

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Ottawa

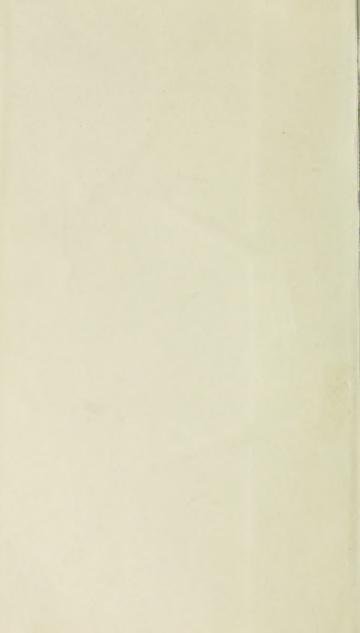

Chas. Coucks CE

Brun

## HISTOIRE

DE

## DON QUICHOTTE

DE LA MANCHE

Imprimerie de Gratiot, rue de la Monnaie, 11.

## HISTOIRE

DE

# DON QUICHOTTE

## DE LA MANCHE

PAR

### MICHEL CERVANTES

Traduite sur le texte original et d'après les traductions comparées DE OUDIN ET ROSSET, FILLEAU DE SAINT-MARTIN, FLORIAN, BOUCHON-DUBOURNIAL, DELAUNAY ET L. VIARDOT

### PAR F. DE BROTONNE

CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-GENEVIÈVE.

Nouvelle Edition

11



## PARIS

DIDIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR

35, QUAL DES AUGUSTINS



P9 6330 A2 1844 v.8

## ÉPITRE DÉDICATOIRE

AU COMTE DE LEMOS.

Lorsque j'envoyai à Votre Excellence mes comédies, imprimées avant d'être représentées, j'ai dit, si je m'en souviens bien, que Don Quichotte chaussait ses éperons pour aller baiser les mains de Votre Excellence. Il les a chaussés maintenant et s'est mis en chemin. S'il arrive, j'aurai rendu, je crois, quelque service à Votre Excellence. En effet, on me presse de tous côtés de le mettre en route, pour détruire la crainte et le dégoût qu'inspire un autre Don Quichotte qui, dans un récit décoré du titre de seconde partie, a pris un masque et s'est mis à courir le monde.

Celui de tous qui a paru le désirer le plus vivement est le grand empereur de la Chine. Il m'a écrit depuis environ un mois et m'a fait remettre par un exprès une lettre en langue chinoise pour me demander, ou pour mieux dire me supplier de le lui envoyer, parce que son intention est de fonder un collège pour l'enseignement de la langue castillane, et il désire que le livre destiné à l'étude soit l'histoire de Don Quichotte. Il m'engageait en même temps à accepter les fonctions de recteur de ce collége. Je demandai au porteur si Sa Majesté lui avait donné quelque chose pour mes frais. Il me répondit qu'elle n'y avait pas même pensé. S'il en est ainsi, frère, lui dis-je, vous pouvez retourner à la Chine, le 10, le 20 ou quand vous voudrez, ma santé ne me permet pas d'entreprendre un aussi long voyage. Ce n'est pas assez que d'être malade, je suis très peu en argent, et empereur pour empereur, monarque pour monarque, j'ai à Naples le grand comte de Lemos qui, sans tant de beaux titres de collége ni rectorat, me soutient, me protége et me fait plus de grâces que je n'en peux désirer. Je l'expédiai avec ces mots, et je m'expédie moi-même en annoncant à

II.

Votre Excellence les *Travaux de Persiles et Sigismonde*, livre que je terminerai d'ici à quatre mois, s'il plaît à Dieu. Ce sera le pire ou le meilleur de tous les livres publiés en notre langue, je veux parler des livres de délassement. Je me repens d'avoir dit le pire, car l'opinion de mes amis est qu'il sera aussi bon que possible. Que Votre Excellence jouisse de la santé que je lui désire; Persiles sera bientôt prêt à lui baiser les mains et moi je lui baise les pieds, comme serviteur de Votre Excellence.

De Madrid, le dernier d'octobre 1615.

De Votre Excellence le serviteur,

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

## L'INGÉNIEUX GENTILHOMME

## DON QUICHOTTE

DE LA MANCHE.

## SECONDE PARTIE.

## PROLOGUE

AU LECTEUR.

Dieu me soit en aide! lecteur illustre ou plébéien : avec quel empressement tu dois attendre ce prologue, croyant y trouver des représailles, des injures, des critiques contre l'auteur du Second Don Quichotte! Je veux parler de celui qu'on dit avoir été engendré à Tordesillas, et qui prit naissance à Tarragone 1: mais, en vérité, je ne te donnerai pas cette satisfaction, car, si les injures éveillent la colère dans les cœurs les plus humbles, le mien fait exception à la règle. Voudrais-tu que je le traitasse d'ignorant, d'insensé, d'insolent? Cela n'entre pas même dans ma pensée : que sa faute lui serve de punition, qu'il la mange avec son pain et grand bien lui fasse. Une chose à laquelle je n'ai pu m'empêcher d'être sensible, c'est qu'il me traite de vieux et de manchot, comme s'il avait été en mon pouvoir d'arrêter le temps, comme s'il ne passait pas pour moi, ou comme si mon infirmité me fût survenue dans quelque taverne et non dans l'action la plus mémorable qu'aient vue les siècles passés et présents, ou que puisse attendre l'avenir. Si mes bles-

<sup>1</sup> La prétendue suite de Don Quichotte fut imprimée à Tarragone, sous ce titre : Vie et actions de Don Quichotte de la Manche, sa quatrième sortie, et la cinquième partie de ses acentures, par Al. Fernandez de Avellaneda.

sures ne brillent pas aux yeux qui les voient, elles me font honneur du moins auprès des personnes qui savent comment je les ai reçues. Il est plus digne d'un soldat de mourir dans la bataille que d'obtenir son salut par la fuite : cela est si certain pour moi que si dans ce moment on me proposait la réalisation d'une chose impossible, j'aimerais mieux m'être trouvé à cette prodigieuse journée que de n'en avoir point partagé les périls et d'être aujourd'hui sans blessures; celles qui brillent sur le visage et sur la poitrine d'un soldat, sont des étoiles qui conduisent les autres au ciel de l'honneur et à l'ambition d'une juste louange, et il ne faut pas oublier que l'on n'écrit pas avec des cheveux blancs, mais à l'aide de l'intelligence et de la raison, qui s'améliorent avec les années.

J'ai été blessé aussi qu'il m'ait appelé envieux, et qu'il m'ait décrit, comme si je l'avais ignoré, ce que c'est que l'envie. En honneur et en conscience, des deux espèces d'envie, je ne connais que celle qui est sainte, noble et pure d'intention. Cela étant, ce n'est pas moi qui attaquerai jamais un prêtre 1, surtout s'il joint à ce titre celui de familier du saint office. Si mon accusateur a en vue celui qu'il semble désigner, il s'est trompé du tout au tout : j'adore le génie, j'admire les ouvrages et la vie honorable et vertueuse de celui dont il parle. Je remercie ce seigneur auteur de trouver mes nouvelles plus satiriques qu'instructives, mais de les juger bonnes; et elles ne pourraient l'être si elles ne réunissaient pas ces qualités.

Il me semble t'entendre dire que je m'avance peu et me renferme très strictement dans les limites de la modestie. En vérité, l'on ne doit point accroître les chagrins d'un homme affligé, et ceux de cet écrivain doivent être grands, puisqu'il n'ose pas se montrer à ciel découvert, cache son nom et déguise sa patrie, comme s'il était coupable du crime de lèse-majesté 2. Si, par aventure, tu viens à le connaître, dis-lui, de ma part, que je ne me regarde point comme offensé; que je sais ce que sont les tentations du démon, et qu'une des plus grandes est de mettre dans la tête d'un homme qu'il est en état d'écrire et d'imprimer un livre, qui lui rapportera autant d'honneur que 1 Lope de Vega.

<sup>2</sup> Le nom d'Avelianeda cache un anteur inconnu.

de profit, autant de profit que d'honneur; pour preuve, je souhaite qu'avec ton esprit et ta grâce tu veuilles bien lui répéter ce conte :

Il y avait à Séville un fou, qui était atteint de la plus plaisante folie du monde. La voici : il fit un tuyau d'un roseau aiguisé par le bout. Lorsqu'il rencontrait un chien dans la rue, ou partout ailleurs, il appuyait un pied sur une de ses pattes, relevait l'autre avec la main, et, du mieux qu'il pouvait, ajustait son tuyau de manière à rendre, en soufflant, l'animal rond comme une pelote. Quand il l'avait mis en cet état, il le chassait en lui donnant deux petits coups sur le ventre, en disant aux nombreux spectateurs: Croyez-vous que ce soit chose facile que de gonfler un chien?

Croyez-vous aussi que ce soit chose facile que de faire un livre? Si ce conte ne lui suffit, dis-lui cet autre, ami lecteur; il s'agit encore d'un fou et d'un chien:

Un autre fou vivait à Cordoue. Son habitude était de porter sur la tête un morceau de marbre, ou quelque pierre assez lourde. Quand il rencontrait un chien sans défiance, il l'acostait et laissait tomber le poids droit sur lui. Le chien se fàchait, aboyait, hurlait et ne s'arrêtait pas avant d'avoir parcouru trois rues. Il arriva qu'entre tous ces chiens, il s'en trouva un qui appartenait à un bonnetier et que son maître aimait beaucoup. La pierre tombe, frappe sur la tête de ce chien, il crie, son maître le voit et s'irrite. Il saisit une varre1, saute sur le fou et ne lui laisse pas un os intact. A chaque coup il lui disait : Chien, voleur, à mon lévrier! Tu n'as donc pas vu que mon chien était un lévrier? et répétant ainsi mainte fois le nom de lévrier, il renvoya le fou tout meurtri. La lecon ne fut pas perdue. Le fou se retira et ne reparut pas de plus d'un mois : au bout de ce temps il revint à sa manie et avec une charge plus forte. Il s'approchait du chien, le regardait avec beaucoup d'attention et sans oser laisser tomber la pierre disait : C'est un lévrier, prenons garde. Tous les chiens qu'il rencontrait, gros ou petits, il disait que c'étaient des lévriers et la pierre ne tombait plus. Peut-être en arrivera-t-il autant à notre écrivain, il n'o-

<sup>1</sup> Varra de medir, varie ou baire pour mesurer.

sera plus làcher en livres la charge de son esprit. Quand ils sont mauvais, ils sont plus durs que les pierres.

Dis-lui encore, lecteur, que la menace qu'il me fait de m'ôter tout profit avec son livre, m'importe peu. Je lui réponds comme dans l'intermède fameux de la Perendenya : Vive le vingt-quatre 1, monseigneur, et le Christ soit avec tous! Vive le grand comte de Lemos, dont l'humanité, la libéralité bien connues me soutiennent contre tous les coups de ma mauvaise fortune! Vive l'extrême bienfaisance de l'illustre don Bernard de Sandoval et Rojas, archevêque de Tolède! N'y cût-il plus d'imprimeries au monde, ou dussent s'imprimer contre moi plus de livres qu'il n'y a de lettres dans les stances de Mingo Rerulgo. Ces deux seigneurs, sans être sollicités par mes flatteries, ou par aucun autre éloge, sans autre motif que leur bonté, se sont chargés de prendre soin de moi, de me protéger, et je m'en estime plus heureux, plus riche que si la fortune, par les voies ordinaires, m'avait comblé de ses faveurs. L'honneur peut habiter avec le pauvre, mais non avec l'homme vicieux ; la pauvreté obscurcira bien de quelques nuages la noblesse, mais elle ne saurait la voiler entièrement : la vertu brille d'un éclat qui lui est propre, malgré tous les inconvénients de l'indigence, elle sait se faire estimer et protéger des esprits nobles et élevés.

Tu n'en diras pas plus et je ne t'en dirai pas davantage, ami lecteur. Je t'avertis seulement que cette seconde partie du *Don Quichotte* que je t'offie est coupée par la même main, et dans la même étoffe que la première. J'y conduis mon héros jusqu'à sa mort, jusqu'à sa sépulture, afin que personne n'ait la hardiesse de lui imputer d'autres faussetés. C'est bien assez de ce qu'on a fait; c'est assez qu'un homme d'honneur t'ait fait connaître les sages folies de Don Quichotte, sans vouloir y pénétrer de nouveau : la trop grande abondance, même des bonnes choses, fait qu'on les estime peu; la rareté donne quelque prix même à ce qui est mauvais. J'oubliais de te dire d'attendre le *Persiles* que j'achève, et la seconde partie de *Galatée* <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Veintiquatro, c'est une charge comme celle de regidor. Le titre est pris du nombre des fonctionnaires.

<sup>2</sup> lei Cervante s'annonce au lecteur son roman de Persiles et Sigismonde, et la seconde partie de sa Galartée, qui pourtant n'a jamais vu le jour.

### CHAPITRE I.

De ce qui se passa entre le curé, le barbier et Don Quichotte, au sujet de sa maladie.

Cid Hamet Benengeli raconte, dans la seconde partie de cette histoire, et troisième sortie de Don Quichotte, que le curé et le barbier furent plus d'un mois sans le voir, pour ne pas lui rappeler ce qui s'était passé. Cependant, ils ne laissèrent pas de visiter la nièce et la gouvernante, leur recommandant d'avoir soin de le bien traiter, de lui donner une nourriture fortifiante, bonne pour le cœur et le cerveau, d'où, selon toute apparence, provenait sa triste situation : elles répondirent qu'elles en usaient ainsi, et qu'elles continueraient avec tout le soin et la bonne volonté possibles, car elles surprenaient des moments où leur maître paraissait jouir de tout son bon sens. Cette nouvelle leur causa beaucoup de satisfaction; ils se félicitaient du succès qu'ils avaient obtenu en le ramenant enchanté sur la charrette à bœufs, comme on l'a conté dans le dernier chapitre de la première partie de cette grande et ponctuelle histoire. En conséquence, ils résolurent de le visiter, pour vérifier cette amélioration, qu'ils regardaient presque comme impossible, et ils convinrent de ne toucher aucun point qui eût rapport à la chevalerie, pour ne pas risquer de découvrir une blessure dont les points de suture étaient encore si récents. Ils le virent enfin et le trouvèrent assis sur son lit, vêtu d'une camisole de laine verte, avec un bonnet rouge de Tolède; il était si sec et si décharné, qu'il ressemblait à une momie. Ils en furent très bien recus, lui demandèrent des nouvelles de sa santé, et il leur en rendit compte en homme de bon sens et en termes choisis. Dans le cours de la conversation on vint à parler des affaires d'État, des moyens de gouvernement : on corrigeait un abus, on en détruisait un autre; on réformait une coutume, on abolissait celle-là: chacun des trois se faisait législateur, un moderne Lycurgue, un nouveau Solon. Ils changèrent si bien la face du gouvernement, qu'ils semblaient l'avoir mis sur l'enclume, d'où il était sorti tout autre. Sur toutes les matières qui furent traitées, Don Quichotte parla avec tant de convenance, que les deux examinateurs crurent indubitablement qu'il avait entièrement recouvré la raison. La nièce et la gouvernante étaient présentes à la conversation, et ne se lassaient pas de rendre grâce à Dieu de voir leur seigneur avec tant de bon sens. Mais le curé, abandonnant la première résolution qui avait été prise de ne pas parler de chevalerie, voulut pousser l'épreuve jusqu'au bout, et voir si la guérison de Don Quichotte était vraie ou fausse. Ainsi, de propos en propos, il vint à raconter quelques nouvelles arrivées de la cour, et dit, entre autres, qu'on tenait pour certain que le Turc descendait avec une flotte puissante, mais qu'on ignorait son dessein et sur quel endroit devait fondre ce gros nuage; que ces projets avaient répandu dans toute la chrétienté l'alarme que l'infidèle renouvelle ainsi tous les ans, et que Sa Majesté avait fait armer les côtes de Naples, de la Sicile et l'île de Malte. Sa Majesté, répondit Don Quichotte, agit en guerrier prudent en fortifiant à temps ses États, pour que l'ennemi ne les surprenne pas sans défense; mais, si elle prenait mon avis, je lui conseillerais une précaution à laquelle, pour le moment, elle doit être bien éloignée de penser. Ah! pauvre Don Quichotte, dit en lui-même le curé en entendant ces mots, Dieu te garde! te voilà, je crois, retombé de toute la hauteur de ta folie dans l'abîme de ta faiblesse. Le barbier, pénétré de la même idée, demanda à Don Quichotte quelle était cette précaution qu'il serait bon de prendre; car, ajouta-t-il, elle pourrait bien se trouver du nombre de ces avis impertinents qu'on a coutume de donner aux rois. Mon avis, seigneur barbier, répondit Don Quichotte, n'est point impertinent, mais au contraire très pertinent. Ce que j'en dis, répondit le barbier, c'est parce que l'expérience nous a prouvé que la plupart des projets que l'on présente à Sa Majesté sont impraticables, insensés, ou même nuisibles à l'État et au souverain. Le mien, dit Don Quichotte, n'est ni impraticable ni insensé; c'est le plus facile, le plus juste, le plus convenable et le plus prompt de tous les moyens qui puissent entrer dans la pensée d'un donneur d'avis. Vous tardez trop à nous l'apprendre, seigneur, dit le curé. - Je ne me soucierais pas trop de le dire en ce moment, pour que demain matin il parvint aux oreilles des seigneurs conseillers, et qu'un autre reçût les éloges et le prix de mon travail. Pour moi, répond le barbier, je jure, devant Dieu et devant les hommes, de ne point répéter ce que vous direz ni à roi, ni à roc, ni à homme mortel : c'est un serment que j'ai trouvé dans la romance du Curé, laquelle, dans sa préface, fait connaître au roi le larron qui lui a volé cent doublons et sa mule qui allait si bien l'amble. Je ne connais point ces histoires, répond Don Quichotte, mais je sais que ce serment est fort bon, parce que je suis convaincu que le seigneur barbier est homme de bien. Quand il ne le serait point, dit le curé, je réponds pour lui que dans cette circonstance il ne parlera pas plus qu'un muet, sous peine de payer l'amende assignée. Et vous, seigneur curé, reprend Don Quichotte, qui me répond de vous? — Ma profession, qui m'oblige à garder le secret. — Corbleu! dit Don Quichotte, qu'y a-t-il de plus à faire, sinon que Sa Majesté ordonne, par une proclamation, que tous les chevaliers errants qui sont disséminés en Espagne aient à se rendre à la cour, à jour nommé. N'en vint-il qu'une demi-douzaine, tel d'entre eux pourrait suffire, à lui seul, pour détruire toute la puissance des Turcs. Prêtez-moi votre attention, seigneurs, et suivez mon discours. Est-ce une chose nouvelle qu'un seul chevalier errant détruise une armée de deux cent mille hommes, comme s'ils n'avaient à eux tous qu'un seul cou, et qu'ils fussent faits de pâte de sucre? Dites-moi si les histoires ne sont pas remplies de ces merveilles. Si, par malheur pour moi (je ne veux pas dire pour un autre), vivait aujourd'hui le fameux don Bélianis, ou quelque autre des innombrables descendants d'Amadis de Gaule, et qu'il attaquat le Turc, le profit du Turc ne serait pas propre à faire des rentes. Dieu regardera son peuple en pitié, et suscitera quelque chevalier qui, s'il n'est aussi puissant que ceux des temps passés, les égalera du moins en courage. Dieu m'entend, je n'en dirai pas davantage. Ah! s'écria la nièce, que je meure, si mon seigneur n'a pas l'intention de redevenir chevalier errant! Je dois mourir chevalier errant, répond Don Quichotte: que le Turc monte ou descende avec autant de forces qu'il voudra, je le répète, Dieu m'entend. Je supplie vos seigneuries, dit alors le barbier, de me permettre de raconter une courte histoire arrivée à Séville; elle vient si à propos, que j'ai le désir de vous la dire. Don Quichotte y consentit, le curé et les autres prêtèrent attention, et le barbier commenca ainsi:

« Dans la maison des fous de Séville était un homme que sa famille avait fait enfermer là, parce qu'il avait perdu le jugement. Il était gradué en droit canon à Ossuna; mais l'eût-il été à Salamanque, au dire de plusieurs il n'en eût pas moins été fou. Après plusieurs années de réclusion, ce gradué vint à se persuader qu'il avait recouvré son bon sens. Dans cette confiance, il écrivit à l'archevèque, le suppliant instamment, et en termes fort sensés, de le retirer de la misère dans laquelle il vivait, puisque la miséricorde de Dieu lui avait rendu le jugement; ses parents, ajoutait-il, pour jouir de son bien, le retenaient en prison, soutenant, contre toute vérité, qu'il serait fou jusqu'à la mort. L'archevêque, persuadé par plusieurs billets pleins de sens et de raison, chargea un de ses chapelains de s'informer, du directeur de la maison, si ce que lui écrivait ce licencié était vrai, de converser lui-même avec ce fou, et que, s'il le trouvait réellement dans son bon sens, il le fit sortir et lui rendit la liberté. Le chapelain fit ce que lui prescrivait l'archevêque. Le directeur lui dit que cet homme était toujours fou; que bien qu'il conversat souvent avec beaucoup de raison, il retombait dans de telles extravagances, qu'elles étaient aussi grandes et aussi fréquentes que ses marques de sagesse, comme il était facile de s'en convaincre en l'entretenant. Le chapelain voulut en faire l'épreuve : il causa, pendant plus d'une heure, avec le fou; et, pendant tout ce temps, il n'échappa à ce dernier aucune extravagance; au contraire, il s'exprima avec tant de convenance, que le chapelain fut bien forcé de le croire entièrement guéri. Entre autres choses, il disait que le directeur l'avait pris en aversion pour ne pas perdre les présents que lui faisait sa famille pour lui faire dire qu'il était toujours fou, avec des intervalles lucides; que le plus grand ennemi qu'il eût, dans sa disgrace, c'était sa grande fortune, parce que, pour en conserver la jouissance, ses ennemis avaient recours au mensonge, et niaient la grâce que lui avait faite Notre-Seigneur de le changer de bête en homme. Enfin, il s'exprima de manière à rendre suspect le directeur de la maison, à faire passer ses parents pour des gens avides

et sans àme, et lui-même pour si raisonnable, que le chapelain résolut de l'emmener avec lui, afin que l'archevêque le vit et touchat du doigt la vérité de cette affaire. Plein de bonne foi. le digne chapelain pria le directeur de faire rendre au licencié les habits avec lesquels il était entré là. Le directeur l'engagea de rechef à prendre bien garde à ce qu'il faisait; que, sans aucun doute, le licencié était toujours fou. Le chapelain ne tint compte des représentations et des avertissements du directeur pour qu'il ne persistat point à l'emmener. Celui-ci obéit à l'ordre de l'archevêque et rendit au gradué ses habits, qui étaient neufs et décents. Celui-ci se voyant vêtu en homme sensé et débarrassé de son costume de fou, supplia le chapelain de lui permettre par grâce d'aller prendre congé de ses camarades les fous : le chapelain y consentit, et voulut l'accompagner pour voir les malheureux détenus dans la maison. Ils s'y rendirent en effet accompagnés de quelques personnes qui se trouvèrent présentes. Le licencié arrive à une loge dans laquelle était un fou furieux, mais pour le moment assez tranquille, il lui dit: Frère, vois si tu as quelque commission à me donner, je m'en retourne dans ma maison; Dieu, dans sa miséricorde infinie, m'a rendu la raison, quoique indigne; je suis entièrement guéri et dans mon bon sens, car rien n'est impossible à l'Ètre suprême. Ainsi, espère en lui; puisqu'il m'a rendu à mon premier état, il pourra t'accorder la même grâce si tu mets ta confiance en lui. J'aurai soin de t'envoyer quelques bonnes choses à manger; mange-les en tout cas; car j'imagine, en homme qui a passé par-là, que toutes nos folies ne viennent que d'avoir l'estomac vide et le cerveau rempli de vent. Prends courage, ranime-toi; l'abattement dans l'infortune détruit la santé et amène la mort. Un autre fou, placé dans une loge vis-à-vis celle du furieux, entendit ce discours : il se lève de dessus une vieille natte sur laquelle il était couché tout nu, et demande à grands cris quel est celui qui s'en va ainsi sage et guéri. C'est moi, frère, répond le licencié; je n'ai plus rien à faire ici, et je rends grâce au ciel de la grande faveur qu'il m'a faite. Prends garde à ce que tu dis, licencié, re prend le fou; que le diable ne t'abuse pas; arrête-toi, reste tranquille dans la loge, lu l'épargneras la peine de revenir. Je

suis certain d'être guéri, répond l'autre, et que je n'aurai plus besoin de revenir dans cette maison. - Toi guéri? dit le fou, à la bonne heure, le temps le dira. Va, que Dieu te conduise; mais je jure par Jupiter, dont je représente sur terre la majesté, que, pour le seul péché qu'elle commet en te reconnaissant pour sage et te rendant la liberté, je châtierai si bien Séville qu'elle s'en souviendra dans tous les siècles des siècles, amen. Ne sais-tu pas, petit licencié, que j'en ai le pouvoir, puisque, comme je le dis, je suis Jupiter Tonnant, et que je tiens dans mes mains la foudre incendiaire avec laquelle je peux, et c'est ma coutume, menacer et détruire le monde? Mais je me contenterai, contre ce peuple ignorant, d'un seul châtiment : je priverai de pluie la ville et tout son district pendant trois ans entiers, à compter du jour et du moment où je fais cette menace. Tu es libre, guéri, sage? Et moi, fou, malade, attaché? Va, je pense faire tomber de la pluie comme à m'aller pendre. Tous les assistants écoutaient attentivement les discours du iou; mais notre licencié, se retournant vers le chapelain, et le prenant par la main, lui dit : Seigneur, ne vous alarmez point des menaces de ce fou, n'y attachez aucune importance; car s'il est Jupiter, et ne veut pas donner de pluie, moi qui suis Neptune, le père et le dieu des eaux, j'en donnerai toutes les tois que j'en aurai le désir et qu'il sera nécessaire. Toutefois, répondit le chapelain, seigneur Neptune, il n'est pas bon d'irriter le seigneur Jupiter, restez dans votre loge; un autre jour que nous aurons plus de temps et de loisir, nous reviendrons vous chercher. Le directeur et les autres se mirent à rire, et le chapelain pensa s'en fâcher. On dépouilla le licencié, qui resta dans sa loge, et le conte est fini. »

C'est donc là, seigneur barbier, dit Don Quichotte, ce conte qui venait si à propos, que vous n'avez pu vous empêcher de nous le rapporter? Ah! seigneur raseur, seigneur raseur! bien aveugle est celui qui ne peut voir à travers la toile d'un tamis! Est-il possible que votre seigneurie ignore que les comparaisons que l'on fait d'esprit à esprit, de valeur à valeur, de heauté à beauté, de famille à famille, sont toujours odieuses et mal reçues? Moi, seigneur barbier, je ne suis point Neptune, le dieu des eaux, et je ne veux point que l'on me tienne pour

sage, si je ne le suis pas. Je me tourmente seulement pour faire comprendre au monde l'erreur où il est de ne point faire renaître les temps heureux où brillait la chevalerie errante. Mais, notre siècle est trop dépravé pour jouir des biens infinis que goûtaient les âges où les chevaliers errants soutenaient seuls, portaient sur leurs épaules le fardeau de la défense des royaumes, de la protection des demoiselles, de l'assistance des pupilles et des orphelins, du châtiment des superbes et de la récompense des humbles. La plupart des chevaliers d'aujourd'hui préfèrent le damas, le brocart, les riches toiles dont ils se parent, et la cotte de maille dont ils s'arment. Il n'en est plus qui dorme dans les champs, exposé aux inclémences du ciel, armé de pied en cap; il n'en est plus qui, sans ôter le pied de l'étrier, appuyé sur sa lance, cherche, comme on dit, à vaincre le sommeil, comme faisaient les chevaliers errants. Il n'en est aucun qui, sortant de ce bois, s'engage sur cette montagne, descende de là pour fouler une plage stérile et déserte, au bord d'une mer souvent agitée par la tempête, y trouve un petit baleau sans rames, sans voiles, sans màts, sans agrès, se jette dedans d'un courage intrépide, s'abandonnant aux implacables vagues d'une mer profonde, qui tantôt l'élève jusqu'aux nues, tantôt le plonge dans l'abime; lui, faisant face à la tempète, se trouve, au moment où il s'y attend le moins, à trois mille lieues du point d'où il est parti, saute sur cette terre inconnue et lointaine, et rencontre des aventures dignes d'être retracées, non sur le parchemin, mais sur le bronze. Maintenant, la paresse triomphe de la diligence, l'oisiveté du travail, le vice de la vertu, l'arrogance de la valeur, et la théorie de la pratique des armes, qui ne brillèrent d'un éclat immortel que dans l'age d'or et parmi les chevaliers errants. Exista-t-il, dites-moi, chevalier plus honnète et plus vaillant que le fameux Amadis de Gaule? plus avisé que Palmerin d'Angleterre? plus affable et plus complaisant que Tirant le Blanc ? plus galant que Lisvard de Grèce ? plus frappé et plus frappant de l'épée que don Bélianis? plus intrépide que Périon de Gaule? plus affronteur de dangers que Félix-Marte d'Hircanie? plus sincère qu'Esplandian? plus hardi que don Cirongilio de Thrace? plus brave que Rodomont? plus prudent que le roi Sobrin? plus téméraire que Renaud? plus invincible que Roland? plus brillant et courtois que Roger, duquel descendent les ducs de Ferrare, comme Turpin nous l'apprend dans sa Cosmographie? Tous ces chevaliers, seigneur curé, et beaucoup d'autres que je pourrais nommer, furent chevaliers errants, la gloire et la lumière de leur ordre. C'est de ceux-là ou de leurs pareils que je voudrais que fussent ceux auxquels se rapporte mon avis. S'ils en étaient, Sa Majesté se trouverait bien servie, diminuerait beaucoup ses dépenses, et le Turc s'en arracherait la barbe. Après cela, je veux rester dans ma loge, puisque le chapelain ne veut pas m'en tirer; et, si Jupiter, comme a dit le barbier, ne veut pas donner de la pluie, je suis là pour en donner quand il me plaira : ceci soit dit pour que le seigneur barbier sache que je l'ai fort bien compris.

En vérité, seigneur Don Quichotte, répondit le barbier, je n'ai point eu le dessein de vous déplaire : Dieu m'est témoin que mon intention était bonne; et que votre seigneurie ne doit point s'en offenser. Si je le dois ou non, répondit Don Quichotte, c'est ce que je sais. Quant à moi, dit le curé, quoique j'aie à peine dit un mot jusqu'à présent, je ne saurais garder un scrupule qui me ronge et agite ma conscience, il est né de ce que vient de dire le seigneur Don Quichotte. Seigneur curé, répond ce dermer, de plus grandes choses vous sont permises : ainsi yous pouvez exposer votre scrupule, car il est pénible d'avoir la conscience chargée. Avec votre assentiment, reprit le curé. je vous dirai donc, que je ne saurais me persuader que toute cette hande de chevaliers errants qu'a nommés votre seigneurie ait réellement existé, qu'ils aient été des hommes de chair et d'os : je m'imagine que tout cela n'est que fiction, fable, mensonge et songes racontés par des hommes éveillés, ou, pour mieux dire, à moitié endormis. C'est une autre erreur, répondit Don Ouichotte, dans laquelle sont tombés beaucoup de gens qui ne veulent pas croire qu'il ait existé de tels chevaliers. Souvent, en diverses occasions et avec diverses personnes, je me suis efforcé d'exposer à la lumière de la vérité cette erreur prosque générale. Quelquefois je n'ai pas réussi ; d'autres fois, j'ai été plus heureux, grâces à l'appui de la vérité. Elle me semble si évidente que je pourrais dire avoir vu de mes propres yeux Amadis de Gaule: c'était un homme de haute taille, blanc de visage, la barbe belle quoique noire, le regard mêlé de douceur et de sévérité, parlant bref, lent à se mettre en colère, prompt à se calmer. De même que je viens de vous faire son portrait, je pourrais, je crois, peindre tous les chevaliers errants dont nous parlent les histoires, car dans la conviction où je suis qu'ils furent tels que ces histoires le racontent, par leurs exploits, leur caractère, on peut aisément, en bonne philosophie, juger de leurs traits, de leur teint, de leur stature. De quelle taille, suivant vous, seigneur Don Quichotte, pouvait être le géant Morgant? demanda le barbier. En fait de géants, répondit Don Quichotte, les opinions sont partagées : en existat-il, n'en exista-t-il pas ? Cependant, la sainte Écriture, qui ne saurait être menteuse en un seul point, nous prouve qu'il en a existé, puisqu'elle nous rapporte l'histoire de ce grand Philistin Goliath, qui avait sept coudées et demie de haut, ce qui fait une grandeur démesurée. Dans la Sicile, on a aussi trouvé des os de jambes et d'épaules si grands, qu'ils ne peuvent avoir appartenu qu'à des géants hauts comme des tours élevées, ainsi que le démontre la géomètrie. Malgré tout cela, je ne saurais dire avec certitude de quelle taille était Morgant, quoique je ne pense pas qu'il ait été fort grand; ce qui me porte à le croire, c'est que, dans l'histoire où il est fait mention particulière de ses aventures, il est dit que souvent il couchait sous un toit; or, s'il trouvait une maison capable de le contenir, il est évident qu'il n'était pas d'une taille démesurée. Vous avez raison, dit le curé, qui, prenant plaisir à entendre débiter de si grandes folies, lui demanda ce qu'il pensait des figures de Renaud de Montauban, de Roland et des autres pairs de France, puisque tous avaient été chevaliers errants. Pour Renaud, dit Don Quichotte, j'ose affirmer qu'il avait la figure large, le teint vermeil, les yeux un peu saillants et mobiles; il était pointilleux et emporté outre mesure, ami des larrons et des gens perdus. Quant à Roldan, Rotolando ou Orlando (car on lui donne tous ces noms dans l'histoire), je suis d'avis, je crois même fermement qu'il fut de taille moyenne, large d'épaules, un peu voûté, brun du visage, la barbe rude, velu du corps, le regard menacant, parlant bref, et pourtant civil et courtois. Si Roland. dit le curé, n'était pas plus beau que vous le dépeignez, ce n'est pas merveille que la belle Angélique l'ait dédaigné et quitté pour la grâce, la gentillesse et la bonne mine que devait avoir ce jeune Maure à barbe naissante, auquel elle s'abandonna : elle eut raison de préférer le délicat Médor au dur et àpre Roland. Cette Angélique, seigneur curé, répondit Don Quichotte, fut une dévergondée, une coureuse, une capricieuse, qui fit autant de bruit dans le monde par ses impertinences que par sa beauté : elle dédaigna mille seigneurs, mille hommes vaillants et sages, pour un petit page imberbe, sans autre avantage, sans autre recommandation que sa reconnaissance pour son ami. Celui qui a chanté sa beauté, le fameux Arioste, n'osant pas ou ne voulant point, après son indigne choix, raconter ses dernières aventures, qui sans doute ne furent pas extrèmement honnêtes, l'abandonne après avoir dit :

Peut-être un autre, sur une lyre meilleure, dira comment elle reçut le sceptre du Gatay  $^{1}.$ 

Et sans doute ce fut une prophétie (car les poëtes sont appelés vaticinateurs ou devins); cette vérité devient évidente, car depuis, un fameux poëte d'Andalousie<sup>2</sup> a chanté les *larmes d'Angélique*, et un autre poëte castillan, que l'on peut appeler l'unique<sup>3</sup>, a célébré sa beauté. Dites-moi, seigneur Don Quichotte, reprit le barbier, parmi tant de poëtes qui ont chanté Angélique, n'en est-il aucun qui ait dirigé contre elle quelque satire? Je pense bien, répondit Don Quichotte, que, si Sacripant ou Roland avaient été poëtes, ils n'auraient pas manqué de savonner la demoiselle; car c'est l'ordinaire des poëtes dédaignés de leurs maîtresses, vraies ou supposées, de celles enfin qu'ils ont établies dames de leurs pensées, de se venger par des satires et des libelles, vengeance, assurément, indigne de cœurs généreux. Au reste, il n'est, jusqu'à présent, parvenu à ma connaissance aucun vers diffamatoire contre la belle

<sup>1. . . . . .</sup> V como del Catay recibio el cetro.

Quiza otro cantara con mejor pletro.

<sup>2</sup> Louis Barahona de Soto, Lagrimas de Angelica.

<sup>5</sup> Lope de Vega, La Hermosura de Angelica.

Angélique auteur de tant de désordres. Miracle! s'écria le curé. Au mème instant, on entendit la nièce et la gouvernante, qui avaient quitté la conversation, jeter de grands cris dans la cour; ils coururent tous au bruit.

### CHAPITRE II.

Qui traite de la grande querelle qu'eut Sancho avec la nièce et la gouvernante de Don Quichotte, et autres aventures agréables.

L'histoire rapporte que le bruit qu'entendirent Don Quichotte, le curé et le barbier, venait de la nièce et de la gouvernante. Sancho Pança se débattait à la porte, et voulait voir son maître; les femmes refusaient d'ouvrir, et lui disaient : Que vient chercher dans cette maison ce vagabond? Retournez chez vous, frère : c'est vous et nul autre qui trompez et débauchez notre maître, et lui faites courir les grands chemins. Gouvernante de Satan! répondait Sancho, le débauché, le séduit, celui qu'on fait courir par les chemins, c'est moi, et non ton maître: c'est lui qui me fait courir par le monde. Vous vous trompez, vous autres, de la moitié de votre compte : c'est lui qui m'a tiré de ma maison avec de belles paroles, me promettant une île que j'attends encore. Que males îles t'étouffent, maudit Sancho, dit la nièce : qu'est-ce que c'est que des iles? est-ce une chose à manger, affamé, gourmand que tu es? Cela ne se mange pas, répond Sancho, mais se gouverne, et mieux que quatre villes aux mains de quatre alcades de cour. Avec tout cela, dit la gouvernante, tu n'entreras pas ici, boîte à malices, sac à méchancetés : va gouverner ta maison, travailler ton pauvre coin de terre, et cesse de prétendre à des îles ou îlots.

Le barbier et le curé s'amusaient beaucoup de ce débat; mais Don Quichotte, craignant que Sancho ne jasât et ne laissât échapper quelque malicieuse naïveté qui ne lui fût pas trop honorable, l'appela, fit taire les deux femmes et leur ordonna de le laisser entrer. Sancho entra. Le curé et le barbier prirent congé de Don Quichotte, désespérant de sa guérison, à voir combien il était imbu de ses chimères et de sa malheureuse chevalerie errante. Aussi le curé dit-il à son voisin: Vous verrez, compère, qu'au moment où nous y penserons le moins,

notre gentilhomme s'en retournera courir les champs. Je n'en fais aucun doute, répondit le barbier; mais je ne m'étonne point tant de la folie du maître que de la simplicité de l'écuyer, qui est si entêté de cette île, que rien au monde ne pourrait la lui ôter de la cervelle. Dieu les guérisse, dit le curé. Restons spectateurs: nous verrons ce que produira cet assemblage de folies d'un tel chevalier et d'un tel écuyer; on les dirait coulés tous les deux dans le même moule, et que les folies du maître sans celles du valet ne vaudraient pas un denier. Vous avez raison, dit le barbier, et je serais bien curieux de savoir de quoi ils s'entretiennent dans ce moment. Je suis sûr, répondit le curé, que la nièce ou la gouvernante nous en rendront compte: elles ne sont pas de nature à manquer de les écouter.

Cependant Don Quichotte s'était enfermé dans sa chambre avec Sancho; restés seuls, il lui dit : Il me fâche beaucoup, Sancho, que tu aies dit et que tu répètes que c'est moi qui t'ai tiré de ta chaumière, puisque tu sais bien que je ne suis pas resté dans ma maison. Nous sommes sortis ensemble, ensemble nous avons été, ensemble nous avons cheminé; nous avons eu même fortune, même sort; si tu fus une fois berné, moi j'ai été moulu cent : en cela, j'ai sur toi l'avantage. La raison le voulait ainsi, répondit Sancho, puisque, selon ce que vous dites, les disgraces s'attachent aux chevaliers errants plus qu'à leurs écuyers. Tu te trompes, Sancho, répondit Don Quichotte, d'après le proverbe : Quando caput dolet, etc. Je n'entends pas d'autre langue que la mienne, dit Sancho. Cela veut dire, reprit Don Quichotte, que quand la tête souffre tous les autres membres souffrent : ainsi moi qui suis ton seigneur et maître, je suis ta tête, et toi l'un de mes membres, puisque tu es mon serviteur; pour cette raison, le mal qui me touche ou me touchera doit te toucher, comme moi le tien. Cela devait être ainsi, répondit Sancho : cependant, tandis qu'on me bernait comme membre, ma tête était de l'autre côté des murailles, et, sans ressentir aucun mal, me regardait voler en l'air; cependant, si les membres sont obligés de ressentir le mal de la tête, la tête était obligée de ressentir le mal des incimbres. Voudrais-tu due, Sancho, reprit Don Quichotte, que je ne souffrais point

tandis qu'on te bernait? Si c'est cela, ne le dis ni ne le pense, car mon esprit souffrait alors plus que ton corps. Mais laissons cela pour le moment ; nous aurons tout le temps de le peser et de le mettre en son jour. Dis-moi, ami Sancho, que dit-on de moi dans le village? quelle opinion ont de moi le vulgaire, les gentilshommes et les chevaliers? que dit-on de ma valeur, de mes exploits, de ma courtoisie? que pense-t-on de l'entreprise que j'ai faite, de ressusciter et de rendre au monde l'ordre oublié de la chevalerie? Enfin, je veux, Sancho, que tu me répètes tout ce qui est parvenu à tes oreilles sur ce sujet, et il faut me le répéter, sans rien ajouter au bien, sans rien ôter du mal. Les vassaux fidèles sont obligés de dire à leurs seigneurs la vérité telle qu'elle est, sans que l'adulation y ajoute, sans qu'un vain respect en ôte rien : il faut que tu saches, Sancho, que si la vérité parvenait toute nue aux oreilles des princes, sans les ornements de la flatterie, nous verrions d'autres temps, d'autres âges seraient plutôt tenus pour âges de fer que le nôtre, que j'entends même appeler l'àge d'or, par rapport à ceux qui l'ont précédé. Souviens-toi de cet avis, Sancho, afin de m'apprendre avec autant de sagesse que de bonne intention l'exacte vérité sur ce que tu sais, au sujet des choses que je t'ai demandées.

Je le ferai bien volontiers, répondit Sancho, sous la condition, toutefois que votre seigneurie ne se fâchera point de ce que je lui dirai, puisque vous voulez que je vous rapporte la vérité toute nue, sans la revêtir d'autres habits que ceux sous lesquels elle est parvenue à ma connaissance. Je ne me fâcherai nullement, dit Don Quichotte : tu peux parler librement et sans détour. La première chose que j'ai à vous dire, reprend Sancho, est que le peuple vous tient pour un grand fou, et moi pour non moins insensé. Les gentilshommes disent que, sortant des bornes de votre noblesse, vous vous êtes donné du don et arrogé le titre de chevalier, quoique vous n'ayez que quatre pieds de vigne et deux journaux de terre, avec un haillon devant, un autre derrière. Les chevaliers disent qu'ils n'aiment pas voir les gentilshommes s'égaler à eux, surtout les gentilshommes écuyers, qui noircissent leurs souliers et font des reprises à leurs bas noirs avec de la soie verte. Cela ne

me touche en rien, dit Don Quichotte, je suis toujours bien vêtu. sans ravaudage; mes habits pourraient bien quelquesois être déchirés, mais par les armes et non par le temps. Quant à la valeur, la courtoisie, les exploits et le dessein que vous avez formé, poursuivit Sancho, les opinions sont différentes: les uns disent que vous êtes un fou, mais un fou plaisant; d'autres vous croient vaillant, mais malheureux; d'autres, enfin, vous trouvent courtois, mais impertment: et sur ce sujet, ils disent tant de choses que, ni à vous ni à moi, ils ne laissent un seul os de sain. Admire, Sancho, dit Don Quichotte, que partout où la vertu se montre dans un degré éminent, elle est persécutée. Peu ou même aucun des hommes illustres des siècles passés, n'a pu se dérober aux traits de la calomnie : Jules César, si courageux, si prudent, si vaillant capitaine, fut taxé d'ambition et ne manqua pas de reproches sur ses vêtements et sa manière de vivre ; Alexandre, à qui ses hauts faits méritèrent le surnom de Grand, fut accusé d'ivrognerie; on a dit d'Hercule aux douze travaux, qu'il fut lascif et voluptueux; de don Galaor, frère d'Amadis de Gaule, qu'il fut excessivement querelleur, et son frère un pleureur, Ainsi, Sancho, parmi tant de calomnies qu'ont éprouvées des gens de bien, les miennes peuvent bien passer, s'il n'y en a pas plus que tu n'as dit. Ah! corps de mon père, voilà le nœud, répond Sancho. - Y a-t-il donc quelque autre chose? demanda Don Quichotte. Il reste la queue à écorcher, dit Sancho : jusqu'à présent ce n'était que tourtes et gâteaux; mais, si vous désirez connaître toutes les calomnies que l'on répand contre vous, je vous amènerai ici quelqu'un qui vous les débitera sans qu'il y manque la plus petite chose. Hier soir est arrivé le fils de Barthélemi Carrasco; il revient d'étudier à Salamanque, où on l'a fait bachelier. J'allai lui offrir la bienvenue, et il me dit que votre histoire courait déjà en livres sous le titre de l'Ingénieux gentilhomme Don Quichotte de la Manche. Il ajoute qu'on y parle de moi sous mon propre nom de Sancho Panca, ainsi que de madame Dulcinée du Toboso, avec d'autres choses qui se sont passées entre nous, seul à seul, et je m'en suis signé de frayeur, ne pouvant comprendre comment a pu les savoir l'historien qui les raconte. Je l'assure, Sancho, dit Don Quichotte, que

l'auteur de notre histoire doit être quelque sage enchanteur, à de telles gens rien ne demeure caché. - Et comment est-il un sage enchanteur, puisque, suivant Samson Carrasco (c'est le nom du bachelier dont je parle), il s'appelle Cid Hamet Berengena? C'est un nom maure, dit Don Quichotte. Cela doit être, répondit Sancho, car j'ai souvent entendu dire que les Maures aiment les Berengenas 1. Tu dois te tromper, reprit Don Quichotte, sur le surnom de ce Cid, qui veut dire, en arabe, seigneur. Cela peut bien ètre, répondit Sancho; mais, si vous désirez que je le fasse venir ici, j'irai le chercher promptement. Tu me feras beaucoup de plaisir, ami, dit Don Quichotte: ce que tu m'as dit me tient tout en suspens, et je ne saurais manger une bouchée qui me profite, jusqu'à ce que je sois bien informé de tout. J'y vais donc, reprend Sancho, et laissant son maître, il alla à la recherche du bachelier, qu'il ramena avec lui en peu de temps, et, entre eux trois, il s'établit un agréable et plaisant colloque.

#### CHAPITRE III.

Du risible entretien qui cut lieu entre Don Quichotte, Sancho et le bachelier Samson Carrasco.

Don Quichotte resta tout pensif en attendant le bachelier Carrasco, duquel il espérait apprendre des nouvelles de lui-même, et écrites dans un livre, comme le lui avait dit Sancho. Il ne pouvait se persuader qu'un tel livre existât, car le sang des ennemis qu'il avait mis à mort n'était pas encore séché sur son épée, et cependant on voulait que ses hauts faits chevaleresques fussent déjà imprimés. Il s'imagina que quelque enchanteur, ami ou ennemi, avait opéré cette impression par art magique: s'il l'avait fait comme ami, c'était sans doute pour agrandirses exploits et les élever au-dessus des plus signalés parmi les chevaliers errants; si c'était un ennemi, il devait les avoir ravalés, les avoir mis au-dessous des plus vils travaux du plus mince écuyer, supposé, disait-il en lui-même, qu'on ait jamais décrit actions d'écuyer. Cependant, s'il existe une telle histoire, elle

<sup>1</sup> Aubergines.

doit nécessairement être de grand style, haute, insigne, magnifique et véritable, puisque c'est celle d'un chevalier errant. Cette pensée le consola un peu; mais, d'un autre côté, il se désolait en réfléchissant que l'auteur était un Maure, comme l'indiquait le nom de Cid, et, des Maures, on ne peut attendre aucune vérité, tous étant menteurs, faussaires et conteurs de chimères; il craignait, en outre, que ses amours ne fussent traités avec peu de discrétion, au mépris et préjudice de l'honneur de sa dame Dulcinée : il désirait que l'historien eut proclamé sa fidélité, et la réserve qu'il avait toujours gardée en dédaignant les reines, les impératrices, les demoiselles de toute condition, et sachant tenir la bride aux aiguillons de la chair. Il se perdait ainsi dans une foule d'idées, quand arrivèrent Sancho et Carrasco, que Don Quichotte accueillit avec beaucoup de courtoisie. Ce bachelier, malgré son nom de Samson, n'était pas grand de taille, mais il était grand en malice, pâle, mais plein d'esprit; il pouvait avoir vingt-quatre ans, le visage rond, le nez plat, la bouche grande, tous signes d'un esprit malicieux et railleur, comme il le fit voir en abordant Don Quichotte. Il se mit à genoux devant lui, et lui dit: Seigneur Don Quichotte de la Manche, souffrez que je baise les mains de votre grandeur; par l'habit de saint Pierre que je porte, quoique je n'aie encore recu que les quatre premiers ordres, votre seigneurie est un des plus fameux chevaliers errants qu'il y ait jamais eu et qu'il y aura jamais sur la surface du globe. Loué soit Cid Hamet Benengeli, qui nous a donné l'histoire de vos hauts faits, et l'habile homme qui l'a traduite d'arabe en castillan, pour l'universelle satisfaction des peuples! Don Quichotte le releva, et lui dit: Il est donc vrai que l'on a écrit mon histoire, et que l'auteur est un sage Maure? Cela est si vrai, seigneur, répondit Samson, que je suis certain qu'au moment où je vous parle il y en a plus de douze mille exemplaires imprimés; j'en prends à témoin le Portugal, Barcelone, Valence, où elle l'a été, et l'on assure qu'on l'imprime aussi à Anvers. Pour moi, je tiens qu'il n'y aura pas de nation qui ne la traduise dans sa langue. Une des choses, fit observer Don Quichotte, qui doit donner à l'homme vertueux et distingué le plus de satisfaction, est de se voir, de son vi-

vant, préconisé de bouche en bouche, imprimé et gravé : je dis préconisé, car le contraire est pire que la mort. Sous le rapport de la bonne renommée, reprit le bachelier, votre seigneurie a la palme sur tous les chevaliers errants, car le Maure dans sa langue et le chrétien dans la sienne ont tous deux peint au vif votre vaillance, votre grand courage à aborder les dangers, votre patience dans l'adversité, votre résignation dans les malheurs et les blessures, votre honnêteté et continence dans vos amours si platoniques avec doña Dulcinée du Toboso. Jamais, dit en ce moment Sancho Panca, je n'ai entendu donner le don à madame Dulcinée; on dit seulement madame Dulcinée du Toboso: l'histoire se trompe déjà en ce point. Cette objection, répond Carrasco, n'est pas de grande importance. Non, certes, ajouta Don Quichotte; mais, dites-moi, seigneur bachelier, quel est celui de mes exploits que l'on estime de préférence dans cette histoire? En cela, répond le bachelier, les opinions diffèrent comme les esprits; les uns préfèrent l'aventure des moulins à vent, que votre seigneurie prit pour autant de Briarées et de géants; d'autres celle des moulins à foulon; d'autres la description des deux armées qui parurent être ensuite deux troupeaux de moutons; celui-ci préfère l'aventure du mort qu'on allait enterrer à Ségovie; l'un donne l'avantage sur toute autre à la délivrance des galériens ; l'autre soutient que rien n'égale l'histoire des deux géants bénédictins, et votre combat avec le vaillant Biscayen. Dites-moi, seigneur bachelier, interrompit Sancho, a-t-on parlé de l'aventure des Yangois, quand notre bon Rossinante eut fantaisie de chercher des friandises dans la mer? Le savant historien, répond Carrasco, n'a rien laissé dans son écritoire: il rapporte tout de point en point, jusqu'aux cabrioles que fit le bon Sancho dans la couverture. Ce ne fut pas dans la couverture, reprit Sancho, ce fut bien en l'air, et plus que je n'eusse voulu. A ce que je pense, dit Don Ouichotte, il n'y a histoire humaine qui n'ait ses accidents, surtout celle des chevaliers errants, qui ne peuvent être toujours remplies de succès brillants. Malgré cela, répondit le bachelier, quelques-uns de ceux qui ont lu ce livre disent qu'ils auraient vu avec beaucoup de plaisir les auteurs omettre quelques uns des nombreux coups de bâton

donnés, en diverses rencontres, au seigneur Don Quichotte. Ceci, dit Sancho, rentre dans la vérité de l'histoire. Ils auraient bien pu les taire, dit Don Quichotte, au moins par équité, puisqu'on n'est pas forcé de rapporter les faits qui n'altèrent ni ne changent la vérité de l'histoire, surtout s'ils doivent avoir pour conséquence d'en rabaisser le héros. Énée ne fut certainement pas aussi pieux que nous le dit Virgile. Ulysse aussi prudent que nous le dépeint Homère. Il est vrai, répliqua Samson, mais c'est tout autre chose d'écrire comme poëte ou comme historien: le poëte peut conter ou chanter les choses, non comme elles furent, mais comme elles devaient être; l'historien doit les rapporter, non comme il eut été à désirer qu'elles fussent, mais telles absolument qu'elles sont arrivées, sans rien ajouter ni retrancher à la vérité des faits. - Si ce seigneur maure s'est si fort appliqué à dire la vérité, à coup sûr, parmi les coups de bâton donnés à mon maître, se trouvent les miens, car jamais on n'a pris la mesure de ses épaules sans me mesurer à moi tout le corps; mais je ne dois pas m'en étonner, puisque, comme dit mon maître, les membres doivent participer aux douleurs de la tête. Vous êtes un railleur, Sancho, dit Don Quichotte: la mémoire ne vous manque pas quand vous voulez en avoir. Quand je voudrais, répond l'écuyer, oublier les coups de bâton qu'on m'a donnés, les meurtrissures qui sont encore sur mes côtes ne me le permettraient pas. Tais-toi, Sancho, dit Don Ouichotte: n'interromps pas le seigneur bachelier, que je supplie de poursuivre le récit de ce que l'on dit de moi dans cette histoire. Et de moi aussi, reprend Sancho; car on assure que je suis un des principaux présonages. Personnages, et non présonages, ami Sancho, répond Carrasco. Oh! voilà, dit Sancho, un autre reprocheur de voquibles 1: occupons-nous de cela, et nous n'aurons jamais fini. Dieu me punisse, Sancho, reprend le bachelier, si vous n'êtes le second personnage de l'histoire! et tel aime mieux vous entendre que le plus hupé de ceux dont elle parle. Cependant il y en a qui trouvent que vous avez été par trop crédule en vous imaginant que ce gouvernement d'île promis par le seigneur Don Quichotte, ici présent, pouvait être

Vocables, mots, Reprochador de coquibles, ce qui n'est pas plus espagnol que presonages.

véritable. Il y a encore du soleil dans les haies', dit Don Quichotte; mais, quand Sancho sera plus avancé en âge, avec l'expérience que donnent les années, il sera plus habile et plus propre que maintenant à être gouverneur. Par Dieu! seigneur, dit Sancho, l'île que je ne saurai point gouverner avec les années que j'ai, je ne la gouvernerai pas mieux avec celles de Mathusalem; le mal est que cette île est située je ne sais où : pour le jugement, j'en ai tout autant qu'il m'en faut pour la gouverner. Recommande-toj à Dieu, dit Don Quichotte, tout ira bien, et peut-être mieux que tu ne penses : la feuille ne s'agite point sur l'arbre sans la volonté divine. Il est vrai, dit Samson, et si Dieu le veut, Sancho peut avoir un millier d'îles à gouverner, à plus forte raison une seule. J'ai vu des gouverneurs, dit Sancho, qui, suivant moi, n'iraient point à la semelle de mon soulier, et cependant on leur donne de la seigneurie, et on les sert dans de la vaisselle d'argent. Ce ne sont point des gouverneurs d'îles, dit Samson; ils ont des gouvernements plus faciles; car ceux qui gouvernent les îles doivent au moins savoir la grammatique 2. Je m'accommoderais bien de la grama s, reprend Sancho; mais, quant à la tica, je ne m'en paye ni ne m'en soucie, car je ne la connais point. Au reste, je laisse ce gouvernement entre les mains de Dieu, qui saura me placer où je lui serai le plus utile; et je vous dis, seigneur bachelier Samson Carrasco, que je suis très satisfait que l'auteur de l'histoire ait parlé de moi de manière à ne pas ennuver le lecteur avec ce qu'il en raconte : car, foi de bon écuyer, s'il avait dit de moi des choses qui ne convinssent pas à un vieux chrétien comme je le suis, j'aurais crié si fort que les sourds m'eussent entendu. Ce serait faire des miracles, dit Samson. - Miracles ou non, que chacun regarde comme il parle ou comme il écrit des personnes, et ne place point à tort et à travers tout ce qui lui vient en fantaisie.

Un des défauts que l'on reproche à cette histoire, reprit le bachelier, c'est que l'auteur y a inséré une nouvelle intitulée :

<sup>1</sup> L'espagnol dit: aun hay sol en las bardas, pour exprimer sans doute le matin et comme image appliquée à la vie, la jeunesse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grammaire. L'espagnol dit gramatica; le jeu de mots n'existerait pas si l'on ne conservait cette expression.

<sup>3</sup> Gramen, chiendent.

le Curieux impertinent; ce n'est pas qu'elle soit mauvaise ou mal concue, mais elle n'est point à sa place, et n'a rien de commun avec l'histoire du seigneur Don Quichotte. Je gagerais, dit Sancho, que ce fils de chien a mêlé l'herbe et les paniers. Je le déclare maintenant, ajouta Don Quichotte, mon historien n'est point un sage, c'est quelque bavard ignorant qui, sans aucun jugement, à l'aveugle, s'est avisé d'écrire; arrive que pourra. Il a fait comme Orbancja, peintre d'Ubèda, qui, à cette demande : Que peignez-vous? répondait : « Ce qui sortira de mon pinceau, » Par exemple, c'était un cog si mal représenté, qu'il était besoin d'écrire au-dessous, en lettres gothiques: « Ceci est un coq. » Ainsi doit être mon histoire; pour être comprise, elle nécessitera un commentaire. Non, répondit Samson, elle est si claire qu'elle ne présente aucune difficulté, les enfants la manient, les jeunes gens la lisent, les hommes faits la comprennent, les vieillards la vantent; en un mot, elle est tant feuilletée, tant lue, si bien apprise par toutes sortes de gens, qu'à peine voit-on un vieux cheval maigre que l'on s'écrie : Voilà Rossinante. Ceux qui se sont le plus adonnés à cette lecture, ce sont les pages : il n'y a point d'antichambre de seigneur où l'on ne trouve un Don Quichotte; le livre n'est pas quitté par l'un, qu'un autre le prend ; ceux-ci s'en emparent, ceux-là le demandent. Enfin, cette histoire est la plus agréable et la moins dangereuse qu'on ait vue jusqu'ici, car on n'y trouve pas un seul mot qui se prête à une interprétation déshonnête, une pensée qui ne soit catholique. Écrire autrement, dit Don Quichotte, ce serait écrire des mensonges et non des vérités, et les historiens qui mentent mériteraient d'être brûlés comme les faux monnayeurs. Mais je ne sais ce qui peut avoir mû l'auteur à insérer des nouvelles et des récits étrangers, ayant assez à dire avec ce qui me concerne; sans doute il a dù se souvenir du refrain : De paille et de foin, etc. En vérité, n'ent-il publié que mes pensées, mes soupirs, mes larmes, mes bonnes intentions, mes entreprises, il cut pu faire un volume plus gros ou aussi considérable que celui que Fon ferait de toutes les œuvres du Tostado 1. Pour composer

<sup>4</sup> El Tostado Alonzo de Madrigal, evêque d'Avila, mort en 1454. Sa prodigieuse tecondite à rendu son nem presentant.

une histoire, seigneur bachelier, ou quelque autre livre que ce soit, il faut un grand jugement et une raison mure : traiter des sujets gracieux, écrire des choses délicates et fines, appartient à de grands esprits. Le plus spirituel personnage de la comédie est celui du niais, celui qui veut se faire passer pour simple ne doit pas l'ètre. L'histoire est une chose sacrée, car elle doit être vraie, et là où est la vérité est Dieu, puisqu'il est la vérité mème. Cependant, il se trouve des hommes qui composent et publient des livres comme on fait des beignets. Il n'est pas si mauvais livre, dit le bachelier, qui ne contienne quelque chose de bon. Je n'en fais aucun doute, répondit Don Quichotte; cependant il arrive souvent que tel qui, par ses compositions, s'était acquis une réputation que l'on croyait justement méritée, la perd entièrement, ou du moins la voit diminuer considérablement en livrant ses écrits à l'impression. La raison en est, dit Samson, que, les ouvrages imprimés pouvant être examinés à loisir, on en découvre aisément les défauts, et l'examen en est d'autant plus sévère, que ceux qui les ont composés ont plus de réputation. Les hommes célèbres par leur génie, les grands poëtes, les historiens illustres, ont toujours, ou du moins bien souvent, pour envieux ceux qui, sans avoir jamais rien produit, n'ont d'autre occupation que celle de censurer les ouvrages des autres. On ne doit point s'en étonner, dit Don Quichotte : par exemple, nous avons beaucoup de théologiens incapables de se faire entendre en chaire, mais qui sont très habiles à découvrir ce qui manque ou ce qu'il y a de trop en ceux qui prèchent. — Tout cela est vrai, seigneur Don Quichotte; mais je désirerais que ces censeurs fussent plus indulgents, moins scrupuleux, ne s'arrêtassent point aux taches imperceptibles du soleil radieux qu'ils accusent : si quelquesois le bon Homère s'endort, qu'ils considèrent combien de temps il dut être éveillé pour mêler à l'éclat de son poëme le moins d'ombre qu'il fut possible : peut-être, d'ailleurs, ces taches qui les offusquent sont-elles comme les signes du visage qui souvent relèvent l'éclat de la beauté. Aussi, celui qui fait imprimer un livre, sachant bien qu'il est impossible, de toute impossibilité, d'en composer un qui contente et satisfasse tous les lecteurs, s'expose à un grand danger. Celui qui traite de mes aventures, dit Don Quichotte, aura sans doute contenté bien peu de monde? C'est ce qui vous trompe, répondit le bachelier; car, le nombre des sous étant infini, innombrables furent ceux qui le lurent avec plaisir. Quelquesuns cependant ont accusé l'auteur de défaut ou de faiblesse de mémoire, car il oublie de nous dire quel fut le voleur de l'ane de Sancho, il ne le nomme point; on juge seulement que l'ane fut dérobé. Puis, peu après, on revoit Sancho sur le même âne, sans savoir comment 1. Ils reprochent encore à l'auteur d'oublier de nous dire ce que Sancho fit des cent écus qu'il trouva dans la valise, dans la Sierra-Morena. Il n'en est plus question, pourtant beaucoup auraient désiré savoir quel usage il en sit, à quoi il les dépensa; c'est un des points importants qui manquent dans l'ouvrage. Seigneur Samson, répondit Sancho, je ne suis point, en ce moment, en état de m'occuper de contes ni de comptes : j'éprouve une défaillance d'estomac qui, si je n'y remédie avec deux traits de vin vieux, me mettra à l'épine de sainte Lucie. Il est chez nous, où ma famille m'attend; après diner, je reviendrai satisfaire votre grâce et tout le monde, sur ce qu'on me voudra demander aussi bien sur la perte de l'ane que sur l'emploi des cent écus. Sans rien ajouter et sans attendre de réponse, il retourna dans sa maison. Don Quichotte pria le bachelier de rester à faire pénitence avec lui. Ce dernier accepta, on ajouta deux pigeons à l'ordinaire, pendant le diner, on parla chevalerie; Carrasco sut s'accommoder à l'humeur de Don Quichotte, le repas s'acheva, ils firent la sieste, Sancho revint, et la conversation recommenca.

<sup>1</sup> Cervantes, qui prétend corriger ici deux fautes imaginaires, ne se rappelle pas qu'au chapitre XXIII de la première partie, il dit formellement que ce fut Girés qui deroba l'âne de Sancho, et qu'au XXIV, il raconte également comment Sancho retrouva Girés habillé en bohemien et reprit son âne. Il veut parler de l'oubli du vol de l'ane, lorsqu'il le laisse encore à Sancho dans la Sierra-Morena. Ces inadvertances prouvent que Cervantes relisant peu ce qu'il avait écrit.

### CHAPITRE IV.

Où Sancho satisfait aux doutes et demandes du bachelier Samson Carrasco, et autres événements dignes d'être connus et racontés.

Sancho, de retour à la maison de Don Quichotte, reprit la conversation où il l'avait laissée: Vous voulez savoir, dit-il au bachelier, par qui, comment et quand l'âne me fut volé? Je réponds que la même nuit, où, fuyant la sainte hermandad, nous entrames dans la Sierra-Morena, après la malencontreuse aventure des galériens, et celle du mort que l'on transportait à Ségovie, nous pénétrames dans un bois, mon maître et moi : il était appuyé sur sa lance, moi monté sur mon grison. Fatigués et moulus de nos derniers combats, nous nous endormimes comme si nous eussions été couchés sur quatre oreillers de plume. Moi, surtout, je dormis d'un si profond sommeil, que mon larron, quel qu'il fût, put aisément planter quatre pieux aux quatre coins du bàt, de manière à me laisser ainsi suspendu dessus, et tirer par-dessous le roussin, sans que je le sentisse. - C'est une chose facile, et qui n'est pas nouvelle, car la même aventure arriva à Sacripant, lorsque étant au siège d'Albraque, le fameux larron Brunel usa de la même ruse et lui tira son cheval d'entre les jambes. Le jour vint, continua Sancho, à peine me fus-je un peu remué, que les appuis manguèrent, et je tombai lourdement à terre. Je cherchai mon âne, et ne le vis point : les larmes me vinrent aux yeux et je fis une telle lamentation, que, si l'auteur de notre histoire l'a passée sous silence, il peut compter avoir négligé une fort bonne chose. Au bout de je ne sais combien de jours, marchant avec madame la princesse Micomicona, je reconnus mon àpo, et dessus, en habit de bohémien, ce Ginès de Passuonte, ce rusé et grand malfaiteur que mon maite est l'erreur, reprit délivré de la chaîne. Ce n'est de l'ane, l'auteur dit que San-Samson; avant la réappane grison. A cela, dit Sancho, je ne cho cheminait sur le non que l'historien s'est trompé, ou que sais que répondre

<sup>1</sup> Au chapitre . . voyez tome 1.

c'est une faute de l'imprimeur. Sans aucun doute, reprit Samson; mais que devinrent les cent écus? - Ils sont partis. Je les ai employés pour mon utilité, celle de ma femme et de mes enfants : ils ont été cause que ma femme a pris en patience mes allées et venues au service du seigneur Don Quichotte. Si, après si longtemps, j'étais revenu à la maison sans âne et sans argent, une triste réception m'attendait. Si vous désirez savoir autre chose de moi, me voici, prêt à répondre au roi lui-même, en personne. Nul ne se doit inquiéter si j'ai rapporté ou non, dépensé ou non cet argent; car, si les coups de hâton que j'ai recus dans ces voyages se payaient avec de l'argent, quand on ne les taxerait qu'à quatre maravédis chacun, une autre somme de cent écus ne suffirait pas à m'en payer seulement la moitié. Oue chacun mette la main sur sa conscience et ne s'ingère point de prendre le blanc pour le noir et le noir pour le blanc; nous sommes tous comme Dieu nous a faits, et pire encore quelquefois. J'aurai soin, dit Carrasco, que l'auteur de cette histoire, s'il l'imprime de nouveau, n'oublie point ce que vient de dire le bon Sancho : ce sera en relever beaucoup le prix. Y a-t-il quelque chose à corriger dans ce livre, seigneur bachelier? demanda Don Quichotte. Il doit y en avoir, répondit-il, mais d'une moindre importance que ce que j'ai relevé. - Par aventure, l'auteur promet-il une seconde partie? - Sans doute; mais il dit qu'il ne l'a point encore trouvée, et qu'il ne sait où la prendre : de sorte que nous sommes en doute si elle paraîtra ou non. Pour cela et aussi parce que certains disent: Les secondes parties ne sont jamais bonnes; d'autres: Des affaires de Don Quichotte, ce qui est écrit suffit, on présume que nous n'aurons pas de seconde partie. Cependant, ceux dont l'humeur est plus joviale que triste disent : Donnez-nous des Onichotades ; que Don Quichotte agisse, que Sancho parle, et arrive que pourra, nous serons contents. Et à quoi s'arrête l'auteur? dit Don Quichotte. A quoi ? répondit Samson. Dès qu'il aura trouvé l'histoire qu'il cherche avec un soin extrème, il la donnera sans retard à l'impression, en tenant plus de compte de l'intérêt qu'il a à en donner la suite, que de tous les éloges. Ainsi, dit Sancho, l'auteur regarde à l'argent et à l'intérêt. Ce sera merveille s'il réussit : il ne gra que coudre à grands points, comme font les tailleurs la veille de Pàques; et les ouvrages faits à la hâte n'atteignent jamais la perfection requise. Que le seigneur maure ou quel qu'il soit fasse attention, qu'il prenne garde à ce qu'il va faire. Mon maître et moi, nous lui mettrons en main tant de matériaux, en fait d'aventures et d'événements divers, qu'il pourra composer non seulement une seconde partie, mais cent. Il pense, sans doute, le bonhomme, que nous nous endormons ici sur la paille; mais qu'il nous tienne le pied au ferrer, il verra duquel nous sommes chatouilleux. Tout ce que je puis dire, c'est que, si mon maître prenait mon conseil, nous serions déjà par les champs, redressant les torts et vengant les injures, comme c'est la coutume des bons chevaliers errants.

Sancho achevait à peine ces mots, quand ils entendirent les hennissements de Rossinante : ces hennissements furent pour Don Quichotte un augure favorable, et il résolut de faire une nouvelle sortie sous trois ou quatre jours. Il confia ce dessein à Carrasco, et lui demanda conseil sur le chemin qu'il devait suivre. Carrasco fut d'avis qu'il se dirigeat vers le royaume d'Aragon et la ville de Saragosse, où, sous peu de jours, devaient se faire des joûtes solennelles pour la fête de Saint-Georges; il pourrait là acquérir une renommée supérieure à celle de tous les chevaliers aragonais, c'est-à-dire surpasser tous les chevaliers du monde. Il loua beaucoup son courage, sa généreuse résolution, mais le sollicita d'être à l'avenir moins prompt à aborder le danger, car sa vie n'était pas à lui, mais à tous les malheureux qui avaient besoin de son secours. C'est là ce qui me fàche, seigneur Samson, interrompit Sancho: mon maître se précipite sur cent hommes armés, comme un enfant gourmand sur une demi-douzaine de petits melons. Corbleu! seigneur bachelier, il y a temps pour combattre et temps pour se retirer, et en toute occasion il ne faut pas crier saint Jacques et en avant l'Espagne. J'ai ouï dire, et, si j'ai bonne mémoire, à mon maître lui-même, que la valeur tient le milieu entre la couardise et la témérité. S'il en est ainsi, je ne veux pas qu'il fuie sans sujet, ni qu'il attaque quand la prudence exige autre chose. Avant tout je l'avertis que, s'il veut me mener avec lui, ce sera à condition qu'il se chargera de tous les combats, et que je n'aurai autre chose à faire que d'avoir soin de sa personne pour ce qui est de la toilette et du manger; pour cela, j'irai au-devant de ses besoins. Mais, penser que je mettrai la main à l'épée, fût-ce contre des vilains malandrins armés, c'est une chose inutile. Moi, seigneur Samson, je ne veux pas acquérir la réputation de vaillant, mais bien celle du meilleur et du plus loyal écnyer qui jamais ait servi chevalier errant. Si mon seigneur Don Quichotte, en reconnaissance de mes bons et nombreux services, veut me donner quelqu'une de ces nombreuses îles qu'il dit devoir conquérir, je lui en aurai la plus grande obligation; s'il ne m'en donne point, eh bien, me voilà comme je suis né : l'homme n'a pas besoin d'autre appui dans ce monde que celui de Dieu. Qui sait même si le pain que je mangerai sans gouvernement ne vaudra pas celui de gouverneur, et peut-être mieux ? Sais-je encore si, par aventure, dans ces gouvernements, le diable ne m'apprête pas quelque croc-en-jambe pour me faire tomber et me casser les dents? Sancho je suis né, Sancho je pense mourir. Pourtant, avec tout cela, si, de bien en bien, sans beaucoup de travail et de risque, le ciel m'envoyait quelque ile ou autre chose semblable, je ne serais pas si sot que d'en faire fi; car on dit aussi : Quand on te donne la vaquette1, cours après avec la cordelette, et quand le bien vient, enferme-le dans ta maison.

Vous avez parlé comme un docteur, frère Sancho, dit Carrasco. Cependant ayez confiance en Dieu et dans le seigneur Don Quichotte, qui vous donnera, non pas une île, mais un royaume. Va pour le plus comme pour le moins, répondit Sancho. Je puis vous assurer, seigneur Carrasco, que le royaume que mon maître me donnera ne tombera point dans un sac percé. Je me suis tâté le pouls, et je me trouve assez sain pour gouverner îles et royaumes, je l'ai déjà dit en d'autres occasions à mon maître. Prenez garde, Sancho, dit le bachelier, les honneurs changent les mœurs, il pourrait vous arriver, en vous voyant gouverneur, de méconnaître la mère qui vous engendra. Ceci est bon, répond Sancho, pour ceux qui sont nés

<sup>1</sup> La gemisse.

entre les mauves, et non pour ceux qui, comme moi, ont sur le cœur quatre doigts de graisse de vieux chrétien. Ainsi, je n'oublierai point ma condition, et je serai agréable à tout le monde. Dieu le veuille, dit Don Ouichotte: nous le verrons bien quand le gouvernement viendra : il me semble déjà l'avoir devant les veux. Cela dit, il pria le bachelier, s'il était poëte, de faire des vers dont le sujet fût le congé qu'il comptait prendre de sa dame Dulcinée du Toboso, et d'avoir soin de commencer chacun de ces vers par une lettre de ce nom, de telle sorte qu'en réunissant à la fin de la pièce toutes les initiales, on lût: Dulcinée du Toboso 1. Le bachelier répondit qu'encore qu'il ne pût être compté parmi les poëtes célèbres de l'Espagne, qu'on dit être au nombre de trois et demi, il ne laisserait pas de faire ces vers, quoique cependant il y vit une grande difficulté : c'était que les lettres qui formaient le nom étaient au nombre de dix-sept 2; qu'ainsi, s'il faisait quatre stances de quatre vers, à la castillane, il resterait une lettre, que s'il composait les stances de cinq vers, que l'on nommait dizains ou redondilles, il en manquerait trois; qu'au surplus, il ferait en sorte d'élider une lettre le mieux qu'il pourrait, de manière que, dans les quatre castillanes, fût conservé le nom de Dulcinée du Toboso. Il le faut bien ainsi, répondit Don Quichotte; car, si le nom ne s'y trouve pas clairement et manifestement, aucune femme ne croira que les vers aient été composés pour elle. Ils ne poussèrent pas plus loin la conversation, et convinrent que le départ de Don Quichotte aurait lieu dans huit jours. Celui-ci recommanda le secret au bachelier, surtout envers le curé, maître Nicolas, la nièce et la gouvernante, de peur qu'ils ne missent empêchement à son honorable et valeureuse résolution. Carrasco promit tout, et prit congé en priant à son tour Don Quichotte de l'informer exactement de ses bons ou mauvais succès, quand il en aurait la commodité. Ils se séparèrent, et Sancho alla mettre ordre à tout ce qui était nécessaire pour le départ.

<sup>1</sup> Ce que nous appelons un acrostiche.

<sup>2</sup> Dubeinea del Toboso.

## CHAPITRE V.

De la spirituelle et agréable conversation qui ent lieu entre Sancho Pança et sa femme Thérèse, avec d'autres événements dignes d'heureuse mémoire.

Le traducteur de notre histoire, parvenu à ce cinquième chapitre, dit qu'il le tient pour apocryphe, parce que Sancho y parle d'un autre style que celui qu'on peut attendre de son esprit étroit, et dit des choses si subtiles, qu'il ne croit pas possible qu'elles fussent à sa connaissance. Cependant, il n'a pas laissé de le traduire pour satisfaire à ce que lui impose son devoir; il poursuit donc ainsi:

Sancho rentra chez lui, si allègre et si joyeux, que sa femme s'en apercut d'aussi loin qu'elle le vit1, si bien qu'elle se crut obligée de lui dire : Qu'as-tu donc, ami Sancho, que te voilà si joyeux? Femme, dit Sancho, si Dieu voulait, je serais joyeux de n'être pas si content que je le fais voir. — Je ne comprends pas, mon homme, et je ne sais ce que tu veux dire par là, si Dieu voulait, tu serais bien aise de n'être pas si content; car, quoique sotte, je ne pense pas qu'on puisse être content de n'être pas content. - Écoute, Thérèse : je suis content parce que j'ai résolu de retourner au service de mon maître Don Quichotte, qui va partir une troisième fois à la recherche des aventures. Je m'en vais avec lui, parce que ainsi le veut la nécessité, jointe à l'espérance qui me réjouit, de trouver cent autres écus, comme ceux que nous avons employés; et ce qui me rend triste, c'est de penser qu'il faut que je m'éloigne de toi et de mes enfants. Si Dieu avait voulu me donner à manger à pied sec dans ma maison, sans m'obliger de courir par monts et par vaux, ce qu'il pouvait faire à peu de frais, par sa seule volonté, il est bien certain que ma joie serait plus entière et plus vraie, puisqu'en ce moment elle est mêlée du chagrin de te quitter : j'ai donc eu raison de dire que, si Dieu voulait, je serais bien aise de ne pas être content. - Vois, Sancho, répliqua Thérèse, depuis que tu t'es fait membre de chevalier errant, tu parles d'une manière si contournée, qu'il n'est pas

<sup>1</sup> A tiro de ballesta.

possible de l'entendre ?- Femme, il sutlit que Dieu m'entende, répondit Sancho, lui seul entend tout, et laissons cela. Fais attention que, pendant ces trois jours, il faut que tu aies bien soin du grison, pour qu'il soit en état de prendre les armes : double-lui sa ration, visite son bàt et tout son attirail, car nous n'allons pas à la noce, mais bien courir le monde, nous mesurer avec des géants, des endriagues, des fantômes, entendre des sifflements, des rugissements, des mugissements, des beuglements, et tout cela ne serait que roses, si nous ne rencontrions pas des Yangois et des Maures enchantés. — Je crois bien, mon homme, que les écuyers errants ne mangent pas leur pain pour rien; c'est pourquoi je prierai Notre Seigneur qu'il te retire au plus tôt d'une si mauvaise aventure. - Je te dis, femme, que, si je n'espérais, sous peu de temps, me voir gouverneur d'une île, je tomberais mort tout à l'heure. - Ne dis pas cela, mon homme. Vive la poule, encore qu'elle ait la pepie. Vis, toi, et que le diable emporte tous les gouvernements du monde. Tu es sorti sans gouvernement du ventre de ta mère, tu as vécu jusqu'ici sans gouvernement, et sans gouvernement tu iras où l'on te conduira à la sépulture quand il plaira à Dieu. Combien y a-t-il de gens dans le monde qui vivent sans gouvernement et qui, pour cela, ne laissent pas de vivre et d'être comptés au nombre des hommes! La meilleure sauce du monde est la faim, et comme elle ne manque jamais aux pauvres, ils mangent toujours avec appétit. Cependant, Sancho, si, par aventure, tu te vois avec un gouvernement, n'oublie ni moi ni tes enfants. Souviens-toi que Sanchico a déjà quinze ans révolus et qu'il est temps qu'il aille à l'école si son oncle l'abbé doit le faire quelque chose dans l'Église. Marie Sancha, ta fille, ne mourra point si nous la marions, et je me doute fort qu'elle désire autant un mari que toi un gouvernement : enfin, mieux vaut fille mal mariée que bien entretenue. Sur ma foi, dit Sancho, si Dieu me mène jusqu'à tenir un gouvernement, je marierai Sancha si grandement qu'on ne l'obtiendra qu'en lui donnant le titre de seigneurie. - Pour cela non, Sancho, marie-la avec son égal, c'est le plus sûr. Si tu changes ses sabots en patins, sa cotte de laine contre un vertugadin ou des atours de soie, son nom de Marica et le tu

contre la dona telle et la seigneurie, la pauvre fille ne s'y trouvera plus. A chaque pas elle fera une faute, et laissera voir le fil épais de sa toile. - Tais-toi, sotte; il ne lui faudra pas plus de deux ou trois ans. Au bout de ce temps, l'air noble et la gravité lui viendront tout naturellement. Quand ils ne viendraient pas, qu'importe? elle sera dame, arrive qui pourra. Mesure-toi sur ton état, répond Thérèse, et ne cherche pas à t'élever plus haut. Souviens-toi du proverbe qui dit : Monche l'enfant de ton voisin et mets-le dans ta maison. Certes, ce serait une jolie chose de marier notre Marie avec quelque petit comte ou chevalier, qui, lorsqu'il lui en prendrait fantaisie, la traiterait de vilaine, fille de journalier et de fileuse de quenouille. Non, ce n'est pas pour cela que je l'ai élevée. Apporte de l'argent, Sancho, et laisse-moi le soin de la murier. Nous avons ici Lope Tocho, fils de Jean Tocho, qui est un garcon sain, robuste, et que nous connaissons. Je sais qu'il ne regarde pas la fillette de mauvais ceil, il est notre égal et avec lui elle sera bien mariée. Nous les aurons toujours sous les yeux : père, mère, enfants, gendre, petits-enfants, nous ne ferons qu'un; la paix et la bénédiction de Dieu seront parmi nous. Ne me la marie pas dans ces cours, dans ces grands palais, où on ne l'entendrait pas, où elle ne s'entendrait pas ellemème.

Viens çà, bète, femme de Barrabas, répliqua Sancho: qu'astu maintenant à vouloir, sans dire en quoi ni pourquoi, m'empêcher de marier ma fille avec un homme qui me donnera des petits-enfants qu'on traitera de seigneuries? Écoute, Thérèse, j'ai toujours entendu dire aux anciens que celui qui ne sait pas jouir de la fortune quand elle vient, n'a pas droit de se plaindre si elle s'en va. Nous aurions tort, maintenant qu'elle nous appelle à notre porte, de la lui fermer. Laissons-nous conduire par ce vent favorable qui nous souffle. (C'est pour cette manière de s'exprimer et pour ce que Sancho dit un peuplus loin, que le traducteur regarde ce chapitre comme apocryphe.) Ne te semble-t-il pas bon, animale, poursuivit Sancho, que je me lance à corps perdu dans quelque gouvernement profitable, qui nous tire du bourbier et que je marie Sancha avec qui bon me semblera? Tu verras comme on l'appellera

dona Thérèse Pança; tu seras assise à l'église sur de fins tapis, sur des carreaux, au grand dépit de toutes les femmes de gentilhomme. Faut-il rester toujours au même état, sans augmenter ni diminuer, comme des figures de décorations? Ainsi, n'en parlons plus, Sanchica sera comtesse, quoique tu en dises.

Prends bien garde à ce que tu dis, mon homme, répondit Thérèse, car, avec tout cela, j'ai peur que ce comté ne soit la perte de ma fille. Fais ce que tu voudras, fais-la duchesse ou princesse, mais sois sûr que ce ne sera jamais de mon gré et avec mon consentement. Je fus toujours amie de l'égalité et je ne saurais voir l'orgueil sans fondement. On me nomma Thérèse au baptème, c'est un nom tout simple, sans les additions et les ornements de don ni de doña; mon père s'appelait Cascajo et moi, comme je suis ta femme, on m'appelle Thérèse Panca, quoique l'on put avec raison me nommer Thérèse Cascajo. Mais, là sont les rois où sont les lois, je me contente de ce nom, sans qu'on y ajoute un don, trop lourd pour que je le puisse porter. Je ne veux point donner matière à parler à ceux qui me verraient aller vêtue en comtesse ou en gouvernante. Voyez donc, diraient-ils, le ton de cette gardeuse de porcs : hier elle démêlait un peloton d'étoupes et allait à la messe la tête couverte du bas de sa robe, au lieu de mantille, et aujourd'hui elle porte avec de grands airs un vertugadin et des broderies, comme si nous ne la connaissions pas. Si Dieu me garde mes sept ou cinq sens de nature, ou ceux que j'ai, j'espère bien ne pas donner lieu de me voir en tel état. Toi, frère, prends un gouvernement, une île, ensle-toi à ton plaisir, pour ma fille et pour moi, par la vie de ma mère, nous ne quitterons point d'un seul pas notre chaumière. A femme honorée, jambe rompue et la maison; à fille honnête, le travail est sa fète. Va, avec ton Don Quichotte, poursuivre vos aventures et laisse-nous ici à nos mésaventures, Dieu les améliorera si nous sommes honnêtes. Et je ne sais de vrai qui lui a donné ce Don, car son père ni ses aïeux ne l'eurent jamais.

C'est à cette heure, répond Sancho, que je puis bien dire que tu as dans le corps un esprit familier. Dieu te soit en aide! Que de choses viens-tu d'enfiler sans pied ni tête! qu'ont de commun les Cascajo, les ajustements, les proverbes et les braveries, avec ce que je dis? Viens cà, insensée, ignorante (car ainsi puis-je te nommer, puisque tu n'entends pas mes raisons et que tu fuis ton bonheur) : si je voulais que ma fille se jetat d'une tour en bas, ou qu'elle se mit à courir le monde comme voulut le faire l'infante dona Urraca 1, tu aurais raison de ne pas suivre mon avis; mais si en deux coups de palette et en moins d'un clin d'œil je lui plante un don, avec la seigneurie, ie la retire du chaume, je la mets sous un dais, sur un piedestal, sur une estrade garnie de plus de coussins de velours que n'ont en de Maures en leur lignage les almohades du Maroc, pourquoi n'y consens-tu pas, et ne veux-tu pas ce que je veux? - Sais-tu pourquoi, mon homme? C'est à cause du proverbe qui dit : qui te couvre te découvre. Les yeux passent, en courant, sur le pauvre, on les arrête sur le riche; si ce riche fut un temps pauvre, on murmure, on le maudit, et, ce qu'il y a de pis, on persévère, car des médisants il y en a en foule dans les rues, comme des essaims d'abeilles. Écoute, Thérèse, ce que je te veux dire maintenant, répondit Sancho, peut-être ne l'astu jamais entendu. Cela ne vient point de moi, ce sont sentences du père prédicateur, qui, le carême passé, prècha dans ce village. Il disait, si j'ai bonne mémoire, que toutes les choses présentes qui s'offrent à nos yeux, s'offrent et se logent mieux dans notre souvenir que les choses passées. Toutes ces raisons de Sancho sont, pour le traducteur, la seconde preuve que ce chapitre est apocryphe, parce qu'elles excèdent la portée de Sancho.) Ainsi, poursuivit-il, quand nous vovons une personne bien parée, avec de riches habits et la pompe des serviteurs, il semble que nous sovons forcés à lui porter respect, encore que la mémoire nous rappelle au même instant quelque bassesse que nous avons connue dans la même personne; cette bassesse, soit de pauvreté, soit de lignage, étant passée, n'existe plus, et il n'v a de réel que ce que nous voyons présentement, si celui que la fortune a porté de la bassesse (ce sont les propres paroles du père) au sommet de la prospérité, est bien élevé, libéral, courtois envers tout le monde, et ne veut point

 $<sup>{\</sup>bf 1}$ Fille de don Fernand, qui menaça de courir le monde quand elle se vit desheratée par son pere .

s'égaler à ceux qui sont nobles d'ancienne race, tiens pour certain, Thérèse, qu'il ne se rencontrera personne qui se souvienne de ce qu'il fut, tous respecteront ce qu'il est présentement, si ce n'est les envieux, desquels aucune fortune prospère ne peut se défendre. Je n'entends rien à ce que tu dis, mon homme, répondit Thérèse, fais ce que tu voudras, et ne me romps pas davantage la tête avec tes harangues et tes rhétoriques, si tu es révolu 1 à faire ce que tu dis. - Dis résolu, femme, et non pas révolu. - Tiens, mon homme, ne me cherche pas dispute, je parle comme Dieu l'a voulu, et n'y vois point d'autres finesses. Je dis que, si tu veux absolument un gouvernement, tu emmènes avec toi ton fils Sancho pour lui apprendre dès à présent à gouverner, il est bien que les enfants apprennent et pratiquent le métier de leur père. Quand je serai gouverneur, répond Sancho, je le demanderai par la poste, et je t'enverrai de l'argent, qui ne me manquera pas, car on en prête toujours aux gouverneurs, s'ils en ont besoin. Habille-le de manière à cacher ce qu'il est et à paraître ce qu'il doit être. Envoie de l'argent, dit Thérèse, et tu verras que je l'habillerai comme un petit ange. - Hé bien, femme, nous restons d'accord que notre fille sera comtesse. Le jour que je la verrai comtesse, répond Thérèse, je compterai que je la mets en terre. Mais, je te le répète, fais ce que tu voudras, nous autres femmes nous naissons avec l'obligation d'obéir à nos maris, fussent-ils des chiens. En disant ces mots, elle se mit à pleurer aussi sincèrement que si elle eut déjà vu Sanchica morte et enterrée. Sancho la consola, en lui disant que, quoiqu'il eût le dessein de la faire comtesse, il ne le ferait que le plus tard qu'il pourrait. Ainsi se termina leur conversation, et Sancho retourna voir Don Quichotte, pour mettre ordre à leur départ 2.

<sup>1</sup> Revuelto pour resuelto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cailhava, dans son Art de la Comédie, a fort bien remarqué que Molière a imite à sa manière ce chapitre de Cervantes, acte III, scène XII, de son Bourgeois gentilhomme, oit M. Jourdain dispute avec sa femme sur le mariage de leur fille. Sa femme veut la marier avec un marchand, leur égal, mais M. Jourdain veut que sa fille soit duchesse ou tout au moins marquise.

#### CHAPITRE VI.

De ce qui se passa entre Don Quichotte, sa nièce et sa gouvernante, et c'est ici un des chapitres les plus importants de toute l'histoire.

Tandis que Sancho Pança et Thérèse Cascajo, sa femme, tenaient l'impertinente conversation que nous venons de rapporter, la nièce et la gouvernante de Don Ouichotte n'étaient pas oisives. Elles recueillaient par mille remarques que leur oncle et seigneur méditait une troisième escapade, et voulait retourner à l'exercice, pour elles si malheureux, de la chevalerie errante. Elles cherchaient, par tous les moyens possibles, à le détourner d'un si mauvais dessein, mais c'était battre le fer à froid et prêcher dans le désert. Entre autres raisons qu'elles lui alléguaient, la gouvernante lui dit : En vérité, seigneur, si vous ne voulez point tenir pied et rester tranquille dans votre maison, si vous ne renoncez à courir par monts et par vaux, comme une àme en peine, cherchant ce qu'on appelle des aventures, et ce que je nomme, moi, des disgràces, je me plaindrai haut et bas à Dieu et au roi, pour qu'ils y apportent remède. Ma gouvernante, répondit Don Quichotte, je ne sais ce que Dieu ou le roi pourraient répondre à vos plaintes, mais je sais bien que, si j'étais roi, je me dispenserais de répondre à ce tas de requêtes impertinentes dont on les importune tous les jours; un des plus grands travaux des rois, parmi beaucoup d'autres, est d'être obligés d'écouter tout le monde et de répondre à tous. Aussi je ne voudrais pas qu'il eût du déplaisir pour ce qui me regarde. Mais, seigneur, reprit la gouvernante, à la cour du roi n'y a-t-il point de chevaliers? - Oui, sans doute, et beaucoup; il est convenable qu'il y en ait, pour l'ornement du trône et l'éclat de la majesté royale. - En bien, pourquoi votre seigneurie ne serait-elle pas un de ces chevaliers qui, sans tant courir, restent à la cour et servent le roi? - Mon enfant, tous les chevaliers ne peuvent pas être courtisans, et tous les courtisans ne peuvent ni ne doivent être chevaliers errants. Il faut qu'il v en ait dans le monde de toutes les facons, et, quorque nous soyons tous chevaliers, il y a une grande différence des uns aux autres : les courtisans, sans quitter

leurs appartements et le seuil des palais, voyagent par tout le monde en regardant la carte, sans qu'il leur en coûte un blanc, sans souffrir ni chaleur, ni froidure, ni faim, ni soif; mais nous autres, les vrais chevaliers errants, nous mesurons avec nos pieds toute la terre, au soleil, au froid, à l'air, soumis aux intempéries du ciel, de jour et de nuit, à pied et à cheval, nous connaissons les ennemis non seulement en peinture, mais en réalité; en toute rencontre, en toute occasion nous les attaquons, sans nous arrêter à des bagatelles ou aux lois des défis, sans examiner si la lance ou l'épée de l'un sont plus courtes que celles de l'autre, si l'ennemi porte sur lui des reliques ou quelque autre supercherie cachée, si l'on doit partager le soleil ou non, ou d'autres cérémonies de même nature, qui se pratiquent dans les combats singuliers d'homme à homme, que vous ne connaissez point, mais que je connais. Vous devez savoir encore que le bon chevalier errant, quand il rencontrerait dix géants dont la tête non seulement toucherait mais dépasserait les nues, dont les jambes seraient deux grandes tours, les bras semblables aux màts des plus puissants navires, chaque œil grand comme une roue de moulin, et plus ardent qu'un four à verre, ne doit s'effrayer nullement; au contraire, d'une contenance ferme, d'un courage intrépide, il doit les attaquer, courir à leur rencontre, et, s'il le peut, les vaincre et les abattre en un instant, fussent-ils armés d'écailles d'un certain poisson que l'on dit plus dures que le diamant; eussent-ils, au lieu d'épres, des cimeterres de Damas ou des massues ferrées, garnies de pointes d'acier, comme j'en ai vu plus de deux fois. Je dis tout cela, afin que vous puissiez juger de la différence qu'il y a de chevaliers à chevaliers. Il serait bien juste que le prince fit plus d'estime de cette seconde, ou, pour mieux dire, de cette première espèce, les chevaliers errants, car nous lisons dans les histoires que tel d'entre eux a été le salut non seulement d'un royaume, mais de plusieurs.

Ah! mon seigneur, dit à ce propos la nièce, faites donc attention que tout ce que vous dites des chevaliers errants n'est que fable et mensonge, et que, si l'on ne brûle ces histoires, chacune mérite au moins qu'on lui mette un san-bénito, ou quelque autre marque qui la fasse reconnaître pour infâme et

corruptrice des bonnes mœurs. Par le Dieu qui me soutient! s'écria Don Quichotte, si tu n'étais ma nièce directe, fille de ma propre sœur, je ferais un tel exemple de toi, pour les blasphèmes que tu viens de proférer, que le monde en retentirait. Comment! est-il bien possible qu'une petite fille, qui sait à peine manier douze petits bâtons pour faire des lacets, s'avise de parler et de censurer les histoires des chevaliers errants? Que dirait le seigneur Amadis, s'il entendait pareille chose? Sans doute il te pardonnerait, car ce fut le plus doux et le plus courtois chevalier de son temps, et surtout grand défenseur des demoiselles. Mais tel pourrait t'avoir entendue, qui t'en ferait bien repentir, car ils n'ont pas été tous courtois et modérés. Plusieurs furent félons et grossiers : tous ceux qu'on appelle chevaliers ne le sont pas de tout point; les uns sont d'or, les autres n'en ont que l'apparence, tous semblent chevaliers, mais tous ne résisteraient pas à la pierre de touche de la vérité. On voit des hommes de basse naissance qui s'enflent pour paraître chevaliers, et des chevaliers du haut parage qui meurent de manière à paraître des hommes du commun : les uns s'élèvent par l'ambition ou par la vertu, les autres se rabaissent par la mollesse ou par le vice. Il est besoin d'user de prudence pour distinguer ces deux espèces de chevaliers, si semblables par le nom, si différents par les actions.

Dieu me soit en aide! dit la nièce; est-il possible, mon oncle et seigneur, que vous en sachiez tant qu'au besoin vous pourriez monter en chaire et prêcher dans les rues, et qu'avec cela vous donniez dans un si grand aveuglement, une folie si reconnue, que vous vous dites vaillant étant vieux, robuste étant malade, redresseur de torts étant courbé par l'âge, et, pardessus tout, chevalier, quoique vous ne le soyez pas! car, encore que les gentilshommes puissent l'être, les pauvres ne le sont pas. Tu as bien raison dans ce que tu dis, ma nièce, répondit bon Quichotte, et je pourrais, sur ce sujet des races, t'apprendre des choses qui t'étonneraient, mais je n'en parlerai point, pour ne pas mèler le divin avec le protane.

Écoutez et soyez attentives, mes amies. On peut réduire à quatre races différentes toutes celles qui sont au monde ; les unes, dont les commencements furent humbles, se sont éten-

dues et agrandies jusqu'à parvenir à la suprême grandeur; d'autres, élevées dès l'origine, ont conservé leur grandeur et la maintiennent encore au même degré; la troisième race est celle qui, puissante dans le principe, s'est amincie en pointe comme une pyramide, a perdu sa splendeur, et s'est vue réduite au néant, comme le sommet de la pyramide qui n'est rien relativement à la base; la dernière enfin, et c'est la plus nombreuse, n'a eu ni un bon commencement, ni un honnête milieu, et n'aura qu'une fin inconnue, comme les gens du commun et de la foule du peuple. De la première espèce, qui eut un commencement humble et parvint à la grandeur qu'elle conserve encore, vous en avez un exemple dans la famille ottomane, issue d'un humble et pauvre berger, et parvenue à l'élévation où nous la voyons. De la seconde, née dans la grandeur, et qui la conserve sans l'augmenter, nous voyons beaucoup de princes qui le sont par droit d'héritage, et se maintiennent paisible-ment, sans augmentation ni diminution, dans les limites de leurs États. De ceux qui eurent une origine illustre et finirent en pointe, nous en avons mille exemples : car tous les Pha-raons et les Ptolémées de l'Égypte, les Césars de Rome, avec toute la bande, si l'on peut employer ce nom, d'une infinité de princes, monarques, seigneurs, mèdes, assyriens, perses, grecs, barbares, toutes ces races se sont en allées en pointe au néant, elles et ceux qui en furent la souche; il ne serait pas possible de découvrir aucun de leurs descendants, et, si nous en trou-vions, ils seraient de bas étage. Quant à la race plébéienne, je n'ai rien à en dire, sinon qu'elle ne sert qu'à accroître le nombre des vivants, sans mériter d'autre renom. De tout ce que j'ai dit, folles que vous êtes, je veux que vous infériez combien grande est la confusion qui règne parmi les races, et que celles-là seules paraissent grandes et illustres qui se distin-guent par la vertu, la richesse et la libéralité; je dis vertu, richesse et libéralité, parce que le grand qui sera vicieux le mon-trera davantage, et que le riche sans libéralité ne sera qu'un avare mendiant. Ce n'est pas la possession, mais bien l'usage des richesses qui rend heureux : encore ne suffit-il pas d'en user, mais d'en savoir bien user. Le chevalier pauvre n'a d'autre moven, pour prouver sa noblesse, que la vertu; il doit être

affable, poli, courtois, officieux, sans orgueil, sans arrogance, patient; il doit surtout être charitable : avec deux maravédis donnés de bon cœur à un pauvre, il ne se montrera pas moins libéral que celui qui fait l'aumône au son de la cloche 1. Il n'y aura personne qui, le voyant doué de toutes ces vertus, ne le juge de bonne race sans le connaître, et ce serait miracle qu'il n'en fût pas ainsi, car toujours la louange fut la récompense de la vertu, et il est impossible que les gens vertueux ne soient pas estimés. Il v a deux routes, mes filles, qui peuvent conduire aux richesses et aux honneurs : ce sont les lettres et les armes. Je suis plus la dernière que l'autre ; j'ai dû naître, d'après mon inclination pour les armes, sous l'influence de la planète de Mars : ainsi, je suis comme forcé de suivre ce chemin, et je le veux suivre en dépit de tout le monde. C'est en vain que vous vous efforcerez à me persuader d'aller contre la volonté du ciel, contre l'ordre de la fortune, le vœu de la raison et par-dessus tout mon propre désir. Je connais les travaux innombrables de la chevalerie errante, mais je sais aussi les biens infinis qu'elle procure, je sais que le sentier de la vertu est étroit, le chemin du vice large et spacieux, et qu'ils aboutissent à des termes différents, car le chemin du vice, ouvert et facile, conduit à la mort, et le sentier étroit et pénible de la vertu nous mène à la vie, non à une vie mortelle, mais à celle qui n'a point de fin, je sais, comme le dit notre grand poëte castillan, que:

Par ces rudes sentiers, on s'avance vers le séjour de l'immortalité, d'où jamais on ne redescend 2.

Malheureuse que je suis! s'écria la nièce, mon oncle est aussi poëte : il sait tout, il atteint tout; je gage que, s'il voulait être

1 A campana herida; d'où le proverbe espagnol :

Haz buena farina, E no toques la bocina.

Fais de bonne farine et ne sonne point de la trompe.

Por estas asperezas se camina De la immortalidad al alto asiento. De nunca arriba quien de alli declina.

GARCHASO DE LA VEGA

maçon, il bàtirait une maison comme une cage. Je t'assure, ma nièce, répondit Don Quichotte, que, si ces pensées chevaleresques ne ravissaient pas tous mes sens, il n'y aurait chose que je ne fisse, ni curiosité qui ne sortit de mes mains, particulièrement des cages et des curedents <sup>1</sup>. Ence moment, on entendit appeler à la porte : on demanda qui c'était. C'est moi, répondit Sancho. A peine la gouvernante l'eut-elle reconnu qu'elle alla se cacher pour ne le pas voir, tant elle l'avait en horreur. La nièce ouvrit. Don Quichotte alla au-devant de son écuyer les bras ouverts; ils s'enfermèrent dans sa chambre, où ils eurent une conversation non moins curieuse que celle qui venait d'avoir lieu.

#### CHAPITRE VII.

De ce qui se passa entre Don Quichotte et son écuyer, avec d'antres événements mémorables.

A peine la gouvernante eut-elle vu Sancho s'enfermer avec son maître, qu'elle imagina ce qu'ils allaient faire. Persuadée que de ce conseil naîtrait la résolution d'une troisième sortie, elle prit sa mante, et, pleine de souci et de chagrin, s'en alla chez le bachelier Samson Carrasco, pensant que, comme beau diseur et nouvel ami de son maître, il pourrait le dissuader d'un projet aussi fou. Elle le trouva qui se promenait dans la cour de sa maison, et, en l'apercevant, elle se laissa tomber à ses pieds, tout émue et accablée de douleur. Carrasco, la voyant si troublée, si affligée, lui dit : qu'est ceci, dame gouvernante? que vous est-il arrivé? on dirait que vous allez rendre l'àme. Ce n'est rien, mon cher seigneur Samson, sinon que mon maître s'en va, bien certainement il s'en va. - Et par où s'en va-t-il? S'est-il donc rompu quelque membre?—Non, seigneur: il s'en va par la porte de sa folie; je veux dire, seigneur bachelier de mon âme, qu'il va faire une nouvelle sortie, et ce sera la troisième, pour aller chercher par le monde ce qu'il appelle des aventures, et je ne puis concevoir qu'il les nomme ainsi. La première fois, on nous le ramena couché en travers

<sup>1</sup> Les curedents d'Espagne sont de petits morceaux de bois dur très pointus; ceux d'Italie sont en buis et moins bien faits.

sur un âne, et moulu de coups de bâton; la seconde fois, il revint sur une charrette à bœufs, enfermé dans une cage, dans laquelle il se prétendant enchanté. Il était dans un tel état, le pauvre homme, si jaune, si maigre, que la mère qui l'engendra ne l'eût pas reconnu; ses yeux étaient renfoncés dans la dernière chambre de son cerveau. Pour le remettre un peu en état, il m'a fallu employer plus de six cents œufs, comme Dieu le sait et tout le monde, et mes poules, qui sont là pour me démentir. Je le crois aisément, répond le bachelier : elles sont si bonnes, si grasses, si bien élevées, qu'elles ne voudraient pas dire une chose pour l'autre, dussent-elles crever. Ainsi, en définitive, il ne s'est point passé autre chose, vous n'avez d'autre souci que la crainte de ce que veut faire le seigneur Don Quichotte. - Non, seigneur. - Hé bien, ne vous mettez plus en peine, retournez tranquillement chez vous, et tenez-moi prêt quelque chose de chaud pour déjeuner. Récitez en chemin l'oraison de sainte Apollonie, si vous la savez, je vous suis et vous verrez merveilles. Malheureuse que je suis! répondit la gouvernante, ne me dites-vous pas de réciter l'oraison de sainte Apollonie? Ce serait bon si mon maître avait mal aux dents, mais c'est seulement par la cervelle qu'il est pris. - Je sais ce que je dis; allez, et ne disputez point avec moi, vous savez que je suis bachelier de Salamanque, et que ie n'ai plus besoin de jaser. La gouvernante partit, et Carrasco s'en fut trouver le curé, pour lui communiquer ce qui se dira en son temps.

Pendant celui que Don Quichotte et Sancho restèrent enfermés, ils eurent ensemble une conversation que l'histoire rapporte avec beaucoup d'exactitude et de vérité. Seigneur, dit Sancho à son maître, j'ai déjà relui ma femme à me laisser aller partout où vous voudrez me conduire. — Tu dois dire réduit, Sancho, et non pas relui¹. Si ma mémoire ne me trompe, répondit Sancho, j'ai déjà prié une ou deux fois votre seigneurie de ne point corriger mes paroles quand elle comprend ce que je veux dire. Si vous ne le comprenez pas, dites : Au diable! Sancho; je n'entends point. Et alors, si je ne me fais pas com-

<sup>1</sup> Relucida pour Reducida

prendre, vous me corrigerez; car je suis très focile. - Je ne t'entends point, Sancho, dit tout aussitôt Don Quichotte, car je ne sais ce que veut dire : Je suis très focile. Focile, répond Sancho, c'est comme si je disais : Je suis tout ainsi. - Je t'entends encore moins, Sancho. — Si vous ne comprenez pas, je ne sais comment dire, je n'en sais pas davantage, que Dieu soit avec moi. - Bon, hon, je devine: tu veux dire que tu es très docile, doux, traitable, que tu prendras en bonne part tout ce que je te dirai, et que tu feras ce que je t'enseignerai. Je gagerais bien, dit Sancho, que vous m'avez compris tout d'abord; mais vous avez voulu me troubler pour me faire dire deux cents impertinences. Cela pourrait être, répondit Don Quichotte; mais, enfin, que dit Thérèse?-Thérèse dit que j'attache bien mon doigt avec le vôtre; que les écrits parlent et les hommes se taisent; que celui qui coupe les cartes ne les mêle pas, et qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Pour moi, je dis que conseil de femme est peu de chose, mais qui ne le prend est un fou. Je le dis comme toi, répond Don Quichotte. Mais poursuis ton discours, ami Sancho, tu parles de perles aujourd'hui. Je dis donc, reprend Sancho, que, comme vous le savez mieux que moi, nous sommes tous sujets à la mort; aujourd'hui vivants, demain non: l'agneau meurt aussi vite que le mouton. Nul, dans ce monde, ne peut se promettre plus d'heures de vie qu'il ne plait à Dieu de lui en donner; car la Mort est sourde, et, lorsqu'elle vient frapper à la porte de notre vie, elle va toujours courant; il n'y a force, sceptre ni mitre qui puissent l'arrèter, comme chacun le dit, et comme on le prèche en chaire. Tout cela est vrai, dit Don Quichotte; mais je ne vois pas où tu veux en venir. J'en veux venir, répond Sancho, à ce que votre seigneurie m'assigne un salaire déterminé pour chaque mois que je la servirai, et que, ce salaire, vous me le payiez de votre bien, car je ne veux pas attendre des récompenses qui viennent tard, mal ou jamais. Dieu me soit en aide avec ce qui est à moi. Enfin, je veux savoir ce que je gagne, peu ou beaucoup. La poule couve sur un œuf; plusieurs peu font un beaucoup, et, tandis qu'en gagne quelque chose, on ne perd rien. Bien est-il vrai que, s'il arrivait, ce que le ne crois ni n'espère, que votre grâce me donnât

l'ile qu'elle m'a promise, je ne suis pas tellement ingrat, tellement exigeant que je ne consente qu'on en évalue le revenu, et qu'on en fasse le décompte | sur mes gages. Ami Sancho, dit Don Quichotte, quelquefois un chat est aussi bon qu'un rat. Je vous entends, répond Sancho; je parierais que je me suis trompé sur le rat et sur le chat. N'importe, pourvu que vous m'avez compris. Je t'ai si bien compris, reprit Don Quichotte, que j'ai pénétré jusqu'au fond de ta pensée, et je connais le but où tu vises avec les flèches de tes innombrables proverbes. Écoute, Sancho, je t'assignerais bien un salaire si j'avais trouvé dans quelque histoire de chevalier errant un exemple qui pût me faire entrevoir par le plus petit jour ce que gagnaient les écuyers, soit par mois, soit par an. Mais, après avoir lu toutes ces histoires ou la plus grande partie, je n'ai jamais vu qu'aucun chevalier ait assigné de salaire fixe à son écuyer. Je sais que tous servaient à merci, et, au moment où ils y pensaient le moins, si le sort était favorable à leur maître, ils se trouvaient récompensés par une île ou quelque autre chose équivalente, pour le moins ils acquéraient un titre et une seigneurie. Si, content de ces espérances et de cette perspective, vous voulez, Sancho, revenir à mon service, à la bonne heure; mais, de penser que j'irai violer l'antique usage de la chevalerie errante, c'est inutile. Retournez-donc à votre maison, et déclarez à votre Thérèse mes intentions. Si elle et vous, vous trouvez bon d'être avec moi à merci, bene quidem; sinon, amis comme devant. Quand le grain ne manque point au colombier, il n'y a point faute de pigeons, et souvenez-vous, mon fils, que bonne espérance vaut mieux que mauvaise possession, et bonne plainte que mauvaise paye. Je vous parle ainsi, Sancho, pour vous faire voir que je puis aussi faire tomber une pluie de proverbes. En un mot, je veux dire et je dis que, si vous ne voulez point me suivre à merci, courir la même fortune que moi, Dieu soit avec vous et fasse de vous un saint : je ne manquerai pas d'écuyers plus obéissants, plus empressés, moins brouillons et moins bayards que vous.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sancho dit ici gata por cantitad et veut dire rata por cantitad au prorata).
C'est pour cela que Don Quichotte jour sur le mot chatte gata, et Sancho repend: Je devrais dire rata et non gata. Ce jeu de mots ne peut se traduire.

Quand Saucho entendit la ferme résolution de son maître, le ciel pour lui se couvrit de nuages, et les ailes de son cœur tombèrent; car il avait cru que, pour tout au monde, son seigneur ne partirait pas sans lui. Comme il restait interdit et pensif, entra Samson Carrasco avec la nièce et la gouvernante, curieuses de connaître quelles raisons il emploierait pour dissuader leur seigneur d'aller courir les aventures. Le bachelier, railleur renommé, s'approcha du chevalier, l'embrassa comme la première fois, et d'une voix élevée lui dit : O fleur de la chevalerie errante! lumière resplendissante des armes! honneur et miroir de la nation espagnole! plaise au Dieu tout-puissant, dans la plénitude de son pouvoir, que la personne ou les personnes qui voudraient s'opposer et mettre empêchement à votre troisième sortie ne puissent sortir elles-mèmes du labyrinthe de leurs désirs, et ne réussissent jamais dans leurs mauvais desseins! Puis, se tournant vers la gouvernante: Vous pouvez bien, lui dit-il, cesser maintenant de réciter l'oraison de sainte Apollonie, je sais à présent que c'est une détermination précise des étoiles, que le seigneur Don Quichotte retourne exécuter ses hauts et nouveaux desseins; je croirais ma conscience engagée si je n'intimais et ne persuadais à ce chevalier de ne pas retenir plus longtemps engourdie la force de son valeureux bras et la vaillance de son intrépide courage; son retard compromet le redressement des torts, la défense des orphelins. l'honneur des demoiselles, la protection des veuves, l'assistance due aux femmes mariées et autres choses de même nature qui touchent, appartiennent et sont annexées à l'ordre de la chevalerie errante. En avant donc, mon seigneur Don Quichotte, brave et beau chevalier; que votre seigneurie et sa grandeur se mettent en route, aujourd'hui plutôt que demain. Si quelque chose manque pour l'exécution, me voici prèt à suppléer de ma personne et de mon bien, et, si votre magnificence a besoin d'écuyer, je m'estimerai trop heureux de lui en servir. Hé bien, dit à ce mot Don Quichotte, en se tournant vers Sancho, ne t'avais-je pas bien dit que je ne manquerais pas d'écuyers? Vois celui qui s'offre à l'être; c'est l'incomparable bachelier Samson Carrasco, la joie 1, l'amusement per-

<sup>1</sup> Trastulo, le plaisant, le bouffon. Ce mot est d'origine italienne.

pétuel des écoles de Salamanque, bien portant, agile, discret, qui sait supporter le froid et le chaud, la faim et la soif, en un mot, en possession de tous les avantages requis pour être écuyer d'un chevalier errant, Néanmoins, à Dieu ne plaise que, pour satisfaire mon désir, je brise la colonne des lettres. le vase des sciences, et que j'arrache la palme éminente des arts libéraux! Que le nouveau Samson demeure dans sa patrie pour l'honorer, ainsi que les cheveux blancs de ses vieux parents, je me contenterai de quelque écuyer que ce soit, puisque Sancho ne daigne pas venir avec moi. Si, je le daigne, répondit Sancho attendri et les larmes aux yeux. Mon seigneur, poursuivit-il, on ne dira jamais de moi, manger le pain et fausser compagnie. Je ne sors point d'une famille ingrate : tout le monde sait, et surtout ceux de mon village, quels ont été les Pancas dont je descends. Je connais d'ailleurs, par bons effets et surtout par bonnes paroles, le désir que vous avez de me récompenser. Si je me suis mis en compte de tant et de quand au sujet de mon salaire, c'était pour complaire à ma femme; quand elle s'est mis une chose en tête, il n'y a point de maillet qui presse autant les cercles d'une cuve, qu'elle le fait pour obtenir ce qu'elle veut. Mais, au bout du compte, l'homme doit être homme, la femme une femme, et puisque je suis homme partout ailleurs, ce que je ne saurais nier, je veux, s'en fàche qui voudra, l'être aussi dans ma maison. Il ne s'agit donc plus que de faire votre testament avec son codicille, qu'on ne puisse revolquer', et mettons-nous aussitôt en chemin, pour ne pas faire souffrir l'âme du seigneur Samson, qui dit que sa conscience le presse de persuader à votre seigneurie de se mettre pour la troisième fois en campagne. Je m'offre de rechef à la servir lovalement, fidèlement, aussi bien et mieux qu'aucun écuyer ait servi chevalier errant dans les temps passés et présents.

Le bachelier ne pouvait sortir de sa surprise en entendant le langage de Sancho. Quoiqu'il eût lu la première partie de l'Instoire de son maître, il ne l'avait jamais cru aussi plaisant qu'on le représentait; mais, en l'entendant parler de testament

<sup>.</sup> It is texte dit recoleure Cest aussi que Sancho fait prisse p $\mathrm{d}(u)$  , a langue li met re ocur

qu'on ne puisse revolquer, au lieu de récoquer, il crut tout ce qu'il en avait lu, le reconnut pour un des plus grands insensés du siècle, et dit en lui-même qu'on n'avait jamais rencontré deux fons comme le maître et le valet. Enfin, Don Quichotte et Sancho s'embrassèrent et demeurèrent amis; puis, d'après l'avis et l'approbation du grand Carrasco, qui pour lors était son oracle, il fut convenu que leur départ aurait lieu dans trois jours; cet intervalle parut suffisant pour préparer ce qui était nécessaire pour le voyage et chercher une salade entière avec sa visière, parce qu'à tout prix Don Quichotte voulait l'avoir. Samson lui en offrit une, que possédait un ami qui ne la lui refuserait pas; à la vérité, elle était plus noire de rouille que remarquable par le poli de l'acier.

On ne saurait compter toutes les malédictions que la nièce et la gouvernante donnèrent au bachelier; elles s'arrachèrent les cheveux, s'égratignèrent la figure, et, comme les pleureuses d'autrefois, faisaient des lamentations sur le départ de leur maître, comme elles eussent fait sur sa mort. Le dessein de Samson, en persuadant à Don Quichotte de faire une nouvelle sortie, avait été de faire ce que cette histoire dira plus tard, et tout avait été concerté avec le curé et le barbier. Enfin, pendant ces trois jours, Don Quichotte et Sancho se procurèrent tout ce qu'ils crurent nécessaire. Sancho apaisa sa femme, et Don Quichotte sa nièce et sa gouvernante; puis ils partirent de nuit, sans que personne les vît, si ce n'est le bachelier, qui voulut les accompagner à une demi-lieue du village. Ils prirent le chemin du Toboso, Don Quichotte monté sur le bon Rossinante, et Sancho sur son ancien grison. Le bissac était garni des choses nécessaires à la vie quotidienne et la bourse d'argent, que Don Quichotte remit à Sancho pour les besoins à venir. Samson embrassa le chevalier, le conjurant de lui donner des nouvelles de sa bonne ou mauvaise fortune, afin qu'il pût se réjouir de l'une ou s'attrister de l'autre, conformément aux lois de l'amitié. Don Quichotte le lui promit, Samson reprit le chemin du village, et le maître et l'écuyer suivirent celui de la grande cité du Toboso.

#### CHAPITRE VIII.

Où l'on raconte ce qui arriva à Don Quichotte allant voir sa dame, Dulcinée du Toboso.

Béni soit le puissant Allah! dit Hamet Benengeli, au commencement de ce huitième chapitre; béni soit Allah! répète-t-il trois fois, et la cause de ces bénédictions est, dit-il, qu'il tient enfin en campagne Don Quichotte et Sancho, et qu'ainsi les lecteurs de cette agréable histoire peuvent être assurés que, dès ce moment, vont commencer les hauts faits du maître et les gentillesses de l'écuyer. Il les engage en même temps à mettre en oubli les aventures précédentes de l'ingénieux gentilhomme, et à tenir les yeux ouverts sur celles qui vont avoir lieu. Elles commencent, en ce moment, sur le chemin du Toboso, comme les précédentes commencèrent dans la plaine de Montiel. Ce qu'il demande est peu de chose en comparaison de ce qu'il promet. Il poursuit donc ainsi:

Samson parti, Don Quichotte et Sancho restés seuls, Rossinante se mit à hennir et le roussin à braire : nos deux aventuriers en tirèrent un très favorable augure. Mais, s'il faut dire la vérité, les braiments de l'ane l'emportèrent sur les hennissements du cheval, d'où Sancho conclut que son bonheur devait surpasser celui de son maître. J'ignore s'il s'appuvait sur l'astrologie judiciaire, dont il aurait eu quelque connaissance, quoique l'histoire ne le disc pas; seulement on a souvent entendu dire à Sancho que, quand il trébuchait ou tombait, il cût voulu n'être pas sorti de sa maison, parce que trébucher et tomber présageait souliers rompus ou côtes brisées, et, quoique sot, il ne se trompait pas beaucoup. Don Quichotte lui dit : Ami Sancho, plus nous cheminons, plus la nuit nous gagne et répand plus d'obscurité qu'il n'en faudrait pour conserver l'espoir de découvrir au jour le Tohoso, où j'ai résolu de me rendre avant de tenter aucune aventure. Là je recevrai la bénédiction et le congé de la sans pareille Dulcinée : avec ce congé, je tiens pour assuré de surmonter heureusement et de mener à fin toute aventure périlleuse, car rien au monde ne rend les chevaliers plus vaillants que de se voir favorisés de leurs dames. Je le

crois comme vous, répondit Sancho; mais je crois difficile de parler à madame Dulcinée et de vous trouver avec elle en un lieu où vous puissiez recevoir sa bénédiction, à moins qu'elle ne vous la jette par-dessus les murs de la basse-cour où je la vis la première fois quand je lui portai la nouvelle des folies que vous faisiez dans les entrailles de la Sierra-Morena, Murs de basse-cour! interrompit Don Quichotte; c'est ton imagination qui te fait paraître ainsi les lieux où tu vis cette beauté, cette grâce jamais assez louée : ce ne pouvaient être que des galeries, des corridors, des plates formes, peu importe le nom, de riches et royaux palais. Cela se peut, dit Sancho; mais, à moi, cela me semblait de méchants murs, si la mémoire ne m'abandonne. Allons-y toujours, Sancho, répliqua Don Quichotte : pourvu que je la voie, je m'inquiète peu que ce soit par-dessus des murs, des fenêtres, des ouvertures, des treillis de jardin; qu'un rayon du soleil de sa beauté frappe mes yeux, il éclairera mon entendement, et fortifiera mon cœur de manière qu'il demeurera unique et sans égal en sagesse et en vaillance. A dire vrai, seigneur, répondit Sancho, quand je vis ce soleil de madame Dulcinée, il n'était pas assez brillant pour qu'il pût s'en échapper aucun rayon; cela venait peut-être de ce qu'elle était occupée à vanner du blé, comme je vous l'ai dit; la grande poussière qui en sortait formait comme un nuage au devant de sa figure et l'obscurcissait. Quoi! tu persistes encore, Sancho, dit Don Quichotte, à dire, à penser, à croire et soutenir que madame Dulcinée vannait du blé, lorsque cela est une occupation, un exercice tout opposé à ce que font et doivent faire les personnes distinguées; elles sont réservées et destinées à des fonctions, à des délassements plus nobles qui, du plus loin, font reconnaître leur grandeur. Ou'il te souvient peu, Sancho, des vers de notre poëte1, où sont dépeints les travaux auxquels se livraient, dans leur palais de cristal, les quatre nymphes qui, sortant des ondes chéries du Tage, s'assirent sur un pré verdoyant pour travailler à ces riches toiles dont ce poëte ingénieux nous fait la description : elles n'étaient tissues que d'or, de perles et de soie. Telle devait être l'occu-

l Garcilaso, églog. 5.

pation de ma dame quand tu la vis, à moins que la jalousie de quelque méchant enchanteur ne transforme tout ce qui peut me plaire et ne lui donne une apparence différente de ce qui est. Je crains, à cause de cela, que, dans l'histoire de mes aventures que l'on dit imprimée, si par hasard l'auteur est quelque enchanteur de mes ennemis, on ne trouve une chose pour une autre, mille mensonges mêlés avec une vérité, et des choses rapportées hors de propos et contraires à ce qu'exige le développement d'une véridique histoire. O envie! source de maux infinis, ver rongeur de toutes les vertus! Les vices, Sancho, portent tous avec eux je ne sais quoi d'agréable; mais l'envie ne donne que des dégoûts, de l'animosité, de la rage. C'est ce que je dis comme vous, répondit Sancho : je crois que dans cette légende ou histoire dont nous sommes le sujet et que le bachelier dit avoir vue, mon honneur va comme une voiture renversée, et comme on dit, pêle-mèle, de ci, de là, balavant les rues, cependant, foi d'homme de bien, je n'ai jamais dit de mal d'aucun enchanteur, et je n'ai point assez de bien pour exciter l'envie. Il est bien vrai que je suis un peu malicieux et rusé, mais le manteau de ma grande simplicité, toujours naturelle et sans artifice, couvre le tout, quand il n'y aurait que la ferme et sincère crovance que j'ai et que j'aurai toujours en Dieu dans tout ce que nous enseigne la sainte Église catholique romaine, et ma haine mortelle contre les Juifs, les Instoriens devraient avoir pitié de moi et me bien traiter dans leurs écrits. Au reste, qu'ils disent ce qu'ils voudront, nu je suis né, nu je me trouve, je ne perds ni ne gagne, quoique je me voie courir le monde de main en main dans un livre, je m'inquiète comme d'une figue de tout ce que l'on peut dire de moi.

Ceci, Sancho, ressemble, dit Don Quichotte, à ce qui advint à un fameux poète de notre temps : il avait composé une satire assez piquante contre toutes les dames de la cour; une seule n'y figurait point, et l'on pouvait douter si elle était dame ou non. Quand elle vit qu'elle n'était pas sur la liste avec les autres, elle s'en plaignit au poète, lui demandant ce qu'il avait remarqué en elle pour ne l'y pas comprendre et le praint d'allonger sa satire de manière à ce qu'elle s'y trouvat, sinon, qu'il cut à prendre garde aux suites : le poète le fit, la traita comme n'auraient pas fait des duègnes, et elle se trouva satisfaite de se voir ainsi famée, quoique diffamée.

A ceci se rapporte aussi ce que l'on raconte du berger qui mit le feu au fameux temple de Dianc, qui passait pour une des sept merveilles du monde, et le détruisit : il ne l'avait fait que pour immortaliser son nom chez les races futures; et, quoiqu'il fût défendu de le nommer, de faire mention de lui de vive voix ou par écrit, pour éviter que son désir fût accompli, on sut cependant qu'il s'appelait Érostrate.

A ce propos revient encore ce qui se passa entre le grand empereur Charles-Quint et un cavalier romain : l'empereur voulut voir ce fameux temple de la Rotonde, que les anciens nommèrent le temple de tous les dieux 1, et qu'aujourd'hui, par une meilleure consécration, on appelle le temple de tous les saints. C'est le monument le plus entier qui ait survécu de tous ceux qu'édifia jadis le paganisme dans Rome et celui qui justifie le mieux la haute idée que nous avons de la grandeur et de la magnificence de ses fondateurs : il a la forme d'une demi-orange, son étendue est immense et l'intérieur est très clair, quoique la lumière n'y pénètre que par une fenêtre, ou pour mieux dire, par une ouverture ronde qui est au sommet. L'empereur, regardant par ce trou, admirait la beauté de l'édifice; à côté de lui était un chevalier romain qui lui faisait remarquer les beautés et la délicatesse de ce chef-d'œuvre d'architecture. Après s'être retirés de l'ouverture, le chevalier dit à l'empereur : Sacrée Majesté, pendant que vous regardiez par cette ouverture, j'ai eu mille fois envie de vous saisir à brasle-corps, et de me précipiter en bas avec votre majesté, pour laisser de moi une mémoire éternelle. Je vous remercie, dit l'empereur, de n'avoir pas effectué une si mauvaise pensée, mais dorénavant, je ne vous donnerai point occasion de faire preuve de votre loyanté : en conséquence, je vous défends de me parler jamais, et de paraître en ma présence. Et par ces paroles, il lui rendit la justice qu'il méritait.

Je veux dire, Sancho, que le désir d'acquérir du renom est

<sup>1</sup> Le Panthéon.

vif et puissant en nous. Que penses-tu qui fit précipiter, du haut d'un pont dans le Tibre, Horatius Coclès, armé de toutes pièces? Qui fit brûler la main et le bras à Mutius Scévola? Qui poussa Curtius à s'élancer dans ce gouffre ardent et profond qui s'ouvrit au milieu de Rome? Quel motif, malgré les augures sinistres qu'il rencontra, fit passer le Rubicon à César? Pour citer des exemples plus récents, quelle raison fit percer les navires et laissa sans retraite et isolés les valeureux Espagnols conduits par le courtois Cortez' dans le nouveau monde? Toutes ces grandes actions, et beaucoup d'autres, furent, sont et seront des œuvres de la renommée à laquelle aspirent les mortels, comme récompense et comme une partie de l'immortalité que leur ont méritée leurs grandes actions. Quant à nous, chrétiens catholiques et chevaliers errants, nous devons plus ambitionner la gloire des siècles futurs, qui est éternelle dans les régions célestes et éthérées, que la vanité d'une renommée qui s'obtient dans ce monde périssable; quelque temps qu'elle dure, elle se terminera avec ce monde, dont la fin est marquée. Ainsi, Sancho, nos œuvres ne doivent sortir jamais des limites prescrites par la religion chrétienne que nous professons. Abattons l'orgueil en tuant les géants, l'envie par le bon cœur et la générosité, la colère par le calme et la modération, la gourmandise et le sommeil par la sobriété et les longues veilles, la luxure et l'impudicité par la foi que nous gardons à celles que nous avons faites dames de nos pensées, la paresse en parcourant le monde et recherchant les occasions qui peuvent nous rendre non seulement chrétiens, mais encore chevaliers illustres: voilà, Sancho, les moyens par lesquels on obtient les louanges exquises qui constituent la bonne renommée.

J'ai fort bien compris, seigneur, tout ce que vous m'avez dit jusqu'à présent, répondit Sancho; mais je voudrais bien que votre seigneurie pût m'absoudre un doute qui vient de s'élever dans mon esprit. Tu veux dire résoudre, Sancho, dit Don Quichotte: parle, à la bonne heure, je te répondrai ce que je saurai. — Dites-moi, seigneur, ces Jules, ces Augustes, tous ces chevaliers aventureux que vous nommez, et qui sont morts, où

<sup>1</sup> Cortesisinio Contra

sont-ils à présent? Les païens, sans doute, répondit Don Quichotte, sont en enfer; les chrétiens, s'ils furent vertueux, sont au purgatoire ou dans le ciel. - C'est bien; mais maintenant dites-moi, les tombeaux où sont les corps de ces grands seigneurs sont-ils éclairés par des lampes d'argent? les murs de leurs chapelles sont-ils ornés de béquilles, de suaires, de chevelures, de jambes et d'yeux en cire? Si non, comment sontils ornés? Les tombeaux des païens, répondit Don Quichotte, furent pour la plupart de riches temples. Les cendres de Jules César furent placées sous une pyramide de pierre d'une hauteur démesurée; on l'appelle aujourd'hui à Rome l'aiguille de saint Pierre, L'empereur Adrien eut sa sépulture dans un château grand comme une ville, que l'on appela Moles Adriani, aujourd'hui le château Saint-Ange, à Rome. La reine Artémise érigea à son mari Mausole un monument qui passait pour une des sept merveilles du monde; mais aucune de ces sépultures, ni beaucoup d'autres que construisirent les païens, n'étaient ornées de suaires ni d'autres offrandes qui prouvassent que les morts qu'elles contenaient fussent des saints. J'accepte cela, répliqua Sancho, maintenant, seigneur, dites-moi, je vous prie, quel est le plus grand de ressusciter un mort ou de tuer un géant? - La réponse est toute simple : il est plus grand de ressusciter un mort. - Je vous tiens, s'écria Sancho : amsi la renommée de celui qui ressuscite les morts, rend la vue aux aveugles, aux malades la santé, redresse les boiteux, obtient devant sa sépulture des lampes ardentes, des chapelles pleines de gens dévots qui adorent à genoux ses reliques, est, pour ce siècle et pour l'autre, une bien plus grande renommée que celle que laissent ou qu'ont laissée tant d'empereurs païens et de chevaliers errants qu'il y a eu dans le monde? Je le confesse, répondit Don Quichotte. Ainsi donc, reprend Sancho, les corps et les reliques des saints jouissent de cette renommée, de ces gràces, de ces prérogatives, ou comme vous les voudrez appeler, avec l'approbation de notre sainte mère l'Église; ils ont des lampes, des voiles, des suaires, des béquilles, des peintures, des chevelures, des yeux, des jambes, qui augmentent la dévotion et agrandissent leur sainte renommée. Les rois portent sur leurs épaules les reliques des saints, ils baisent les morceaux

de leurs os, ils en ornent et enrichissent leurs oratoires et leurs plus précieux autels. Mais que veux-tu que j'infère de tout ce que tu viens de dire? interrompt Don Quichotte. - Je veux dire, seigneur, que nous n'avons qu'à nous faire saints et nous acquerrons bien plus promptement la bonne renommée que nous désirons. Faites attention, seigneur, qu'hier ou avant hier (il y a si peu de temps qu'on peut parler ainsi), on a canonisé ou béatifié deux petits frères déchaux; déjà l'on tient à grand bonheur de toucher et de baiser les chaînes de fer avec lesquelles ils se ceignaient et tourmentaient le corps : elles sont en plus grande vénération que l'épée de Roland dans le magasin du roi notre seigneur, que Dieu garde. Ainsi, seigneur, il vaut mieux être un humble petit frère de quelque ordre que ce soit, qu'un chevalier errant. Deux douzaines de disciplines ont plus de mérite devant Dieu que deux mille coups de lance donnés à des géants, à des monstres, à des endriagues.

Tout cela est vrai, répondit Don Quichotte; mais nous ne pouvons pas être tous frères religieux. Il y a plusieurs chemins par où Dieu conduit les siens au ciel. La chevalerie est une religion et dans le ciel il y a des chevaliers saints. Oui, répondit Sancho; mais j'ai entendu dire qu'il y a au ciel plus de religieux que de chevaliers errants. — C'est tout simple : il y a plus de moines que de chevaliers. — Les chevaliers sont pourtant nombreux. — Nombreux, sans doute; mais peu méritent le nom qu'ils portent.

En ces discours et d'autres semblables, ils passèrent la nuit et le jour suivant sans qu'il leur arrivàt rien qui soit degne d'être raconté, au grand déplaisir de Don Quichotte. Enfin, le jour d'après, vers la nuit, ils découvrirent la grande cité du Toboso. Cette vue récréa les esprits du chevalier et contrista Sancho, parce qu'il ne connaissait pas la maison de Dulcinée, qu'il n'avait jamais vue, non plus que son maître; de sorte que l'un, par le désir de la voir, l'autre pour ne l'avoir point vue, étaient également troublés, et Sancho n'imaginait pas ce qu'il pourrait faire quand son maître l'enverrait au Toboso. Finalement, Don Quichotte ne voulut entrer dans la ville que de nuit. En attendant que l'heure fût venue, ils s'arrêtèrent sous

des chênes voisins; puis, le moment arrivé, ils entrèrent dans la ville, où leur advinrent des choses importantes.

## CHAPITRE IX.

Où l'on raconte ce que l'on y verra.

Il était environ minuit quand Don Quichotte et Sancho quittèrent le bouquet de bois et entrèrent dans le Toboso. Un profond silence régnait dans le bourg, car tous les habitants dormaient, comme on dit, à jambe tendue. La nuit était à demiclaire, et Sancho aurait bien désiré qu'elle fût entièrement obscure, afin que cette obscurité pût servir d'excuse à sa sottise. On n'entendait dans tout le village que l'aboiement des chiens qui retentissait aux oreilles de Don Quichotte et troublait le courage de Sancho. De temps en temps, un âne brayait, des pourceaux grognaient, des chats miaulaient, et ces cris divers s'accroissaient avec le silence de la nuit. L'amoureux chevalier prenait tout cela pour un augure sinistre. Cependant, il dit à Sancho: Mon fils, conduis-moi au palais de Dulcinée: peutêtre la trouverons-nous éveillée, Corps du soleil! répond Sancho, à quel palais voulez-vous que je vous mêne, celui où je vis sa grandeur n'était qu'une très petite maison? - Elle s'était sans doute retirée alors dans quelque petit pavillon de son p dais, pour s'ébattre en liberté avec ses demoiselles, comme ont contume de faire les grandes dames et les princesses. Seigneur, répondit Saucho, si vous voulez en dépit de moi que la maison de madame Dulcinée soit un palais, est-ce là l'heure pour trouver la porte ouverte? Convient-il d'aller frapper de grands coups pour nous faire ouvrir et mettre en alarme tout le monde? Allons-nous donc frapper à la porte d'un lieu public, comme font les libertins qui arrivent, appellent, et entrent à toute heure si tard que ce soit? Cherchons d'abord le palais de maison en maison, répondit Don Quichotte, et puis je te dirai ce qu'il faudra faire. Mais tiens, ou je ne vois guère, ou cette grosse masse sombre que l'on découvre d'ici doit être le palais

C'est le premier vers de la romance du comte Claros de Montauban.

<sup>1</sup> Media noche era por filo.

de Dulcinée. — Hé bien, seigneur, conduisez-nous : peut-être est-ce cela; mais je le verrais de mes yeux et le toucherais de mes mains, que je le croirais comme je crois qu'il fait jour à présent. Don Quichotte marcha donc en avant. Ayant fait environ deux cents pas, il se trouva tout près de cette grande ombre et apercut une haute tour; il reconnut aussitôt que cet édifice n'était point un palais, mais l'église principale du lieu. Nous avons rencontré l'église, dit-il à Sancho. Je le vois bien, répondit celui-ci : plaise à Dieu que nous n'ayons pas aussi rencontré notre sépulture, car ce n'est pas un bon présage que de courir les cimetières à de telles heures, surtout lorsque je vous ai dit, si j'ai bonne mémoire, que la maison de cette dame est dans une ruelle qui n'a pas d'issue. Maudit sois-tu de Dieu, imbécile! dit Don Quichotte : où as-tu jamais vu que les palais et demeures royales soient construits dans des ruelles sans issue? Seigneur, répondit Sancho, chaque pays a ses usages, peut-ètre au Toboso construit-on dans les ruelles les palais et les grands édifices; ainsi, je vous supplie de me laisser chercher dans ces rues et ruelles qui s'offrent à moi, peut-être, dans quelque coin, trouverai-je ce palais, que je voudrais voir mangé des chiens, tant il nous fait courir et nous donne de mal, Sancho, reprit Don Quichotte, parle avec respect des choses qui touchent ma dame; faisons la fête en paix et ne jetons point la corde après le chaudron. - Je me contiendrai, seigneur, mais aussi comment souffrir patiemment que, pour une seule fois que j'ai vu de jour la maison de notre dame, vous vouliez que je me la rappelle toujours et que je la trouve en pleine nuit, tandis que vous ne pouvez pas la trouver, vous qui devez l'avoir vue mille fois? Tu me feras désespérer, Sancho, dit Don Quichotte. Viens cà, hérétique : ne t'ai-je pas dit mille fois que, de ma vie, je n'ai vu la sans pareille Dulcinée, ni jamais passé le seuil de son palais, et que je ne suis amoureux d'elle que sur parole et sur la grande réputation de sa sagesse et de sa beauté. Je l'apprends aujourd'hui, répondit Sancho, et je dis que, puisque vous ne l'avez jamais vue, je ne l'ar pas vue non plus. - Cela ne peut être; du moins tu m'as dit que tu l'avais vue criblant du blé, quand tu m'as rapporté la réponse à la lettre que je lui envoyai par toi. — Ne vous arrêtez pas à cela, seigneur, car il est bon que vous sachiez que la vue et la réponse sont aussi de ouï dire; je connais madame Dulcinée comme je puis donner un coup de poing au ciel. — Sancho, Sancho, il y a temps pour plaisanter et des moments où les plaisanteries tombent mal et sont mal reçues. Si je dis que je n'ai jamais vu madame Dulcinée et que je ne lui ai jamais parlé, dois-tu en dire autant, puisque c'est le contraire, comme tu le sais bien.

Pendant cet entretien, ils virent se diriger vers eux un homme avec deux mules. Au bruit que faisait sa charrue en trainant sur le sol, ils jugèrent que c'était un laboureur qui partait avant le jour pour aller au travail; il chantait, en marchant, la romance qui dit:

Vous eûtes mauvaise journée, Français, au jour de Roncevaux 1.

Je veux mourir, Sancho, dit Don Quichotte, s'il nous arrive rien de bon cette nuit : entends-tu ce que chante ce villageois ? - Oui, je l'entends; mais que nous fait à nous la poursuite de Roncevaux? il aurait pu aussi bien chanter la romance de Calainos. Ce serait tout un, et il ne nous en adviendrait ni plus ni moins. Le laboureur parut alors. Ami, lui dit Don Quichotte, que Dieu vous donne bonne aventure : pourriez-vous me dire où est le palais de l'incomparable princesse Dulcinée du Toboso? Seigneur, répondit le paysan, je ne suis pas d'ici ; il y a peu de jours que j'y demeure, au service d'un riche laboureur, pour le travail des champs. Voici, vis-à-vis, la maison du sacristain et du curé: l'un ou l'autre pourra vous rendre raison de cette madame la princesse, car ils ont la liste de tous les habitants du Toboso; je crois pourtant que dans tout le pays il n'y a pas une seule princesse, mais bien quelques grandes dames qui peuvent être princesses chacune chez elle. C'est parmi celles-là, sans doute, que doit être celle que je vous demande, dit Don Quichotte. - Cela peut être; mais voici le jour qui vient : adieu. Et touchant ses mules il s'en va sans attendre d'autres ques-

Mala la hubistes, Franceses, En esa de Roncesvalles.

tions. Sancho, voyant son maître pensit et assez mécontent, lui dit: Seigneur, le jour s'approche, et il ne serait pas convenable qu'il nous surprit ainsi dans la rue; il vaudrait mieux sortir de la ville, et que votre seigneurie se retirât dans quelque bois voisin, je reviendrai de jour, et ne laisserai pas un coin dans tout l'endroit que je n'aie trouvé la maison, l'hôtel ou le palais de ma dame. Je serai bien malheureux si je ne le trouve: l'ayant trouvé, je parlerai à sa seigneurie, et je lui dirai où et comment vous vous trouvez, attendant qu'elle vous donne l'ordre et les moyens de la voir, sans porter atteinte à son honneur et à sa réputation.

Sancho, répondit Don Quichotte, dans ce peu de mots tu as dit mille sentences. J'approuve et accepte de tout mon cœur le conseil que tu viens de me donner. Viens, mon fils; allons, chercher où me mettre à l'écart; tu reviendras, comme tu dis, pour chercher ma dame, la voir et lui parler: j'espère de sa sagesse et de sa courtoisie plus que des faveurs miraculeuses. Sancho brûlait d'impatience de tirer son maître hors du bourg, afin qu'il ne découvrit pas le mensonge de la réponse qu'il lui avait rapportée à la Sierra-Morena de la part de Dulcinée: aussi hâta-t-il le départ qui eut lieu aussitôt. A deux milles, ils trouvèrent un bois dans lequel Don Quichotte s'arrêta, tandis que Sancho revenait à la ville pour parler à Dulcinée. Dans cette ambassade, il arriva des choses qui demandent une nouvelle confiance et une nouvelle attention.

# CHAPITRE X.

Où l'on raconte la manière adroite dont s'y prit Sancho pour enchanter Dulcinée, avec d'autres evenements aussi risibles que véritables.

L'auteur de cette grande histoire, parvenu aux événements rapportés dans ce chapitre, dit qu'il aurait bien voulu les passer sous silence, dans la crainte qu'on n'y ajoutât point foi : les folies de Don Quichotte y arrivèrent au dernier terme des plus grandes que l'on puisse imaginer, et même surpassèrent les plus incroyables de deux traits d'arbalète. Cependant, malgré cette crainte, il s'est déterminé à les écrire telles que les fit Don Quichotte, sans ajouter ni retrancher un atome à la vérité de

l'histoire, et sans s'arrèter aux objections de mensonge qu'on pourrait lui opposer. Il a en raison, car la vérité épure sans dé-truire et surnage au-dessus du mensonge, comme l'huile sur de l'eau. Poursuivant donc son histoire, il dit que Don Quichotte, s'étant retiré dans le bosquet, chènaie, ou bois près du grand Toboso, ordonna à Sancho de retourner à la ville, et de ne reparaître devant lui qu'autant qu'il aurait parlé de sa part à la dame de ses pensées, la conjurant de permettre de la voir au chevalier son esclave, et de daigner lui donner sa bénédiction, afin qu'il pût espérer un heureux succès dans toutes ses périlleuses et difficiles entreprises. Sancho promit d'exécuter de tout point ce qui lui était prescrit, et de rapporter une aussi bonne réponse que celle qu'il avait eue la première fois. Va donc, mon fils, lui dit Don Quichotte, et ne te trouble point quand tu te verras devant la lumière du soleil de beauté que tu vas chercher. Heureux écuyer, par dessus tous les écuyers du monde! n'oublie pas surtout de bien retenir dans ta mémoire la manière dont tu seras recu, si elle change de couleur pendant que tu lui exposeras ton ambassade, si elle se trouble en entendant prononcer mon nom, si, la trouvant assise sur la riche estrade de son autorité, elle se laisse tomber sur les carreaux; si elle est debout, vois si elle se pose tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre; si elle ne répète point deux ou trois fois la réponse qu'elle te fera ; si elle la change de tendre en rude, d'aigre en amoureuse; si elle porte la main à ses cheveux pour les arranger, encore qu'ils n'en aient pas besoin: en un mot, mon fils, retiens bien toutes ses actions, tous ses mouvements; car si tu me les rapportes avec exactitude, je pourrai en extraire les mouvements les plus secrets de son cœur, en ce qui concerne mes amours. Je t'apprends, Sancho, si tu ne le sais pas, qu'entre amants, les actions, les mouvements extérieurs, lorsqu'il est question de leurs amours, sont des courriers fidèles qui portent les nouvelles de ce qui se passe dans l'intérieur de leur âme. Va donc, ami, guidé par une fortune plus favorable que la mienne, reviens avec un meilleur succès que celui que je vais attendre entre la crainte et l'espérance dans l'amère solitude où tu me laisses. l'irai, dit Sancho, et je reviendrai promptement. Cependant, seigneur, réconfortez, dilatez ce

pauvre petit cœur, qui ne doit pas être en ce moment plus gros qu'une hoisette. Songez que l'on dit communément que bon courage rompt mauvaise aventure, et qu'où il n'y a point de lard il n'y a point de cheville; on dit encore le lièvre saute là où l'on ne l'attend pas; car si cette nuit nous n'avons pas su trouver les palais, ou hôtels de ma dame, maintenant qu'il est jour, je pense bien les trouver au moment où j'y penserai le moins, et une fois trouvés, laissez-moi faire. Certainement, Sancho, dit Don Quichotte; tu as toujours à point des proverbes sur ce que nous disons; que Dieu amène aussi bien ce qui fait l'objet de mes désirs. A ces mots, Sancho tourna les épaules et toucha son âne, tandis que Don Quichotte, resté à cheval, se délassait avec l'appui de sa lance et de ses étriers, l'esprit rempli de tristes et confuses pensées.

Nous le laisserons dans cette attitude et suivrons Sancho qui, non moins pensif, non moins embarrassé que son maître, s'éloignait de lui. A peine fut-il sorti du bois qu'il tourna la tête, et n'apercevant plus Don Quichotte, il descendit de son âne, s'assit au pied d'un arbre et se mit à se parler ainsi à lui-même : Sachons un peu, frère Sancho<sup>1</sup>, où va maintenant votre seigneurie. Allez-vous chercher quelque âne que vous avez perdu? Non, certes. Qu'allez-vous donc chercher? Je vais chercher comme qui dirait une princesse, et en elle un soleil de beauté où tout le ciel est joint. Et où pensez-vous trouver ce que vous dites, Sancho? Où? dans la grande cité du Toboso. Bien. Et de quelle part l'allez-vous chercher? De la part du fameux chevalier Don Quichotte de la Manche, qui défait les torts, donne à manger à celui qui a soif, et à boire à celui qui a faim. Tout cela est fort bien : mais savez-vous sa demeure, Sancho? Mon maître dit que ce doit être un château royal ou un superbe palais. Et l'avez-vous vue quelquefois, par hasard? Ni moi ni mon maître nous ne l'avons jamais vue, Ne trouvezvons pas que ce serait fort bien fait si les habitants du Toboso. sachant que vous êtes ici dans l'intention de séduire leurs prin-

<sup>4</sup> Mohière s'est retrouttre le j avoc Cervantes, s'il ne l'a pas unite. Le dialogue de Sosie avec sa lanterre dans Amphitique office une situation tout a fait pareille celle de Sanchie Au reste, sans reconnu a l'imitation, doux locaix games out pu ce re sons l'influence d'une inspiration semblable.

cesses, de débaucher leurs dames, venaient vous frotter les côtes à coups de bâton, sans y laisser place nette? Sans doute, ils auraient raison s'ils ne considéraient que je suis envoyé, que:

Vous êtes messager, ami, vous n'êtes nullement en faute 1.

Ne vous y fiez pas, Sancho: la gent manchèque est aussi colérique qu'honorable, et ne se laisse pas chatouiller. Vive Dieu! si elle vous sent seulement, vous aurez male aventure: n'approchez pas, vous seriez étrillé. Aussi bien je vais chercher trois pieds à un chat pour le plaisir d'autrui. Demander Dulcinée au Toboso, c'est demander une Marica à Ravenne, ou un bachelier à Salamanque. C'est le diable, oui le diable et non un autre qui m'a mèlé dans cette affaire. Ainsi Sancho se parlait à lui-même, et le résultat du soliloque fut de poursuivre ainsi: C'est bon, il y a remède à tout, excepté à la mort, dont nous devons tous porter le joug à la fin de notre vie, quoique nous en ayons. Mon maître, je m'en suis apercu mille fois, est fou à lier, et moi je ne lui cède en rien. Je suis encore plus fou que lui de le suivre et de le servir, si le proverbe est vrai : Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es; et cet autre: Non celui avec qui tu nais, mais celui avec qui tu pais. Mon maître est donc fou, et sa folie lui fait prendre souvent une chose pour une autre, le blanc pour le noir et le noir pour le blanc; il y a bien paru lorsqu'il disait que les moulins à vent étaient des géants, les mules des religieux des dromadaires<sup>2</sup>, les troupeaux de moutons des armées d'ennemis, et beaucoup d'autres choses semblables. Ainsi il ne sera pas bien difficile de lui faire accroire qu'une paysanne, la première qui passera par ici, est madame Dulcinée. S'il ne veut pas le croire, je le jurerai; s'il jure à son tour, je recommencerai à jurer; s'il s'obstine, je

> Menagero sois, amigo, No mereceis culpa, no.

<sup>2</sup> Ce n'est pas Don Quichotte qui prend des mules pour des dromadaires, c'est Cervantes lui-même qui les compare à ces animaux pour leur grande taille. Caballeros sobre dos dromedarios que no cran mas pequenas dos mulas en que renian. Voyez partie 1, chap. VIII.

m'obstinerai plus encore, et, de cette manière, je garderai l'avantage, arrive que pourra. Peut-être par mon obstination éviterai-je à l'avenir de semblables messages, voyant le peu de satisfaction qu'il en tire; peut-être pensera-t-il aussi, comme je me l'imagine, que quelque méchant enchanteur, de ceux qu'il dit lui vouloir du mal, l'aura ainsi changée de figure pour le faire enrager.

Ces réflexions de Sancho lui mirent l'esprit en repos, et l'affaire lui parut bien arrangée. Il resta jusqu'à l'après-midi dans l'endroit où il se trouvait, pour que Don Quichotte pût croire qu'il avait eu le temps d'aller au Toboso et d'en revenir. Tout lui réussit si bien que, quand il se leva pour remonter sur son âne, il vit venir du Toboso, vers l'endroit où il était arrêté, trois paysannes montées sur trois ânons ou ânesses, l'auteur ne le dit pas, quoiqu'on puisse croire que c'étaient des bourriques, monture ordinaire des paysannes; mais comme la chose est peu importante ce n'est pas la peine de nous arrêter à la vérifier.

Aussitôt que Sancho vit ces paysannes, il alla en toute hâte rejoindre son maître. Il le trouva soupirant et faisant mille amoureuses lamentations. Hé bien, qu'y a-t-il, ami Sancho? lui dit-il en l'apercevant: me faut-il marquer ce jour avec une pierre blanche ou avec une noire? Il vaut mieux le marquer de rouge, répondit Sancho, comme les écriteaux de collège, afin qu'on les voie de plus loin. - Ainsi tu m'apportes de bonnes nouvelles? - Si bonnes que votre seigneurie n'a autre chose à faire qu'à piquer Rossinante, et sortir dans la plaine pour voir madame Dulcinée du Toboso qui vient la visiter avec deux de ses demoiselles. - Dieu saint! que me dis-tu là, ami Sancho? Garde-toi de m'abuser et de vouloir changer ma véritable tristesse par une fausse joie. - Que me reviendrait-il de vous tromper, quand vous seriez si près de découvrir la vérité? Piquez seulement et venez voir la princesse notre souveraine vêtue et ornée comme elle doit l'être. Ses demoiselles et elle sont toutes éblouissantes d'or : ce ne sont que perles, diamants, rubis, toiles de brocart les plus riches. Elles ent les cheveux épars sur leurs épaules: ce sont autant de rayons du soleil qui se jouent parmi les vents; elles sont montées sur trois cananées tachetées à faire plaisir. — Tu veux dire haquenées. — Il n'y a pas grande différence entre cananée et haquenée; au reste qu'elles soient montées sur ce qu'elles voudront, ce sont les plus gracieuses dames qu'on puisse voir, et surtout la princesse Dulcinée, ma dame, qui ravit les sens. — Allons, mon fils Sancho, pour étrennes de nouvelles si bonnes et si inespérées, je te donnerai la meilleure dépouille que je gagnerai dans ma première aventure; si cela ne te contente, j'y joindrai les poulains que me donneront cette année mes trois juments que tu sais près de mettre bas dans la prairie commune de notre village. Je m'en tiens aux poulains, répondit Sancho, car il n'est pas bien sùr que les dépouilles de votre première aventure soient bonnes.

Ils se trouvèrent alors hors du bois, et aperçurent près d'eux les trois paysannes. Don Quichotte regardait de tous ses yeux sur le chemin du Toboso, et ne voyant que les trois paysannes, il se troubla et demanda à Sancho s'il avait laissé les princesses hors de la ville. Comment, hors de la ville? répondit Sancho; est-ce que par hasard votre seigneurie a les yeux derrière la tête qu'elle ne les voit pas là qui viennent resplendissantes comme le soleil en plein midi? — Je ne vois, Sancho, que trois paysannes sur trois bourriques. - Oh! que Dieu me delivre maintenant du diable! Est-il possible que trois haque-nées, ou comme vous voudrez dire, blanches comme la neige, vous paraissent des bourriques? Vive le Seigneur! que la barbe me tombe si cela est vrai! — Mais je te dis, ami Sancho, qu'il est aussi vrai que ce sont des baudets ou des bourriques, qu'il est vrai que je suis Don Quichotte et toi Sancho: du moins ils me paraissent tels. — Taisez-vous, seigneur; ne tenez point un tel discours : ouvrez les yeux et venez saluer la dame de vos pensées, que voilà tout près. En disant ces mots, il s'avança pour recevoir les trois paysannes, mit pied à terre, prit par le licou l'ane de l'une des trois, et, se jetant à deux genoux, lui dit : Reine, princesse et duchesse de la beauté, que votre altesse et grandeur daigne recevoir en grâce et merci ce chevalier votre esclave, que voilà devenu comme un morceau de marbre, sans mouvement et sans pouls, de se voir devant votre maenifique présence. Je suis Sancho Panca, son écuyer, et lui, il

est le vagabond chevalier Don Quichotte de la Manche, autrement appelé le chevalier de la Triste Figure.

En ce moment, Don Quichotte s'était également agenouillé près de Sancho: il regardait avec des yeux égarés et troublés celle que Sancho nommait dame et reine, et, ne voyant en elle qu'une jeune paysanne assez laide, car elle était camarde et joufflue, il restait tout interdit, sans oser desserrer les lèvres. Les paysannes n'étaient pas moins étonnées, voyant ces deux hommes si dissemblables, à genoux, et qui empêchaient leur compagne de passer. Enfin, celle qu'op retenait rompit le silence et dit toute fàchée et de mauvaise humeur : Otez-vous du chemin et laissez-nous passer; nous sommes pressées. Princesse et dame universelle du Toboso, répondit Sancho, pourquoi votre magnanime cœur ne se laisse-t-il pas attendrir en voyant agenouillé devant votre sublime présence la colonne et le soutien de la chevalerie errante? Viens cà que je t'étrille, anesse de mon beau-père ', dit une des paysannes : Voyez comme ces beaux messieurs se moquent des paysannes, comme si nous ne savions pas dire pouilles aussi bien qu'eux. Passez votre chemin, et laissez-nous suivre le nôtre, c'est le mieux. Lève-toi, Sancho, dit Don Quichotte; je vois bien que la fortune n'est point assouvie de mes souffrances 2 : elle tient fermés tout les chemins par où pourrait venir quelque contentement à cette malheureuse ame renfermée dans mon corps. Et toi, extrême des perfections que l'on peut désirer, modèle de l'humaine gentillesse, unique remède de ce cœur affligé qui t'adore, un malin enchanteur me poursuit, il a couvert mes yeux de nuages et de cataractes qui n'existent que pour moi et cache à ma vue ton incomparable beauté sous les traits d'une pauvre paysanne, s'il ne m'a pas de même métamorphosé en fantôme, pour me rendre abominable à tes yeux, ne dédaigne pas de me regarder doucement et amoureusement; vois, dans la soumission et le respect que je porte à ta beauté contrelaite,

<sup>1</sup> Max to que le estrego, burra de mi suegro, Expression proverbiale en langage vieilli et bas.

<sup>2</sup> La fortuna de mi mal no harta.

l'humilité de ce cœur qui t'adore. Par mon grand-père ! dit la paysanne, me croyez-vous faite pour vos balivernes. Otez-vous de là, et laissez-nous passer, s'il vous plait. Sancho se retira et la laissa partir, bien content de s'être ainsi démêlé de cette difficile affaire. A peine la soi-disant Dulcinée se vit-elle libre, que, piquant sa cananée avec un aiguillon fiché au bout d'un bàton, elle la fit courir en avant dans la prairie; mais la bète; se sentant plus chatouillée de l'aiguillon qu'à l'ordinaire, se mit à faire des ruades, et bientôt jeta par terre madame Dulcinée. Don Quichotte courut pour la relever et Sancho pour replacer et sangler le bât qui avait tourné sous le ventre de la bourrique. Le bât remis et Don Quichotte voulant prendre dans ses bras sa dame enchantée, pour la remettre sur sa bète, elle lui en évita la peine : car, après s'être relevée, elle recula quelque peu en arrière, prit son élan, et posant les deux mains sur la croupe de la bourrique, plus légère qu'un faucon, elle sauta sur le bàt, jambe deçà, jambe delà, comme un homme. Vive Roch! s'écria Sancho; notre dame est plus légère qu'un oiseau ': elle pourrait enseigner à monter à la genette aux plus habiles de Cordoue ou du Mexique; elle a passé d'un saut le derrière de la selle, et, sans éperons, fait courir la haquenée comme un zèbre ; ses demoiselles ne lui cèdent en rien, car elles vont toutes trois comme le vent. Et c'était vrai, car, Dulcinée étant remontée, elles piquèrent à sa suite, et ne cessèrent de courir, sans retourner la tête, pendant plus d'une demi-lieue. Don Quichotte les suivit des yeux et quand il les eut perdues de vue, il se retourna vers Sancho, et lui dit : Sancho, à ton avis, ne suis-je pas bien maltraité par les enchanteurs? Vois jusqu'où va leur malice et leur animosité contre moi, puisqu'ils me privent de la satisfaction que j'aurais eue à voir ma dame telle qu'elle est. Je suis né pour servir de modèle aux malheureux, de but où frappent les flèches de la mauvaise fortune. Remarque bien que ces traîtres d'enchanteurs ne se sont pas contentés de métamorphoser Dulcinée, ils l'ont changée en une figure laide et vile comme celle de cette paysanne; ils lui ont ôté en même temps ce qui est si particulier aux

<sup>1</sup> Un alcotan, un emérallon.

grandes dames, cette bonne odeur qui leur vient d'être toujours au milieu de l'ambre et des fleurs ; car je te dirai que, quand je m'approchai pour remettre Dulcinée sur sa haquenée (comme tu dis, car pour moi elle me semble une bourrique), elle m'envova une odeur d'ail cru qui pensa me faire rendre l'ame. O canaille maudite! s'écria Sancho; ò enchanteurs méchants et malintentionnés! qui pourrait vous voir tous enfilés pas les ouïes comme des sardines! Vous en savez long, vous pouvez beaucoup, vous faites encore pis. Ne vous suffisait-il pas, veillagues, d'avoir changé les perles des yeux de ma souveraine en noix de liége et ses cheveux de l'or le plus pur en crins de bœuf rouge, enfin tout son être de bien en mal, sans toucher à l'odeur; par là du moins nous aurions pu deviner ce qui était caché sous cette laide écorce : quoiqu'à vrai dire je ne me sois pas aperçu de sa laideur, mais bien de sa beauté que relevait encore un signe à la lèvre droite en manière de moustache, avec sept à huit poils blonds comme des fils d'or, et longs de plus d'une palme? Selon la correspondance des signes du visage avec ceux du corps, dit Don Quichotte, Dulcinée doit en avoir un semblable sur le plat de la cuisse du même côté. Cependant, pour des signes, les poils dont tu viens de parler sont bien longs. Je vous assure, seigneur, répond Sancho, qu'on dirait qu'ils sont nés là tout exprès. - Je le crois, ami, car la nature n'a mis chose aucune dans Dulcinée qui ne soit parfaite et accomplie : ainsi, eût-elle sur son corps cent signes comme celui dont tu parles, en elle ce ne seraient pas des signes 1, mais des lunes et des étoiles resplendissantes. Mais, dismoi, Sancho, ce qui me paraissait un bât que tu as replacé, était-ce une selle rase ou une selle de femme ?-C'était une selle à la genette, avec une housse de campagne qui vaut bien la moitié d'un royaume, tant elle est riche. - Et que je n'aie rien vu de tout cela, Sancho! je le répète et te le dirai mille fois, je suis le plus malheureux des hommes. Le rusé Sancho avait b en de la peine à se retenir de rire en entendant les extravagances de son maître, si subtilement abusé, Enfin, après plusieurs autres discours, ils remontèrent sur leurs bêtes

<sup>1</sup> No fuerna lun ures sina lanas,

virent le chemin de Saragosse, où ils comptaient arriver à temps pout assister à des fêtes solennelles qu'on célèbre tous les ans dans cette fameuse ville; mais, avant d'y parvenir, il leur arriva des aventures nombreuses, grandes et neuves, et qui méritent d'être écrites et lues, comme on le verra ciaprès.

#### CHAPITRE XI.

De l'étrange aventure du valeureux Don Quichotte avec le char on charrette des cortes de la mort.

Don Quichotte cheminait tout pensif, occupé du mauvais tour que lui avaient joué les enchanteurs en donnant à sa dame Dulcinée l'extérieur d'une laide paysanne ; il n'imaginait pas quel remède il pourrait employer pour lui rendre sa première forme; ces pensées le mettaient tellement hors de lui que, sans s'en apercevoir, il avait rendu la bride à Rossinante, qui, sentant la liberté qu'on lui donnait, s'arrêtait à chaque pas pour brouter l'herbe dont ces champs étaient couverts. Sancho le tira de sa rêverie en lui disant : Seigneur, la tristesse n'est pas pour les bêtes, mais pour les hommes; mais si les hommes s'en laissent abattre, ils se changent en bètes. Revenez à vous, reprenez vos esprits et serrez la bride de Rossinante, réveillezvous, ranimez-vous, et montrez cette gaillardise qui convient aux chevaliers errants. Que diable est ceci? quel est cet abattement! Sommes-nous ici ou en France? Que plutôt Satan emporte toutes les Dulcinées du monde : la santé d'un seul chevalier errant vaut mieux que tous les enchantements et toutes les transformations du monde. Tais-toi, Sancho, dit Don Quichotte, d'une voix assez ferme, tais-toi, te dis-je, ne profère point de blasphèmes contre ma dame enchantée, car je suis la seule cause de sa disgrâce et de sa mésaventure; elles procèdent de la jalousie que me portent les méchants. - J'en dis autant, seigneur, car peut-on l'avoir vue et la voir maintenant sans pleurer? - Tu peux bien dire cela, toi, Sancho, tu l'as vue dans la perfection de sa beauté, car l'enchantement n'a pas été jusqu'à troubler ta vue et te cacher ses attraits : c'est coi moi seul et contre mes yeux qu'agissait la force du venin. ais une chose m'embarrasse, Sancho, c'est que tu m'as

mal décrit, je crois, sa beauté : tu m'as dit, si j'ai bonne mémoire, qu'elle avait des yeux de perles; or, les yeux de perles sont plutôt des yeux de besugo 1 que de femme. Je pense que ceux de Dulcinée doivent être de vertes émeraudes, bien fendus, et que deux arcs célestes leur servent de sourcils. Ces perles. Sancho, ôte-les de ses yeux et restitue-les à ses dents : tu t'es trompé sans doute et tu auras pris les yeux pour les dents. -Cela peut bien être, seigneur, car sa beauté m'a autant troublé que vous sa laideur. Mais recommandons le tout à Dieu, il connaît toutes les choses qui doivent arriver dans cette vallée de larmes, dans ce méchant monde où nous sommes, et où il n'est à peine rien qui ne soit mèlé de méchanceté, d'imposture et de fourberie. Une chose m'inquiète, seigneur, plus que les autres, c'est de savoir ce qu'il y aura à faire quand vous aurez vaincu quelque géant ou autre chevalier, et que vous lui ordonnerez d'aller se présenter devant la beauté de madame Dulcinée : où ce pauvre géant ou ce misérable chevalier vaincu la pourront-ils trouver? Il me semble que je les vois courir tout le Toboso comme des nigauds, cherchant madame Dulcinée; et, quand ils la trouveraient au milieu de la rue, ils ne la reconnaîtraient pas plus que mon père. - Peut-être, Sancho, l'enchantement ne s'étendra-t-il pas jusqu'à ôter la connaissance de Dulcinée aux géants et chevaliers vaincus qui se présenteront. Nous en ferons l'expérience sur un ou deux des premiers que je vaincrai; pour savoir s'ils la voient ou non, je leur ordonnerai de revenir vers moi, pour me raconter ce qui leur sera arrivé à ce sujet. - Votre idée me paraît fort bonne, seigneur: nous connaîtrons par ce moven ce que nous voulons savoir; et, si ce n'est qu'à vous seul que la beauté de madame Dulcince est cachée, la disgrâce sera plus pour vous que pour elle: tandis qu'elle sera en joie et santé, nous autres nous nous occuperons le mieux que nous pourrons, cherchant nos aventures, et laissant le temps agir à son ordinaire, car c'est le meilleur médecin de toutes ces maladies et de plus grandes encore.

Don Quichotte allait répondre à Sancho, quand il en fut em-

<sup>. 1</sup> Parsone de  $\langle \phi \rangle$ tes de la Biscave. On appelle en espagnol  $\alpha$  as de besuqui des ve $\alpha$ tes es

pêché par une charrette qui traversait le chemin, chargée des plus étranges figures et personnages que l'on puisse imaginer; celui qui conduisait les mules et servait de charretier était un vilain démon; la charrette était à découvert, sans claie ni toiles. La première figure qui s'offrit aux yeux de Don Quichotte fut celle de la Mort elle-même, à face humaine; près d'elle était un ange avec de grandes ailes peintes; à son côté on voyait un empereur ayant sur la tête une couronne qui paraissait d'or; aux pieds de la Mort était le dieu appelé Cupidon, sans bandeau sur les yeux, mais avec son arc, son carquois et ses flèches. Il y avait aussi un chevalier armé de pied en cap, si ce n'est qu'au lieu de morion ou de salade, il portait un chapeau garni de plumes de diverses couleurs; on voyait encore d'autres personnages de costumes et d'apparence différents. Cette vue inopinée causa quelque trouble à Don Quichotte, et jeta l'épouvante dans le cœur de Sancho; mais le chevalier ne tarda point à se réjouir croyant qu'il s'offrait à lui une nouvelle et périlleuse aventure. Dans cette pensée, et résolu à affronter tous les dangers, il se plaça devant la charrette, et, d'une voix haute et menaçante, cria: Charretier, cocher, diable, ou qui que tu sois, dis-moi sans retard qui tu es, où tu vas, et quels sont les gens que tu portes dans ta carriole, qui ressemble plus à la barque de Caron qu'aux charrettes ordinaires. Seigneur, répondit le diable d'une voix douce, en arrêtant sa charrette, nous sommes acteurs de la compagnie d'Angulo le Mauvais : ce matin, qui est l'octave de la fête du Sacré Corps, nous avons représenté, dans un lieu derrière cette colline, la comédie des Cortès de la Mort, et nous devons la représenter encore ce soir, dans un autre village que l'on découvre d'ici, nous en sommes si près que, pour éviter la peine d'ôter et de remettre nos habits, nous marchons revètus de nos costumes. Ce jeune homme que vous voyez représente la Mort, cet autre un ange; cette femme, qui est celle du directeur, fait la reine; celui-ci le soldat, cet autre l'empereur, et moi je suis le diable, et l'un des principaux acteurs de la pièce, car je remplis les premiers rôles dans cette compagnie. Si votre seigneurie désire savoir autre chose de nous, demandez, je répondrai ponctuellement : étant le diable, je n'ignore - 4

rien. Foi de chevalier errant, répondit Don Quichotte, en voyant ce char, j'ai pensé que quelque grande aventure s'offiait à moi: et maintenant je vois qu'il faut toucher les apparences du bout du doigt, si l'on ne veut pas être trompé. Allez en paix, bonnes gens; faites votre fête, et voyez si je puis vous être utile en quelque chose : je m'y emploierai de bon cœur. Dès mon enfance j'ai toujours aimé les mascarades, et, dans ma jeunesse, la comédie était ma passion favorite. Comme ils devisaient ainsi, le hasard voulut qu'arrivat un de la troupe, couvert d'orineaux avec force grelots, et portant attachées au bout d'un bâton trois vessies de bœuf enflées : ce masque, en approchant de Don Quichotte, se mit à s'escrimer de son bâton, à frapper la terre avec ses vessies, et faire de grands sants an bruit de ses grelots. Cette étrange figure effrava tellement Rossinante, que, sans que Don Quichotte pût le retenir, il prit le mors aux dents, et se mit à courir à travers champs, avec plus de légèreté qu'on n'en pouvait attendre d'un tel squelette. Sancho voit le danger que courait son maître d'être jeté par terre, il saute à bas de son âne et court de toute sa force pour le secourir ; mais, en arrivant il le trouve déjà à bas, près de Rossinante, qui était tombé avec Don Quichotte, résultat ordinaire des gajetés et des hardiesses de ce généreux coursier. Cependant, Sancho n'eut pas plus tôt quitté sa monture, que le diable aux vessies sauta dessus, la frappant tant qu'il pouvait avec ses vessies : le bruit et la peur, plus que la douleur des coups, firent voler le grison dans la campagne, vers l'endroit où devait se faire la fête. Sancho regardait la course de son âne et la chute de son maître, et ne savait à laquelle des deux nécessités remédier d'abord. Cependant, en bon écuyer, en bon serviteur, l'amour de son maitre l'emporta sur sa tendresse pour le grison, quoique cependant chaque fois qu'il voyait lever les vessies et les rabattre sur la croupe du baudet, ce fut pour lui autant d'angoisses et de douleurs mortelles : il aurait mieux aimé recevoir ces horions sur la prunelle de ses yeux. que de les voir tomber sur le moindre poil de la queue de son âne. Dans cette pemble perplexité, il rejoignit Don Quichotte, plus maltraité qu'il ne l'eût souhaité, l'aida à remonter sur Rossmante, et lui dit : Seigneur, le diable a emporté le rous-

sin. - Quel diable? - Celui aux vessies. Je le retrouverai, répondit Don Quichotte, fût-il caché dans les abimes les plus profonds et les plus obscurs de l'enfer. Suis-moi : la charrette va doucement; les mules satisferont pour la perte du grison. Il n'est pas besoin, repartit Sancho, que vous preniez cette peine; modérez votre colère; il me paraît que le diable a abandonné le grison : le voici qui revient. Le fait était vrai : le diable et le roussin ayant fait la culbute, pour imiter celle de Rossinante et de Don Quichotte, le diable se rendait à pied au village et l'àne revenait vers son maître. Avec tout cela, dit Don Quichotte, il serait bon de châtier l'insolence de ce démon sur quelqu'un de la charrette, fût-ce l'empereur lui-mème. Quittez ce dessein, seigneur, répondit Sancho, et suivez mon avis; il ne faut jamais s'attaquer à des baladins, ils trouvent faveur partout. J'ai vu un comédien arrêté pour deux meurtres qu'il avait commis, sortir sans qu'il lui en coûtât rien. Comme ce sont des gens de plaisir, et qui amusent les autres, tout le monde les favorise, les soutient, les aide et les estime, et surtout ceux des compagnies royales et titrées, qu'à leurs habits et à leur apparence on prendrait pour autant de princes. Malgré tout, répondit Don Quichotte, je ne veux pas que ce diable houtson puisse se vanter de m'être échappé, sût-il favorisé de tout le genre humain. A ces mots, il court après la charrette qui était déjà tout près du village, et tout en courant crie de toute sa force: Arrêtez, troupe bouffonne et joyeuse; je veux vous apprendre comme on doit traiter les ànes et autres animaux qui servent de monture aux écuyers des chevaliers errants. Les cris de Don Quichotte étaient si grands qu'ils furent entendus de ceux de la charrette; ils jugèrent son intention par ses paroles, et en un instant la Mort saute à bas de la voiture, puis l'empereur, le diable-charretier, l'ange, sans oublier la reine et le dieu Cupidon; tous se chargent de pierres et se rangent en bataille, prèts à recevoir Don Quichotte à la pointe des cailloux. Don Quichotte, les voyant former un si brave escadron, les bras levés prèts à décharger une grèle de pierres, retint la bride à Rossinante, et se mit à penser comment il pourrait les assaillir avec moins de danger. Ce moment d'arrêt donna à Sancho le temps d'arriver. Le voyant prêt à attaquer

la troupe si bien rangée, il lui dit : Seigneur, ce serait grande folie de tenter une telle entreprise. Considérez que contre la soupe de ruisseau il n'est point d'autre arme défensive que de se cacher sous une cloche de bronze; il est bon de considérer aussi qu'il y aurait plus de témérité que de valeur à un homme seul d'attaquer une armée où se trouve la Mort, et combattent en personne des empereurs, aidés par de bons et de mauvais anges. Si cette considération ne vous retient pas, soyez touché de cette réflexion que parmi tous ces gens que vous voyez, quoiqu'ils paraissent rois, empereurs ou princes, il n'y a pas un seul chevalier errant.

C'est maintenant, Sancho, répondit Don Quichotte, que tu viens de toucher au but qui doit me faire changer de résolution : je ne peux ni ne dois, comme je te l'ai dit bien d'autres fois, tirer l'épée contre ceux qui ne sont point armés chevaliers. C'est toi, Sancho, que cela regarde, si tu veux tirer vengeance de l'injure faite à ton roussin : je t'animerai d'ici par mes paroles, je t'aiderai de conseils salutaires. - Il n'est pas besoin, seigneur, de tirer vengeance de personne. Ce n'est point d'un bon chrétien de se venger des injures ; je ferai si bien que mon àne remettra son offense entre mes mains, et ma volonté est de vivre en paix pendant tout le temps que le ciel daignera m'accorder.-Puisque telle est ta résolution, bon Sancho, sage Sancho, honnète et franc Sancho, Sancho chrétien, laissons là ces fantômes, et retournons chercher de meilleures et de plus nobles aventures; car je vois que dans ce pays nous n'en manquerons pas des plus miraculeuses. Aussitôt il tourna bride; Sancho reprit son ane, la Mort, avec tout son escadron, remonta dans sa charrette et poursuivit son voyage. Telle fut l'heureuse fin de la périlleuse aventure du Char de la Mort. Gràces soient rendues au conseil salutaire que Sancho donna à son maître, qui, le jour suivant, eut avec un amoureux et errant chevalier, une autre rencontre non moins intéressante que celle-ci.

## CHAPITRE XIL.

De l'étrange aventure du valeureux Don Quichotte avec le brave chevalier des Miroirs.

La nuit qui suivit le jour de la rencontre de la Mort, Don Quichotte et son écuyer la passèrent sous des arbres hauts et touffus, et, à la persuasion de Sancho, le chevalier mangea des provisions que portait le roussin. Tout en mangeant, Sancho dit à son maître : Avouez, seigneur, que j'aurais été un grand sot si j'avais accepté en don les dépouilles de votre première aventure, au lieu des poulains de vos trois juments. En vérité, en vérité, mieux vaut le moineau dans la main que le vautour qui vole. Cependant, Sancho, si tu m'avais laissé combattre comme je le voulais, répondit Don Quichotte, tu aurais eu pour le moins la couronne d'or de l'impératrice et les ailes nuancées de Cupidon, que j'aurais abattues à rebroussepoil, et mises dans tes mains. Jamais, dit Sancho, les sceptres et couronnes des empereurs de théâtre n'ont été d'or fin, mais bien d'oripeau, ou d'une feuille de fer-blanc. Il est vrai, répondit Don Quichotte, les ornements de la comédie ne doivent pas être fins, mais simulés et apparents, comme la comédie elle-mème, que je désire, Sancho, que tu aimes, et voir en faveur auprès de toi, et par conséquent aussi ceux qui la représentent et ceux qui la composent. Ce sont tous instruments d'une grande utilité dans l'État. Ils nous mettent à chaque pas sous les veux un miroir vivant où se peignent toutes les actions de la vie humaine, et aucun tableau ne pourrait nous représenter plus naturellement ce que nous sommes, et ce que nous devons être, que la comédie et les comédiens. Dis-moi, n'as-tu jamais vu représenter des comédies où l'on introduit des rois, des empereurs, des pontifes, des chevaliers, des dames et autres personnages? L'un fait le vil complaisant, un autre l'hypocrite, celui-là le marchand, celui-ci le soldat, cet autre un homme sage, cet autre un amoureux : la comédie achevée, les costumes ôtés, tous les acteurs ne sont-ils pas égaux? J'ai vu cela, répondit Sancho. - Hé bien, il en est de même dans la marche et la comédie de ce monde : les uns font les empe-

reurs, les autres les pontifes, tous les personnages enfin que l'on peut introduire dans une comédie. Quand ce vient à la fin, qui est celle de notre vie, la mort ôte, à tous, les accoutrements qui les différenciaient, et tous sont égaux dans la tombe. Belle comparaison, dit Sancho, pas si neuve pourtant que je ne l'aie entendu répéter plusieurs fois, de même que celle du jeu d'échecs, où, tant que le jeu dure, chaque pièce a son office particulier; le jeu fini, toutes se mèlent, se brouillent et se réunissent dans une bourse, comme les corps dans la sépulture. Sancho, dit Don Quichette, tu deviens chaque jour moins simple et plus sage. Quelque peu de votre sagesse doit bien s'attacher à moi, répondit Sancho. Les terres qui d'ellesmèmes sont sèches et stériles rapportent de bons fruits quand on les fume et les cultive. Je veux dire que votre fréquentation est le fumier étendu sur la terre stérile de mon sec entendement; la culture, c'est le temps qu'il y a que je vous sers et communique avec vous; j'espère ainsi produire des fruits de bénédiction, qui ne seront point indignes et ne s'écarteront pas du sentier de bonne nourriture que vous avez tracé dans mon entendement desséché. Don Quichotte se mit à rire des termes affectés dont se servait Sancho, tout en reconnaissant la vérité de ce qu'il disait de ses progrès : car, quelquefois, Sancho parlait de manière à étonner son maître; mais le plus souvent, quand il voulait changer son langage et parler à la manière de la cour, il finissait par tomber du faite de sa simplicité dans l'abime de son ignorance. Le genre dans lequel il montrait le plus de mémoire et d'élégance, c'était la citation des proverbes, qu'ils vinssent ou non à propos de ce qu'il disait, comme on a pu le remarquer dans le cours de cette histoire.

En de semblables et autres discours ils passèrent une partie de la nuit; enfin, Sancho sentit le besoin de laisser tomber les portières de ses yeux: c'était sa mamère de parler quand il voulait dormir. Il débâta son âne et le laissa paître en liberté; pour Rossmante, il ne lui ôta point sa selle; son maître avait expressément défendu de le faire lorsqu'ils passeraient la nuit dans la campagne et ne concheraient point sous un toit; antique usage, établi, conservé, parmi les chevaliers errants: ôter la bride, et l'attacher aux arcons, mais d'enlever la selle, il

s'en fallait garder. Sancho se conforma à cet usage, et donna à Rossinante la même liberté qu'au grison. L'amitié de ces deux animaux l'un pour l'autre fut si grande, si unique, qu'une tradition de père en fils rapporte que l'auteur de cette véridique histoire lui avait consacré quelques chapitres particuliers; mais, pour garder la bienséance et le décorum qui convient à une histoire aussi héroïque, il ne les y inséra point, quelquefois pourtant il oublie cette précaution pour nous dire que, lorsque ces deux bêtes pouvaient se joindre, elles prenaient plaisir à se frotter l'une contre l'autre. Ce besoin satisfait, Rossinante posait en croix son cou sur celui de l'àne, de telle sorte qu'il en passait de l'autre côté plus de demi-vare; et tous deux, les yeux fichés en terre, restaient ainsi trois jours, ou tout au moins autant de temps qu'on les y laissait, ou que la faim ne les contraignait pas d'aller chercher leur nourriture. On assure même que l'auteur avait comparé leur amitié à celle de Nysus et d'Euriale, de Pylade et d'Oreste; s'il en est ainsi, on peut voir et admirer combien dut être solide le lien qui rapprochait ces deux paisibles animaux, à la grande confusion des hommes qui gardent si mal l'amitié qu'ils se sont jurée : c'est pourquoi l'on dit : «Il n'y a point ami pour ami; les roseaux deviennent des lances 1 »; et cet autre : « D'ami à ami, etc. 2. » Et qu'on ne pense pas que l'auteur s'égare en comparant l'amitié de ces animaux à celle des hommes; nous avons reçu des animaux plusieurs avertissements et appris bien des choses d'importance : la cigogne nous a fait connaître les clystères ; le chien, les vomitifs et la reconnaissance; les grues, la vigilance; les fourmis, la prévoyance; les éléphants, la décence; le cheval, la loyauté. Enfin. Sancho s'endormit profondément au pied d'un liége, et Don Quichotte sommeilla sous un robuste chène. Peu de temps s'était écoulé quand Don Quichotte fut éveillé par

mps o control quanta z or garante

No hay amigo para amigo; Las canas se vuelven en lanzas.

Ce sont deux vers d'une romance des Guerres de Grenade, composée par Ginès de Hita.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le proverbe espagnol est : de amigo à amigo chinche en el ojo, et il se dit d'un homme qui, se donnant pour l'ami d'un autre, n'agit point comme tel avec lui.

un bruit qu'il entendit derrière lui ; il se leva en sursaut, se mit à regarder, à écouter d'où ce bruit pouvait provenir, et apercut deux hommes à cheval. L'un, se laissant glisser à terre, dit à l'autre: Descends, ami, ôte la bride aux chevaux : cet endroit me paraît abondant en herbe pour eux ; le silence qui y règne et la solitude conviennent à mes amoureuses pensées. Proférer ces mots et s'étendre à terre fut une même chose. Dans ce mouvement rapide, ses armes firent grand bruit, ce qui ne laissa pas de doute à Don Quichotte que ce ne fut un chevalier errant. Il s'approche de Sancho qui dormait, le tire par le bras, n'a pas peu de peine à l'éveiller, et lui dit à voix basse : Frère Sancho, nous tenons une aventure. Dieu nous la donne bonne, répond Sancho : et où est-elle, seigneur, cette dame aventure? - Où, Sancho! Tourne les yeux, regarde, tu verras couché là un chevalier errant, qui, à ce qu'il me semble, ne doit pas être très joyeux, car je l'ai vu descendre de cheval et s'étendre à terre avec des marques de tristesse, et en s'étendant ses armes ont fait du bruit. - Mais en quoi trouvez-vous que cela soit une aventure? - Je ne veux pas te dire que ce soit une aventure entière, mais bien un commencement d'aventure, car c'est ainsi qu'elles prennent naissance. Mais, écoute, je crois qu'il accorde un luth ou une guitare, et à la manière dont il tousse et dont il se débarrasse la poitrine, il se prépare sans doute à chanter. - En bonne foi, vous avez raison : ce doit être un chevalier amoureux. - Il n'y a pas un seul chevalier errant qui ne le soit. Mais, prètons l'oreille, peut-ètre saisirons-nous le til de ses pensées : le cœur plein fait parler la langue. Sancho voulait répondre, mais la voix du chevalier du Bois, qui n'était ni bonne ni mauvaise, l'en empècha; ils écouterent et entendirent le chant suivant :

#### SONNET.

In posez-moi, madame, une loi que je suive, et qui soit conforme à votre volont. Je m'y soumettrar avec tant de respect, que je ne m'en cearterai jamais en rien.

Si voir Voulez que mon tourment meure dans le silence, regardez-moi dejà e some mort; s'il vec, poat que je voir l'exprime, je ferai en sorte que l'amout te-suème parle per ne veux

Je suis formé de contraires, de cire flexible et de dur diamant, et je conformo mon âme aux lois de l'amour.

Flexible ou dur, je vous offre mon cœur: taillez, gravez-y tout ce que vous voudrez, je jure de l'y conserver éternellement.

Le chevalier du Bois termina son chant par un hélas! qu'il semblait tirer du fond du cœur: puis, d'une voix faible et dolente, il dit : O la plus belle et la plus ingrate des femmes! est-il bien possible, sérénissime Casildée de Vandalie, que tu veuilles consentir à ce que ce chevalier ton esclave se consume en durs travaux, en voyages continuels? n'est-ce donc point assez que j'aie fait confesser que tu es la plus belle des femmes à tous les chevaliers de la Navarre, de Léon, de l'Andalousie, de la Castille, enfin à tous les chevaliers de la Manche? Pour cela, non! s'écria Don Quichotte : je suis de la Manche, et jamais je ne confesserai rien de tel, jamais je n'ai pu ni dû consesser une chose si fort au préjudice de la beauté de ma dame. Tu vois bien, Sancho, que ce chevalier déraisonne. Cependant, écoutons encore: peut-être se fera-t-il mieux connaître. Il le tera sans doute, répondit Sancho, car il a l'air de vouloir se plaindre un mois entier. Cependant il n'en fut point ainsi : le chevalier du Bois, ayant cru entendre qu'on parlait près de lui, se leva sans continuer ses lamentations; puis, d'une voix grave et sonore: Qui va là? qui êtes-vous? Êtes-vous du nombre des heureux ou des affligés? Des affligés, répondit Don Quichotte, Approchez-vous donc, poursuivit le chevalier du Bois, et faites compte que vous avez rencontré la tristesse et l'affliction en personne. Don Ouichotte entendant une réponse si polie et si tendre, approcha, et Sancho fit de même. Asseyez-vous, seigneur, dit le triste chevalier à Don Quichotte, en le prenant par le bras. Pour reconnaître que vous ètes chevalier et de ceux qui professent la chevalerie errante, il me suffit de vous rencontrer dans ce lieu, où vous tiennent compagnie la solitude et le serein, lit et demeure ordinaires des chevaliers errants. Je suis chevalier et de la profession que vous dites, répondit Don Quichotte; et, bien que la tristesse, les disgràces et les mésaventures se soient établies dans mon àme, elle n'est pourtant point fermée à la compassion qu'y excitent les infortunes des autres : j'ai recueilli de ce que vous chantiez il n'y a qu'un instant que vos peines sont amoureuses, je venx dire qu'elles procèdent de votre amour pour l'ingrate beauté que vous avez nommée dans vos lamentations.

Tandis qu'ils causaient ainsi, tous deux étaient assis, l'un à côté de l'autre, sur la dure, en paix et en bonne intelligence, comme si à l'apparition du jour ils ne devaient pas se casser la tête. Par aventure, seigneur chevalier, dit celui du Bois à Don Quichotte, seriez-vous amoureux? Je le suis, par male aventure, répondit ce dernier, encore que les infortunes qui proviennent des affections bien placées doivent plutôt être estimées des faveurs que des disgràces. - Cela serait vrai, si les dédains ne nous troublaient point la raison et le jugement au point de nous paraître des vengeances. Je n'ai jamais éprouvé de dédains de ma dame, dit Don Quichotte. Non, certes, interrompit Sancho, qui se trouvait près de là, car ma souveraine est douce comme un mouton et aussi tendre que du beurre. Cet homme est-il votre écuver? demanda le chevalier du Bois. Oni, seigneur, répondit Don Quichotte. - Je n'ai jamais vu d'écuyer qui se permit de parler où parle son maitre. Du moins voici le mien qui est grand comme son père, et je défie qu'on puisse prouver qu'il ait ouvert la bouche quand je parle. Oui, j'ai parié, reprit Sancho, et je peux bien parler devant un autre aussi... et même... je n'en dirai pas davantage, car ce serait bien pire. L'écuyer du chevaher du Bois prit Sancho par le bras, et lui dit : Allons dans un endroit où nous puissions parler comme écuyers autant qu'il nous plaira, et laissons les seigneurs nos maitres se piquer mutuellement en racontant les histoires de leurs amours. A coup sûr le jour viendra les surprendre avant qu'ils aient achevé. Je le veux bien, dit Suncho; je vous dirai qui je suis, et vous verrez si je ne puis pas bien entrer en deuxième avec les écuyers les plus parleurs. Ils se mirent à l'écart, et bientôt il s'établit entre oux une conversation aussi plaisante que fut grave celle de leurs maitres.

# CHAPITRE XIII.

Où se poursuit l'aventure du chevalier du Bois; avec le sage, nouveau et suave colloque qui s'établit entre les deux écuyers.

Les chevaliers et les écuyers étaient séparés : les uns se racontaient leurs vies, les autres leurs amours. L'histoire rapporte d'abord l'entretien des serviteurs, et passe ensuite à celui des maîtres; elle dit donc que, les écuyers s'étant mis un peu à l'écart, celui du chevalier du Bois dit à Sancho: La vie que nous menons, seigneur, nous autres écuyers des chevaliers errants, est bien laborieuse; en vérité, nous mangeons bien notre pain à la sueur de notre front, et c'est une des malédictions que Dieu a données à nos premiers parents. Nous pouvons bien dire aussi, répondit Sancho, que nous le mangeons à la froidure de nos corps; car qui souffre plus le chaud et le froid que les misérables écuyers de la chevalerie errante? Si du moins nous avions toujours à manger, il y aurait moins de mal, le pain allége le chagrin; mais il y a telle circonstance où quelquefois un jour et même deux se passent sans que nous déjeunions d'autre chose que du vent qui souffle. Tout ceci, dit l'autre, peut se supporter par l'espoir de la récompense : car. si un chevalier errant n'est pas le plus malencontreux des hommes, l'écuyer qui le sert peut se voir récompenser en peu de temps par un bon gouvernement de quelque île, ou quelque beau comté. Moi, reprend Sancho, j'ai déjà dit à mon maître que je me contentais d'une île, et il est si noble et si libéral, qu'il me l'a déjà promise bien des fois. Moi, dit l'autre écuyer, un canonicat me payera mes services, et mon maître m'en a donné les provisions. Qu'est-ce à dire, interrompit Sancho, votre maître est donc un chevalier à l'ecclésiastique, qu'il peut donner de telles récompenses à de bons écuyers? Le mien est simplement laïque. Je me souviens pourtant que des personnes sages, mais, suivant moi, malintentionnées, lui conseillaient de se faire archevêque; mais il refusa, préférant être empereur; je tremblais qu'il ne lui prit fantaisie de se faire d'Église, n'étant point en situation d'occuper des bénéfices : car je vous dirai que, quoique je paraisse un homme, je ne suis qu'une

bète pour être d'Église. Vous pourriez bien vous abuser, répondit l'écuyer du Bois : tous les gouvernements d'îles ne sont pas bons; il y en a qui vont de travers, de pauvres, de tristes; enfin, le mieux ordonné traine avec lui un lourd fardeau de travail et d'incommodités que porte sur ses épaules le malheureux à qui il est tombé. Il vaudrait mieux que nous autres, qui sommes soumis à une si maudite servitude, nous nous retirassions dans nos maisons pour nous y livrer à des exercices plus doux, comme la chasse et la pêche. Quel est l'écuyer si pauvre qui n'ait un roussin, une paire de lévriers et une ligne pour pêcher et pour passer le temps dans sa maison? Je n'ai faute de tout cela, répondit Sancho; il est vrai que je n'ai point de roussin, mais je possède un ane qui vaut deux fois le cheval de mon maître : que males pâques me donne Dieu, et que ce soient les prochaines, si je faisais l'échange, quand on me donnerait par-dessus quatre mesures d'orge. Vous prendriez pour une moquerie toutes les qualités de mon grison, le gris est la couleur de son poil. Quant à des lévriers, je n'en manque pas : il y en a de reste dans mon village, et la chasse est d'autant plus agréable qu'on la fait aux dépens des autres. En vérité, seigneur écuyer, reprit celui du Bois, j'ai résolu de quitter toute cette ivrognerie de chevaliers, et de me retirer dans mon village, pour élever mes petits enfants : j'en ar trois qui sont trois perles orientales. Moi, dit Sancho, j'en ai deux qu'on pourrait présenter au pape en personne, surtout une jeune fille que j'élève pour être comtesse, s'il plaît à Dieu, quoique ce soit au grand regret de sa mère. — Et quel âge a cette demoiselle que vous élevez pour être comtesse? - Quinze ans, deux de plus ou de moins; elle est haute comme une lance, fraiche comme une matmée d'avril, et forte comme un portefaix. - Voilà des qualités pour être non seulement comtesse, mais nymphe d'un vert bocage. O coquine, fille de coquine! que la drôlesse doit être vigoureuse! Elle n'est point coquine, ni ne le fut sa mère, et ne le sera aucune des deux, s'il plait à Dieu, tant que je vivrai, dit Sancho un peu fâché. Parlez avec plus de retenue : pour avoir été nourri parmi les chevaliers errants qui sont la courtoisie même, vos paroles me paraissent peu mesurées. Oh! que vous l'entendez mal en fait d'éloges! répondit l'écuver du Bois. Comment, ne savez-vous pas que, lorsqu'un cavalier a donné au taureau un bon coup de lance sur la place, ou quand un homme a fait quelque chose de bien, le peuple a coutume de crier : « O fils de coquine! qu'il a bien fait! » Ce qui semblerait une injure devient dans ce cas une louange notable; et vous devriez renier vos fils et vos filles, s'ils ne faisaient rien qui pût mériter à leur père de semblables éloges. Oui, je les renierais, répondit Sancho; de cette manière, vous pouvez bien, seigneur, imposer à ma femme, à mes enfants, à moi-même toute la coquinerie du monde, car ils ne font rien qui ne soit digne au dernier point de semblables louanges. Pour pouvoir retourner auprès d'eux, je prie Dieu qu'il me retire de péché mortel, ou, ce qui revient au même, de ce périlleux état d'écuyer dans lequel je suis retombé une seconde fois, par l'appât d'une bourse de cent ducats que je trouvai un jour dans le cœur de la Sierra-Morena : le diable me met sans cesse devant les yeux, ici, là, partout, un sac plein de doublons; je crois, à chaque pas, le toucher de la main, je l'embrasse, je l'emporte chez moi, j'en achète des cens, j'en constitue des rentes, et je vis comme un prince : lorsque j'y pense, je trouve légères et faciles les peines qu'il me faut endurer auprès de mon fou de maître, car je sais qu'il est plus fou que chevalier. Aussi dit-on, répondit l'écuyer du Bois, que la cupidité rompt le sac. Mais, si vous voulez parler de sou, je ne crois pas qu'il y en ait au monde un plus grand que mon maitre, car il est de ceux dont on dit que les soucis pour autrui font mourir l'àme : pour guérir un autre chevalier qui a perdu le jugement, il se fait fou lui-même, et va cherchant ce que peut-ètre il ne trouvera pas bon pour son museau après l'avoir trouvé.

Serait-il par aventure amoureux? demanda Sancho. — Oui, d'une certaine Casildée de Vandalie, la plus altière et la plus cruelle dame qu'on puisse rencontrer dans tout l'univers. Cependant, ce n'est pas de ce pied qu'il boite; autre chose murmure dans ses entrailles, comme il le fera bientôt connaître. Il n'y a chemin si uni où l'on ne trouve à broncher, répondit Sancho. Dans d'autres maisons on cuit des fèves, dans la nôtre elles sont à chaudronnées. La folie doit avoir plus de compagnons et de commensaux que la sagesse. Mais si ce que l'on dit com-

munément est vrai, qu'avoir des compagnons dans ses peines est un soulagement, je pourrai me consoler avec votre seigneurie, puisqu'elle sert un maître aussi fou que le mien. Il est fou, mais vaillant, dit l'écuyer du Bois, et plus méchant que vaillant et que fou. Le mien n'est point ainsi, dit Sancho; je puis assurer qu'il n'a rien de méchant; son àme est ouverte comme un vase; il ne sait faire mal à personne, à tout le monde il fait du bien; il n'a malice aucune, un entant lui ferait accroire qu'il est nuit en plein midi. Cette simplicité me le fait aimer comme mes propres entrailles, et ses plus grandes extravagances ne sauraient me résoudre à le quitter. Avec tout cela, frère, dit l'écuyer du Bois, si un aveugle guide un autre aveugle, ils courent grand risque de tomber tous deux dans le trou. Nous ferions bien mieux de nous retirer et de retourner où nos affaires nous appellent, car ceux qui cherchent les aventures ne les trouvent pas toujours bonnes.

Cependant, le charitable écuyer du Bois s'apercut que Sancho crachait à tout moment une certaine espèce de salive épaisse et quelque peu sèche, il lui dit : Il me paraît que nos discours nous ont collé la langue au palais; j'ai un désaltérant pendu à l'arçon de ma selle, qui peut passer pour bon. Aussitôt il se lève, et revient en un moment avec une grande outre pleine de vin et un pâté long de demi-vare; ce n'est point une exagération, car il était fait d'un lapin si gros que Sancho, au toucher, crut qu'il contenait un bouc plutôt qu'un chevreau. En quoi, seigneur, dit-il, portez-vous cela avec vous? Que pensez-vous donc, dit l'autre, et me prenez-vous pour un écuyer d'eau claire et bourse vide? Je porte sur la croupe de mon cheval de meilleures provisions qu'un général qui voyage. Sancho mangea sans se faire prier, et, avalant dans l'ombre des bouchées coup sur coup: En vérité, dit-il, vous êtes un écuyer féal, loyal, mouvant et courant, grand, magnifique, comme le prouve votre repas, qui semble, s'il ne l'est en effet, ici venu par enchantement, et non un chétif et malencontreux comme moi, qui n'ai dans mon bissac qu'un peu de fromage, si dur qu'on en pourrait casser la tete d'un géant. Il est accompagné de quatre douzames de carrobes et d'autant de noisettes et de noix, grace à la pauvieté de mon maitre, à l'opimon qu'il a, a l'usage qu'il

maintient que les chevaliers errants ne doivent se nourrir que de fruits secs et d'herbes des champs. Par ma foi! frère, répliqua l'écuyer du Bois, je n'ai point l'estomac fait à des chardons, des poires sauvages ou des racines des hois. Laissons là nos maîtres avec leurs opinions et leurs lois de chevalerie, et qu'ils mangent ce qu'ils voudront : je porte toujours des viandes froides et cette outre pendue à l'arcon de ma selle, quoi qu'il arrive; je lui suis si fidèle, je la chéris tant, qu'à tous moments je lui donne mille baisers et mille embrassades. A ces mots, il la mit entre les mains de Sancho, qui, la portant à sa bouche, resta a regarder les étoiles pendant un quart d'heure, puis après avoir bu, il laissa tomber sa tête de côté, et dit avec un grand soupir: Ah! qu'il est catholique le fils de coquine! Voyez, dit à cette parole l'écuyer du Bois, comme vous avez loué le vin en l'appelant fils de coquine! — J'avoue et je reconnais que ce n'est point déshonneur d'appeler quelqu'un fils de coquine, quand on entend le louer. Mais, dites-moi, par la vie de ce que vous avez de plus cher, ce vin n'est-il pas de Ciudad Réal? -Bravo! gourmet: c'est bien le cru, et il a quelques années. Croyez-vous qu'il m'ait fallu bien des efforts pour le reconnaître, ajouta Sancho: tenez, seigneur écuyer, j'ai pour reconnaître les vins un instinct si grand, si naturel, qu'en m'en faisant seulement flairer un, je détermine son pays, son espèce, son goût, sa durée, ses changements, avec toutes les circonstances qui appartiennent au vin; mais il ne faut pas s'en étonner; car dans ma famille, du côté de mon père, j'ai eu les deux plus parfaits dégustateurs de vin qu'on ait connus depuis longtemps dans la Manche. Je vais vous en donner la preuve : on les chargea de goûter le vin d'une cuve, en leur demandant ce qu'ils pensaient, de l'état de la qualité, de la bonté de ce vin. L'un le toucha du bout de la langue, l'autre ne fit que le porter à son nez: le premier dit qu'il avait un goût de fer, et le second qu'il avait un goût de cuir. Le maitre soulint que sa cuve était nette, que son vin ne contenait rien qui eût pu lui donner le goût du cuir ou du fer. Les deux gourmets, de leur côté, soutenaient leur opinion. Avec le temps, le vin fut vendu, et en nettovant la cuve, on trouva au fond une petite clef attachée avec un cordon de cuir <sup>1</sup>. Vous pouvez juger par-là, qu'un homme qui vient de telle race peut donner son avis en semblables choses. Voilà ce qui me fait dire, répondit l'écuyer du Bois, que nous devons laisser là les aventures, et, puisque nous avons du pain, ne cherchons pas des tourtes. Retournons à nos chaumières: Dieu nous y trouvera s'il le veut. Je servirai mon maître jusqu'à ce qu'il soit à Saragosse, et après nous nous expliquerons.

Enfin, les deux écuyers parlèrent et burent tant, que le sommeil vint lier leurs langues et calmer leur soif : car l'éteindre était impossible. Ainsi tenant tous deux l'outre à demi vide, la bouche encore pleine de morceaux à moitié mâchés, ils s'endormirent. Nous les laisserons là, pour conter ce qui se passait entre le chevalier du Bois et celui de la Triste Figure.

## CHAPITRE XIV.

Où se poursuit l'aventure du chevalier du Bois.

Entre plusieurs discours que tinrent nos deux chevaliers, l'histoire rapporte que celui du Bois dit à Don Quichotte: Enfin, seigneur chevalier, le destin, ou plutôt mon choix, m'a porté à chérir la sans pareille Casildée de Vandalie: je l'appelle sans pareille, parce qu'elle n'a point d'égale en noblesse et en beauté. Cette même Casildée récompense mon amour et l'honnêteté de mes désirs, en m'occupant, comme fit la marâtre Junon à l'égard d'Hercule, en de nombreux et périlleux travaux, me promettant toujours, quand l'un est terminé, qu'après le suivant viendra le jour de ma récompense. Ainsi mes travaux se sont enchainés l'un à l'autre, sans que j'en puisse tenir le compte, et j'ignore encore quel sera le dernier, celui qui devra annoncer le commencement de mon bonheur. Une fois elle m'ordonna d'aller défier cette fameuse géante de Séville qu'on appelle la Giralda<sup>2</sup>, si

<sup>1</sup> Cervantes a insère le même conte dans sa pièce intitulee Éleccion de los alea les de Dajanzo.

<sup>2</sup> La Groulda. C'est une statue de la Victoire en bronze, haute de quatorze preds, et resant van 21-bart quintaux. On la nomme Gradda du verbe girar, rance que de la main gare he elle tient un voile dans lequel le vent venant à s'appendent, la state a par est posée sur un pivot, tourne avec la plus grande la dite sur elle est un est par ce moyen sent de gironette. Elle est posée au haut d'une tean à Soude.

forte et si vaillante avec son corps de bronze, et qui, sans changer de place, est la plus mobile et la plus volage des femmes: je l'approchai, je la vis, je la vainquis '; je la fixai; car, pendant toute une semaine, il ne souffla d'autre vent que celui du nord. Une autre fois, elle voulut que je soulevasse et pesasse les antiques pierres des puissants taureaux de Guisando, entreprise plus convenable à un crocheteur qu'à un chevalier. Ensuite elle m'ordonna de me précipiter dans la caverne de Cabra, péril effrayant et inouï, et de lui faire une relation circonstanciée de ce que renfermaient ces sombres cavités. l'ai fixé la Giralda, j'ai pesé les taureaux de Guisando, je me suis précipité dans l'abime, j'en ai mis à découvert les secrets les plus cachés: mon espoir n'en est pas moins mort, ses dédains plus vivants que jamais. Enfin, elle m'a dernièrement ordonné de parcourir toutes les provinces d'Espagne, et de faire confesser à tous les chevaliers errants que je rencontrerai, qu'elle est la plus parfaite et la plus belle de toutes les femmes, et moi le plus vaillant et le plus amoureux des chevaliers. Pour obéir à son commandement, j'ai déjà parcouru la plus grande partie de l'Espagne, j'ai vaincu beaucoup de chevaliers qui ont osé s'opposer à moi; mais de tous ces avantages, celui dont je me glorifie le plus, et qui, pour moi, est d'un plus grand prix, c'est d'avoir vaincu, en combat singulier, ce chevalier fameux, Don Quichotte de la Manche, et de lui avoir fait confesser que ma Casildée est plus belle que sa Dulcinée. Par cette seule victoire, je fais compte d'avoir vaincu tous les chevaliers du monde, puisque ce Don Quichotte dont je parle les a tous vaincus: sa gloire, sa renommée, son honneur ont passé dans ma personne, par le triomphe que j'ai obtenu sur lui. Plus le vaincu fut en réputation, plus le vainqueur acquiert de gloire: ainsi ses innombrables exploits sont devenus les miens.

A ce discours, Don Quichotte demeura fort étonné; mille fois il ouvrit la bouche pour donner un démenti au chevalier du Bois. Le tu mens lui vint au bout de la langue. Cependant il se retint le mieux qu'il put, afin de lui faire confesser, de sa propre bouche, son mensonge; ainsi il lui dit, sans s'émou-

<sup>1</sup> Veni, vidi, vici.

voir : Que vous avez vaincu, seigneur, presque tous les chevaliers errants de l'Espagne et même du monde, je n'en dis rien; mais, que vous avez vaincu Don Ouichotte de la Manche, j'en doute. Il pourrait se faire que ce fût quelque autre qui lui ressemblat, quoique bien peu lui ressemblent. Comment? répliqua celui du Bois : par le ciel qui nous couvre! j'ai combattu Don Quichotte, je l'ai vaincu, je l'ai mis à merci. C'est un homme haut de corps, maigre de visage, dont les membres sont longs et grèles, le poil mêlé, le nez aquilin et courbé, les moustaches grandes, noires et pendantes; il combat sous le nom du chevalier de la Triste Figure, et a pour écuyer un paysan nommé Sancho Panca: il fait plier les reins et dirige le frein d'un fameux coursier appelé Rossinante, enfin il a pour dame de ses pensées une certaine Dulcinée du Toboso, jadis nommée Aldonza Lorenzo : comme la mienne, dont le nom est Casilde et qui est d'Andalousie, et que j'ai nommée pour cela Casildée de Vandalie. Si toutes ces marques ne suffisent pas pour prouver la vérité, voici mon épée qui donnera de la confiance à l'incrédulité même. Calmez-vous, seigneur chevalier, répondit Don Quichotte, et écoutez ce que je veux vous dire : apprenez que ce Don Quichotte, dont vous parlez, est le meilleur de mes amis, si intime que je peux dire que je l'aime comme un autre moi-même. Par les signes que vous m'avez donnés, si exacts, si certains, je ne puis douter que ce ne soit lui que vous avez vaincu. D'un autre côté, je vois avec les yeux, je touche avec les mains qu'il n'est pas possible que ce soit lui, à moins que, dans le grand nombre d'ennemis qu'il a entre les enchanteurs (un surtout ne cesse de le poursuivre) il ne s'en soit trouvé un qui ait pris sa figure pour se laisser vaincre, afin de lui ravir la renommée que lui ont acquise ses hauts faits par toute la terre. Pour preuve de ce que j'avance de la malice de ces enchanteurs, je vous dirai qu'il n'y a pas plus de deux jours qu'ils ont transformé la belle Dulcinée en une laide et vile paysanne : ils auront sans doute transformé de meme Don Quichotte. Si tout ce que je viens de dire ne suffit pas pour vous convaincre, voici devant vous Don Quichotte Iuimeme qui le soutiendra les armes à la main, à pied, à cheval ou comme il vois plaira. A ces mots, il se leve, met la main

sur son épée et attend la détermination du chevalier du Bois. Un bon payeur ne craint point de donner des gages, répond celui-ci d'un air non moins tranquille : celui qui a pu vous vaincre une fois transformé, seigneur Don Quichotte, peut bien espérer de le faire sous votre forme réelle. Mais, comme il n'est pas décent que des chevaliers cachent leurs faits d'armes dans l'obscurité de la nuit, ainsi que les brigands, attendons le jour, le soleil éclairera nos œuvres. La condition du combat sera que le vaincu demeurera à la discrétion du vainqueur, et fera tout ce qu'il exigera, sous la réserve que ce ne soit rien de contraire à l'ordre de la chevalerie. Je suis satisfait de cette condition et de cet arrangement, répondit Don Quichotte. En même temps, ils s'approchèrent de l'endroit où étaient leurs écuyers, et les trouvèrent ronflant dans la même posture où le sommeil les avait surpris. Ils les réveillèrent, et leur commandèrent de tenir leurs chevaux tout prêts, parce qu'aux premiers rayons du soleil ils devaient se livrer un combat singulier, sanglant et effrovable. Sancho fut troublé et épouvanté de cette nouvelle; il craignit pour le salut de son maître, d'après les prouesses du chevalier du Bois qu'il avait entendu raconter à son écuyer. Mais sans dire mot, les deux écuyers allèrent chercher leurs bètes; déjà les trois chevaux et le grison s'étaient flairés et réunis.

Pendant le chemin, l'écuyer du Bois dit à Sancho: Frère, les braves en Andalousie, lorsqu'ils sont parrains dans quelque combat ont pour coutume de ne pas rester oisifs et les bras croisés pendant que les autres s'escriment; je vous le dis pour que vous soyez bien prévenu que, tandis que nos maîtres seront aux prises, nous nous en donnerons à plaisir de notre côté. Cette coutume, répondit Sancho, peut bien avoir lieu, seigneur écuyer, parmi les débauchés et les fanfarons que vous dites; mais, parmi les écuyers des chevaliers errants, je n'en crois pas un mot: du moins, je n'ai jamais entendu parler à mon maître de pareil usage, et il sait de mémoire toutes les lois de la chevalerie. Mais je veux que ce soit une loi réelle et expresse qui oblige les écuyers à combattre lorsque leurs maîtres sont aux prises, je ne suus point dans l'intention d'y obéir : je préfère payer la peme imposée aux écuyers pacifiques. Cette

peine, je puis l'assurer, n'excède pas deux livres de cire, et j'aime mieux payer ces deux livres, parce que je sais qu'il m'en coûtera moins, que le linge qu'il me faudrait employer pour panser les plaies de ma tête, je la regarde déjà comme fendue et partagée en deux. Il est impossible d'ailleurs de combattre sans épée, et je ne m'en servis de mes jours. Je sais un bon remède à cela, dit l'écuyer du Bois : j'ai ici deux sacs de toile de même grandeur, vous prendrez l'un, moi l'autre, et nous combattrons ainsi à coups de sacs à armes égales. A la bonne heure, répondit Sancho: un combat comme celui-là est plus fait pour nous ôter la poussière que pour nous blesser. Je ne l'entends pas ainsi, répliqua l'autre : pour que le vent n'enlève pas nos sacs, nous mettrons dans chacun une demi-douzaine de cailloux bien nets, bien polis et de poids égaux, et de cette manière nous nous frotterons sans nous faire du mal. Corps de mon père! s'écria Sancho, quelles martes zibelines, ou quels flocons de coton il met dans les sacs, afin de ne pas nous écraser la cervelle ou nous meurtrir les os; mais, quand vous les rempliriez de cocons de soie, sachez, seigneur, que je ne combattrai point. Laissons faire nos maîtres; qu'ils s'escriment tant qu'ils voudront: pour nous, vivons et buvons; le temps prend assez de soin de nous ôter la vie, sans que nous cherchions les moyens de l'achever avant qu'elle soit à son terme et tombe de maturité. Avec tout cela, dit l'écuyer du Bois, il faut pourtant que nous nous battions, ne fût-ce qu'une demi-heure. - Non, répondit Sancho, je ne serai point assez discourtois, assez ingrat pour avoir la moindre querelle avec qui j'ai bu et mangé; et, quand on n'est point en colère, qui diable pourrait se résoudre à se battre sans sujet? - Je sais encore un bon remède à cela, dit l'écuyer du Bois : avant de commencer le combat, je m'approcherai tout doucement de vous, je vous donnerai trois ou quatre soufflets qui vous renverseront à mes pieds, alors nécessairement la colère viendra, fussiez-vous plus endormi qu'un loir. Et moi, contre cette attaque, j'en sais une autre qui ne lui cède en rien, dit Sancho : je prendrai un bàton, et, avant que votre seigneurie se soit mise en peine d'éveiller ma colère, je ferai si bien dormir la sienne à coups de bâton, qu'elle ne se réveillera que dans l'autre monde, où l'on sait que je ne suis

pas homme à me laisser tâter le visage par personne : que chacun prenne garde à soi; toutefois, il vaudrait mieux que chacun laissât dormir sa colère, car nul ne peut savoir ce qu'un autre a dans l'àme : tel vient pour avoir de la laine, qui s'en retourne tout pelé. Dieu a béni la paix et maudit les rixes! Si un chat poursuivi, pressé, renfermé, devient un lion; moi qui suis un homme, Dieu sait ce que je puis devenir : ainsi, seigneur écuyer, je vous intime dès ce moment que vous seul êtes responsable de tout le mal qui pourra résulter de notre combat. Voilà qui est bon, répondit l'écuyer du Bois; le jour viendra, s'il plaît à Dieu, et nous verrons.

Déjà, cependant, commençaient à gazouiller sur les arbres mille espèces de petits oiseaux au plumage varié; ils semblaient, par la diversité de leurs chants joyeux, saluer la fraiche aurore et lui donner la bienvenue : aux portes de l'orient elle s'avançait dans sa beauté; de sa blonde chevelure s'échappait une infinité de perles liquides, la verdure était baignée de cette douce rosée, et les herbes semblaient elles-mêmes produire et répandre en douce pluie une semence de perles; les saules distillaient une manne savoureuse, les sources paraissaient sourire, les ruisseaux s'échappaient avec un doux murmure, les forêts se réjouissaient, et les prés s'enrichissaient à son aspect. Mais, à peine la lumière du jour permit-elle de distinguer les objets, que le premier qui s'offrit à la vue de Sancho fut le nez de l'écuyer du Bois; il était si grand qu'il ombrageait tout son corps. On raconte, en effet, qu'il était d'une longueur démesurée, courbé par le milieu, plein de verrues, violàtre comme une aubergine, et descendant deux doigts plus bas que la bouche. La grandeur, la couleur, la courbure, les verrues de ce nez, rendaient le visage de l'écuyer si hideux, que Sancho se mit à frapper des pieds et des mains comme un enfant qui tombe du haut mal, et se résigna, dans son cœur, à se laisser donner deux cents soufflets avant de laisser éveiller sa colère pour combattre un semblable prodige.

Don Quichotte examina son adversaire : il le vit déjà le casque en tête et la visière baissée, de manière qu'il ne put découvrir sa figure; mais il remarqua que c'était un homme aux membres forts et d'une taille peu élevée. Il avait par-dessus ses

armes une soubreveste ou casaque qui paraissait de toile d'or fin, parsemée de petites lunes de miroirs resplendissants, qui donnaient au chevalier autant d'éclat que d'élégance; son casque était surmonté d'une grande quantité de plumes vertes, jaunes et blanches; sa lance, appuyée contre un arbre, était grosse, longue et armée d'un fer acéré de plus d'une palme. Don Quichotte remarquait, examinait tout, et jugeait après cet examen que ce chevalier devait être d'une grande force. Cependant cela ne le fit pas trembler comme Sancho: au contraire, s'adressant avec aisance au chevalier des Miroirs: Si l'empressement de combattre, lui dit-il, n'altère point votre courtoisie, je vous conjure de lever la visière de votre casque, afin que je voie si votre bonne mine répond à votre contenance. Vainqueur ou vaincu, seigneur chevalier, répondit celui des Miroirs, vous aurez tout le loisir de me considérer. Si je ne satisfais point en ce moment à votre désir, c'est qu'il me semble que je me rends coupable envers la belle Casildée de Vandalie en retardant de tout le temps nécessaire pour lever ma visière le moment de vous faire confesser ce que je soutiens. Pendant que nous montons à cheval, reprit notre chevalier, vous pouvez bien me dire, seigneur, si je suis ce Don Quichotte que vous prétendez avoir vaincu. - Vous ressemblez, comme un œut ressemble à un autre, au chevalier que j'ai vaincu; mais, puisque vous dites qu'il est persécuté par des enchanteurs, je n'oserais affirmer si vous êtes le même. Cela me suffit, répond Don Quichotte, pour connaître votre erreur: mais pour vous l'ôter entièrement, qu'on amène nos chevaux; en moins de temps que vous n'en eussiez mis à lever votre visière, si Dieu, ma dame et mon bras me sont favorables, je verrai votre visage, et vous connaîtiez, vous, que je ne suis point ce Don Quichotte vaincu que vous croyez.

Sur cela, rompant l'entretien, ils montèrent à cheval; Don Quichotte fit tourner bride à Rossinante, afin de prendre le champ nécessaire pour venir fondre sur son adversaire, et celui-ci fit la même manœuvre; mais, à peine Don Quichotte avait-il fait vingt pas, que le chevalier des Miroirs le rappela pour lui dire: Souvenez-vous, seigneur chevalier, de la condition de notre combat: le vaincu, comme je vous l'ai dit, doit de-

meurer à la discrétion du vainqueur. Je le sais, répond Don Quichotte, avec la réserve qu'on ne lui imposera rien de contraire aux lois de la chevalerie. Je l'entends ainsi, répondit le chevalier des Miroirs. Dans le même moment, Don Quichotte apercut l'étrange nez de l'écuyer, et n'en fut pas moins frappé que Sancho: il prit cet individu pour un monstre, une nouvelle espèce d'homme, comme on n'a pas coutume d'en voir. Sancho, voyant son maître partir pour fournir sa carrière, ne voulut pas demeurer seul avec ce monstrueux écuyer : il craignait qu'un seul coup de cet énorme nez contre le sien ne terminat toute sa querelle, le coup ou la peur suffisant pour le renverser. Il alla à la suite de son maître, la main sur une étrivière de Rossinante, et, quand il le vit près de se retourner: Seigneur, lui dit-il, je vous supplie, avant de partir, de m'aider à monter sur ce liège, d'où je pourrai mieux voir que de par terre votre fière rencontre avec ce chevalier. Je crois plutôt, Sancho, dit Don Quichotte, que tu veux t'élever sur les échafauds pour voir sans danger le combat des taureaux. Je vous avouerai franchement, répondit Sancho, que l'effroyable nez de cet écuyer m'a saisi d'épouvante, et je n'ose rester auprès de lui. Il est tel, repartit Don Quichotte, que, si je n'étais ce que je suis, je pourrais en avoir peur aussi. Viens donc, je vais t'aider à monter.

Tandis que notre chevalier aidait Sancho à monter sur le liége, celui des Miroirs avait pris le champ qui lui semblait nécessaire. Croyant que Don Quichotte en aurait fait de même, sans attendre son de trompette ni autre signal, il tourne la bride à son coursier, qui n'était ni de meilleure apparence ni plus léger que Rossinante, et de toute son allure, qui n'excédait pas un petit trot, il s'avance à la rencontre de son ennemi; mais le voyant occupé avec Sancho, il s'arrète au milieu de la carrière, retenant la bride de son cheval, qui parut en être fort aise, car il ne pouvait plus se mouvoir. Don Quichotte, croyant voir son adversaire fondre sur lui, presse vivement de l'éperon les flancs de Rossinante, et l'anime de telle sorte, qu'au rapport de l'historien, ce fut la seule fois qu'on le vit un peu courir, car ordinairement il ne faisait bien clairement que trotter. Avec cette furie inaccoutumée, il arrive jusqu'à l'endroit où le chevalier des Miroirs enfoncait inutilement les éperons dans le

96

ventre de son cheval, sans pouvoir le faire bouger de la place où il s'était arrêté tout essoufflé. En ce moment favorable, Don Ouichotte trouva son adversaire embarrassé de sa monture, de sa lance, qu'il ne put ou n'eut pas le temps de mettre en arrèt. Ainsi, sans aucun péril, Don Quichotte qui ne prenait pas garde à tous ces empêchements vint en toute sûreté à la rencontre du chevalier des Miroirs, et le choqua d'une si grande force qu'il lui fit vider les arcons par-dessus la croupe, et le jeta par terre si rudement qu'il ne remua ni pied ni main, et qu'on le crut mort. A peine Sancho le vit-il tomber, qu'il se laissa glisser le long du liége et courut promptement auprès de son maître. Celui-ci, mettant pied à terre, s'avanca sur le chevalier des Miroirs; il lui délaca son casque pour voir s'il était mort, ou pour lui donner de l'air s'il existait encore. Il vit... qui pourrait dire ce qu'il vit, sans exciter l'admiration et l'épouvante? Il vit, il reconnut, dit l'historien, le visage même, la figure, l'apparence, la physionomie, les traits, l'effigie du bachelier Samson Carrasco. A cette vue, Don Quichotte s'écria : Viens ici, Sancho; regarde une chose que tu ne pourras croire qu'après l'avoir vue ; vois, mon fils, ce que peut la magie, et combien est grande la puissance des enchanteurs. Sancho s'approche, et, voyant la figure du bachelier, il commenca à faire mille signes de croix. Cependant le chevalier vaincu ne donnait aucun signe de vie, et Sancho dit à son maître : Seigneur, je suis d'avis que, quoi qu'il en puisse être, vous plongiez votre épée dans la gorge de cet homme qui paraît être le bachelier Samson Carrasco, vous tuerez peut-être en lui quelqu'un de vos ennemis les enchanteurs. C'est bien dit, repartit Don Quichotte : ce sera toujours un ennemi de moins. Il tirait déjà son épée pour suivre le conseil de Sancho, lorsque l'écuyer du vaincu s'approche, n'ayant déjà plus ce grand nez qui le rendait și laid, et s'écrie: Prenez garde à ce que vous allez faire, seigneur Don Quichotte; celui que vous avez à vos pieds est votre ami le bachelier Samson Carrasco, et moi je suis son écuyer. Sancho, le voyant sans sa laideur primitive, lui dit: Et le nez? Il est dans ma poche, reprit l'autre. Et mettant la main à sa poche droite il en tire un nez de carton verni comme celui des masques, et tel que nons l'avons décrit, Sancho, l'examinant de plus en plus : Sainte Marie!

ayez pitié de moi! s'écrir-t-il avec une grande surprise: n'estce pas mon compère et voisin Thomas Cecial? Vraiment oui, je le suis, répond l'écuyer sans nez. Je suis Thomas Cecial, ami et compère Sancho, et je vous dirai tout à l'heure les artifices, les ruses, les détours qui m'ont conduit ici: mais, en attendant, priez, suppliez votre maître de ne point toucher, maltraiter, frapper ni tuer le chevalier des Miroirs qu'il tient à ses pieds, parce que, sans aucun doute, c'est le malheureux et mal conseillé Samson Carrasco, notre compatriote.

Cependant, ce dernier revint enfin à lui; Don Quichotte, s'en étant apercu, lui porta la pointe de l'épée au visage, et lui dit · Vous ètes mort, chevalier, si vous ne confessez que la sans pareille Dulcinée l'emporte en beauté sur votre Casildée de Vandalie; vous me donnerez en outre votre parole, si vous survivez à ce combat et à votre chute, d'aller dans la cité du Toboso vous présenter de ma part à ma dame Dulcinée, afin qu'elle fasse de vous à sa volonté. Si elle vous laisse libre, vous reviendrez me chercher; la trace de mes exploits vous servira de guide, et vous me direz ce qui se sera passé entre elle et vous. Ces conditions sont conformes à celles que nous avons établies avant le combat, et ne passent point les bornes de la chevalerie errante. Je confesse, dit le chevalier vaincu, que le soulier décousu et malpropre de madame Dulcinée du Toboso vaut mieux que la barbe mal peignée, quoique propre, de Casildée; je promets d'aller me présenter devant elle, et de revenir vous rendre compte de ce que vous me demandez. Vous devez encore confesser et croire, ajouta Don Quichotte, que le chevalier que vous avez vaincu n'est ni ne peut être Don Quichotte de la Manche, mais bien quelqu'un qui lui ressemble; comme, de mon côté, je crois et confesse que vous n'êtes point le bachelier Samson Carrasco, quoique vous paraissiez l'être, mais bien quelqu'un qui lui ressemble, et je pense que mes ennemis me présentent ici sa figure pour arrèter et modérer l'impétuosité de ma colère, et me faire user avec clémence de l'honneur de ma victoire. Je confesse, juge et crois tout ce que vous jugez, croyez et pensez, répond l'éreinté chevalier : laissez-moi me lever, je vous prie, si le ressentiment de ma chute me le permet, car je suis assez maltraité. Don Quichotte l'aida à se relever, ainsi que Thomas Cecial, que Sancho ne perdait pas de vue. Il le questionnait, et les réponses lui prouvaient bien clairement qu'il n'était autre que Thomas Cecial, comme il le disait; mais ce que Sancho avait entendu dire à son maitre, de la mahce des enchanteurs et de la métamorphose du chevalier des Miroirs, l'empéchait de s'en rapporter au témoignage de ses yeux. Enfin, le maître et le serviteur restèrent dans leur erreur; le chevalier des Miroirs et son écuyer, mal errants et plus mal contents, se séparèrent de Don Quichotte et de Sancho, dans l'intention de chercher un lieu où l'on pût guérir les côtes froissées de Carrasco. Don Quichotte et Sancho reprirent le chemin de Saragosse; c'est là que les laisse l'histoire pour raconter ce qu'étaient le chevalier des Miroirs et son écuyer au grand nez.

## CHAPITRE XV.

Où l'on raconte quels étaient le chevalier des Miroirs et son écuyer,

Don Quichotte, extrêmement satisfait, marchait avec arrogance, tout vain, tout fier de la victoire qu'il avait remportée sur un aussi vaillant chevalier qu'il crovait être celui des Miroirs. Plein de confiance dans sa parole de chevalier, il espérait savoir bientôt si l'enchantement de sa dame s'était continué: car il ne pouvait se faire que le chevalier vaincu ne revint pas Jui rendre compte de son entrevue, sous peine, s'il y manquait, d'être dégradé de la chevalerie. Mais Don Quichotte pensait une chose, et le chevalier des Mirons une autre, encore que, pour lors, il n'eût d'autre objet que de se faire soigner et panser, comme nous l'avons dit. L'histoire rapporte que, lorsque le bachelier Samson Carrasco donna conseil à notre chevalier de retourner à la poursuite de ses aventures abandonnées, ce ne fut qu'après s'être consulté avec le barbier et le curé, pour aviser aux movens de réduire Don Quichotte à rester tranquille dans sa maison, sans courir après des aventures malencontreuses. L'avis unanime du conseil, et en particulier celui de Carrasco, avait été qu'on laissat partir Don Quichotte, puisqu'il paraissait impossible de le retenir, et qu'ensuite Samson, armé en chevalier errant, se rencontrât sur son chemin et le com-

battit. Les motifs ne pouvaient pas manquer; le vaincre leur semblait chose facile, et l'on arrèta d'imposer cette condition expresse que le vaincu demeurerait à la merci du vainqueur: ainsi, Don Quichotte vaincu, Carrasco devait lui imposer la loi de retourner dans son village, dans sa maison, et de n'en pas sortir de deux ans, ou tout au moins jusqu'à ce que son vainqueur lui donnàt un ordre contraire. Il paraissait certain que Don Quichotte observerait religieusement cette condition, pour ne pas contrevenir aux lois de la chevalerie et il était possible que, pendant un si long repos, il oubliàt ses folies, ou que l'on trouvât quelque remède pour l'en guérir. Carrasco se chargea de l'entreprise et Thomas Cecial s'offrit pour être son écuyer : il était voisin et compère de Sancho, d'humeur facétieuse et bon vivant. Carrasco s'arma comme nous l'avons dit, et Cecial mit un faux nez de carton pour n'ètre pas reconnu de son compère. Ils suivirent ainsi la route que tenait Don Quichotte, et peu s'en fallut qu'ils ne l'atteignissent lors de l'aventure du char de la Mort. Enfin, ils le joignirent dans le bois où leur arriva ce qu'a lu le prudent lecteur; si l'extravagante imagination de Don Quichotte ne lui avait persuadé que le bachelier n'était pas le bachelier, le seigneur bachelier cût été dans l'impossibilité de prendre désormais les degrés de sa licence, pour n'avoir pas trouvé de nid où il pensait rencontrer des oiseaux. Thomas Cecial, voyant le mauvais succès de leur dessein, et combien leur voyage avait mal réussi, dit au bachelier; Certes, seigneur Samson, nous n'avons que ce que nous méritons : on imagine et on commence facilement une entreprise, mais bien souvent on n'en sort qu'avec difficulté. Don Quichotte est fou; nous autres, nous sommes dans notre bon sens; il s'en va riant et bien portant, vous êtes triste et tout moulu; savoas-nous, maintenant, lequel est le plus fou, de celui qui l'est parce qu'il ne peut faire autrement, ou de celui qui l'est volontairement? La différence, répondit Samson, qui existe entre ces deux fous, est que celui qui l'est involontairement le sera toujours et que l'autre cessera de l'être quand il le voudra. S'il est ainsi, dit Cecial, je fus fou volontairement lorsque je me fis votre écuyer, et volontairement aussi, je cesse de l'être et m'en retourne chez moi. Vous en êtes le maître, répondit



Samson; mais de penser que moi je m'en retournerai avant d'avoir roué de coups le seigneur Don Quichotte, c'est se tromper beaucoup. Ce n'est plus le désir de 1ui faire recouvrer le jugement qui va me guider maintenant, mais bien celui de me venger; la douleur de mes côtes ne me permet point de résolution plus charitable. En raisonnant de la sorte, ils arrivèrent à un village où, de fortune, ils trouvèrent un raccommodeur de membres ', qui pansa le disgracié Carrasco. Thomas Cecial le quitta pour s'en retourner chez lui et Samson resta à méditer sa vengeance. L'histoire le retrouve quand il en est temps, pour ne pas cesser maintenant de se réjouir avec Don Quichotte.

## CHAPITRE XVI.

De ce qui advint à Don Quichotte avec un sage chevaher de la Manche.

Don Quichotte poursuivait son chemin avec la joie, le ravissement, l'orgueil que nous avons dit, s'imaginant, après la victoire qu'il avait obtenue, être le chevalier errant le plus valeureux du siècle. Il tenait pour achevées et conduites à heureuse fin toutes les aventures qui pourraient se présenter à l'avenir. Il faisait désormais peu de cas des enchanteurs et des enchantements, ne se souvenait plus des innombrables coups de bâton qu'il avait reçus dans le cours de ses chevaleries, ni de la nuée de pierres qui lui avait brisé la moitié des dents, ni de l'ingratitude des galériens, ni de la pluie de coups de pieux des Yangois ; enfin, il disait en lui-mème que, s'il pouvait trouver l'art, le moyen, la manière de désenchanter sa dame Dulcinée, il n'envierait point la plus brillante fortune du plus heureux chevalier errant des siècles passés.

Il était plongé dans ces agréables réflexions, quand Sancho lui dit : Seigneur, ne trouvez-vous pas plaisant que j'aie tou-jours devant les yeux cet énorme nez, ce nez démesuré, de mon compère Thomas Cecial? Crois-tu donc, par hasard, repartit Don Quichotte, que le chevaher des Miroirs soit le bachelier Carrasco, et son écuyer Thomas Cecial, ton compère? — Je ne sais qu'en dire : je sais seulement que les renseignements

<sup>1</sup> Abjetorista.

qu'il m'a donnés de ma maison, de ma femme, de mes enfants, ne peuvent venir que de lui-même, et que sa figure, moins le nez, est bien celle de Thomas Cecial, telle que je l'ai vue mille fois dans notre village, car sa maison touche la mienne, et, de plus, le ton de voix est le même. Viens cà, Sancho, dit Don Quichotte, parlons un peu raison : quelle apparence y a-t-il que le bachelier Samson Carrasco vienne, comme un chevalier errant, couvert d'armes offensives et défensives, combattre contre moi? Suis-je son ennemi? lui ai-je jamais donné lieu de me vouloir du mal? Suis-je son rival? fait-il profession des armes, pour être jaloux de la gloire que je me suis acquise par elles? - Mais, que dirons-nous donc, fit observer Sancho, de cette étonnante ressemblance de ce chevalier, quel qu'il soit, avec le bachelier Carrasco, et de son écuyer avec Thomas Cecial, mon compère? Si c'est un enchantement, comme vous le dites, n'y avait-il pas au monde d'autre ressemblance à prendre? Tout cela, continua Don Quichotte, n'est qu'imposture et artifice des malins enchanteurs qui me poursuivent: prévoyant la victoire que je devais obtenir dans le combat, ils ont pris la précaution de donner au chevalier vaincu la figure de mon ami le bachelier, afin que l'affection que je lui porte s'interposat entre la force de mon bras et le tranchant de mon épée, tempérât ma juste colère, et que, par ce moyen, je laissasse la vie à celui qui avait usé de ruse pour m'ôter la mienne. Pour preuve de ce que je te dis, tu sais bien, Sancho, par une expérience qui ne saurait être trompeuse, combien il est facile aux enchanteurs de métamorphoser les traits, de changer en beauté la laideur, la laideur en beauté : il n'y a pas deux jours que tu as vu Dulcinée dans tout son éclat naturel, tandis que je n'apercevais qu'une vile, laide et grossière paysanne, avec des cataractes sur les yeux et une mauvaise odeur à la bouche: faut-il donc s'étonner que le pervers enchanteur qui a osé faire un si odieux changement ait opéré celui de Carrasco et de ton compère Cecial, pour m'ôter des mains le prix de la victoire? Mais je me console en dépit de tout; car enfin, quelque figure qu'ait prise mon ennemi, je suis resté vainqueur. Dieu sait la vérité de tout, répondit Sancho, peu satisfait des raisons de Don Quichotte, parce qu'il savait bien que la métamorphose de Dulcinée était de sa façon ; mais il ne voulut pas répliquer, de peur de rien dire qui fit découvrir sa ruse.

En ce moment, ils furent joints par un voyageur qui, derrière eux, suivait le même chemin. Il montait une belle cavale gris-pommelé, et était vêtu d'un gaban de fin drap vert, bordé de velours fauve, avec un bonnet de même velours ; sa jument était sellée à la genète, et le harnais violet et vert ; à son baudrier vert et or pendait un sabre à la moresque ; les brodequins étaient de même travail que le baudrier; ses éperons n'étaient pas dorés, mais revêtus d'un vernis vert, si net et si brillant, que, s'accordant avec le reste de l'équipement, ils faisaient un meilleur effet que s'ils eussent été d'or. Quand le voyageur atteignit nos aventuriers, il les salua civilement et, piquant sa jument, il continuait sa route, lorsque Don Quichotte lui dit: Seigneur gentilhomme, si vous suivez le même chemin que nous et que vous ne soyez point pressé d'arriver, ce serait une faveur pour moi que nous voyagions de compagnie. En vérité, répond l'étranger, je n'aurais point passé si vite sans la crainte que le voisinage de ma jument ne fit emporter votre cheval. Seigneur, lui dit Sancho, vous pouvez retenir votre jument; car notre cheval est le plus honnête et le mieux élevé du monde. Jamais, en semblable occasion, il n'a fait aucune vilenie, et, pour une fois qu'il s'est émancipé, nous l'avons bien payé, mon maître et moi. Ainsi, je vous le répete, rien ne vous empèche d'arrèter votre monture, car on la servirait à notre cheval entre deux plats, qu'il n'y toucherait certainement pas. L'étranger s'arrêta donc, et s'émerveilla de l'aspect et de la tournure de Don Quichotte; il n'avait point alors sa salade en tête, Sancho la portait, comme une valise, à l'arcon du bât de son âne. Si l'homme au gaban vert considérait attentivement Don Quichotte, celui-ci l'examinait encore plus; car il lui paraissait un homme d'importance : il semblait âgé de cinquante ans, visage long, entre le grave et le gai; ses cheveux grisonnaient à peine; en un mot, il avait toute la tournure d'un homme distingué. Quant à l'étranger, le jugement qu'il porta de Don Quichotte fut que jaurus il n'avait vu de figure semblable : ce cheval efflanqué, cette taille haute, cette face jaune et margre, ces armes, cette contenance grave, ces traits, cette tournure sans exemple depuis longtemps, le rendaient stupéfait. Don Quichotte s'apercut de l'attention avec laquelle le voyageur l'examinait, et lut sa curiosité dans son étonnement. Son extrême courtoisie, son inclination à se montrer agréable aux autres le fit aller au-devant des questions, et il lui dit : Je ne serais pas surpris, seigneur, que vous fussiez étonné d'une figure comme la mienne, si singulière et si différente de celles qu'on voit ordinairement. Vous cesserez de vous en émerveiller quand je vous dirai que je suis un de ces chevaliers qui vont, comme on dit, cherchant les aventures. J'ai quitté mon pays, j'ai engagé mon bien, j'ai laissé tous mes plaisirs pour me jeter dans les bras de la Fortune et me laisser conduire où elle voudra : j'ai entrepris de ressusciter la chevalerie errante oubliée, et, depuis quelque temps, trébuchant par-ci, tombant par-là, me précipitant, me relevant, je me suis conformé en grande partie à mon désir, secourant les veuves, défendant les demoiselles, protégeant les femmes mariées, les pupilles, les orphelins, propre et naturel office des chevaliers errants : aussi mes nombreux, vaillants et chrétiens exploits m'ont mérité l'honneur d'être imprimé chez presque toutes les nations du monde. Trente mille volumes de mon histoire ont été imprimés, et, si le ciel n'y remédie, elle prend le chemin de l'être trente mille milliers de fois. Enfin, pour tout dire en peu de mots, ou en un seul, je suis Don Quichotte de la Manche, autrement dit le chevalier de la Triste Figure; et, quoique l'on s'abaisse en se louant soi-même, je me vois pourtant obligé de le faire quelquefois, et, cela s'entend, quand il n'y a là personne pour s'en charger. Ainsi, seigneur gentilhomme, ce cheval, cette lance, cet écu, cet écuver, toutes ces armes, la maigreur de mon corps, la paleur de ma figure, ne doivent plus vous étonner, sachant qui je suis et la profession que j'exerce. Don Quichotte se tut, et l'homme au gaban vert lardant à lui répondre, semblait ne savoir comment s'y prendre; enfin, après un assez long silence, il lui dit : Vous avez bien jugé, seigneur, de mon désir par mon étonnement; mais vous ne l'avez point détruit en m'apprenant votre profession : au contraire, je suis plus émerveillé que jamais. Quoi ! il est possible qu'il v ait aujour-

d'hui des chevaliers errants par le monde, et que l'on ait imprimé des livres de véritable chevalerie! Je ne saurais me persuader qu'il y ait maintenant sur la terre personne qui favorise les veuves, protége les demoiselles, défende l'honneur des femmes mariées et secoure les orphelins. Je ne le croirais pas si je ne le voyais de mes yeux dans votre personne. Béni soit le ciel de ce que l'histoire de vos hauts et véritables exploits, que vous m'apprenez être imprimée, fera bientôt oublier ces prouesses innombrables de chevaliers imaginaires dont les fables remplissent le monde, au préjudice des bonnes mœurs et des histoires véritables. Il y a beaucoup à dire, répondit Don Quichotte, sur cette question de la fausseté ou de la vérité de ces histoires des chevaliers errants. Et qui met en doute leur fausseté? dit l'étranger. Moi, repartit Don Quichotte; mais n'allons pas plus loin sur ce sujet, si notre voyage se prolonge, j'espère, avec l'aide de Dieu, vous convaincre que vous avez erré en suivant l'opinion commune qui prétend que ces histoires sont fabuleuses. Ces dernières paroles donnèrent au voyageur quelque soupcon que Don Quichotte pouvait être fou, et il attendait la suite pour se confirmer dans sa pensée. Mais, avant d'aller plus loin, Don Quichotte, qui s'était fait connaître à lui, le pria de lui dire à son tour qui il était. Moi, seigneur chevalier de la Triste Figure, répondit l'étranger, le suis un gentilhomme né dans un bourg où, s'il plait à Dieu, nous irons dîner aujourd'hui. Je suis plus que médiocrement riche, et mon nom est don Diégo de Miranda. Je passe ma vie entre ma femme, mes enfants et mes amis; mes exercices sont la chasse et la pèche, cependant je n'entretiens ni faucons ni lévriers, mais quelques chiens d'arrêt dressés, et quelques furets hardis. J'ai environ six douzaines de volumes, les uns latins, les autres espagnols, quelques-uns d'histoire, les autres de dévotion : les livres de chevalerie n'ont jamais franchi le scuil de ma porte; je m'adresse plus aux livres profanes qu'à ceux de religion, pourvu qu'ils soient un honnête divertissement et joignent au charme du style le mérite de l'invention; mais il y en a peu de tels en Espagne. Je dine quelquetois chez mes voisins et aims, souvent je les recois chez moi : ma table est propre et variée, mais sans luxe et sans parcimonie. Je

n'aime point la médisance, et ne souffre point que devant moi l'on dise du mal de personne; je ne cherche pas à m'instruire de la vie des autres et à deviner leurs affaires. J'entends la messe tous les jours, je fais part de mon bien aux pauvres, sans faire parade de bonnes œuvres, pour ne point laisser ouvrir mon œur à l'hypocrisie ou à la vanité, deux ennemis qui s'emparent doucement de l'homme le plus sage. Je tâche de remettre en paix œux qui sont divisés, je suis dévot à la Vierge et toujours plein de confiance dans la miséricorde infinie de Dieu.

Sancho écoutait avec la plus grande attention le récit de la vie et des habitudes de l'étranger; il trouva cette vie si bonne, si sainte, qu'il lui sembla que celui qui la menait devait faire des miracles. Se jetant à bas de son baudet, il courut saisir l'étrier droit du gentilhomme, et d'un cœur dévot, presque les larmes aux yeux, il lui baisa plusieurs fois les pieds. Que faitesvous, mon frère? lui dit le gentilhomme: pourquoi ces baisers? Laissez-moi faire, répond Sancho, car vous me semblez le premier saint à cheval que j'aie vu de ma vie. Je ne suis point un saint, dit le voyageur, mais bien un grand pécheur: c'est plutôt vous, mon frère, qui devez être bon, comme le prouve votre naïveté. Sancho remonta sur son âne, et fut pour le voyageur un nouveau sujet d'admiration. Don Quichotte lui-même, malgré sa profonde mélancolie, ne put s'empêcher de sourire de sa simplicité.

Don Quichotte demanda à don Diégo combien il avait d'enfants. Une des choses, ajouta-t-il, que regardaient comme un souverain bien les anciens philosophes, privés de la connaissance de Dieu, c'était de jouir des dons de la nature, des faveurs de la fortune, d'avoir beaucoup d'amis et de bons et nombreux enfants. Seigneur, répondit le gentilhomme, j'ai unfils, et peutêtre serais-je plus heureux de n'en point avoir, non qu'il soit méchant, mais je ne le trouve pas aussi bon que je le désirerais. Il aura bientôt dix-huit ans; il en a passé six à Salamanque, dans l'étude des langues grecque et latine, et, quand j'ai voulu l'appliquer à d'autres sciences, je l'ai trouvé si entiché de celle de la poésie (si tant est qu'on puisse l'appeler une science), qu'il n'est pas possible de l'amener à l'étude de la jurispru-

dence, à laquelle j'aurais voulu qu'il s'appliquàt, ni à la théologie, la reine de toutes les autres sciences. Je voudrais en faire l'honneur de sa famille; car nous vivons dans un siècle où nos rois récompensent dignement les vertus et les bonnes lettres '. Les lettres sans la vertu sont des perles dans un fumier. Il passe tout le jour à vérifier si tel vers de l'*lliade* est bon ou mauvais, si Martial est obscène ou non dans telle épigramme, s'il faut entendre de telle manière ou de telle autre certains vers de Virgile; enfin tous ses entretiens roulent sur les poètes que je viens de nommer et sur Horace, Perse, Juvénal, Tibulle. De nos poètes modernes, il n'en fait pas grand cas. Cependant, malgré son peu d'estime pour la poésie espagnole, il est fort occupé dans ce moment-ci à faire une glose sur quatre vers qu'on lui a envoyés de Salamanque, et je pense que c'est une joute littéraire.

Seigneur, répondit Don Quichotte, les enfants sont une portion des entrailles des pères; ainsi on doit les aimer, bons ou mauvais, comme on aime l'âme qui nous donne la vie. Le devoir des pères est de les diriger dès leur enfance dans le sentier de la vertu, de leur donner une bonne éducation, des mœurs honnètes et chrétiennes, afin qu'étant grands ils deviennent leur bâton de vicillesse et la gloire de leur postérité; mais, vouloir les contraindre de se livrer à une science plutôt qu'à telle antre, je ne l'approuve pas, quoique j'admette comme profitable d'essaver de la persuasion. Quand on n'est point obligé d'étudier pro pane lucrando (pour gagner du pain), quand un jeune étudiant est assez heureux pour avoir un père qui lui laisse de la fortune, il me semblerait convenable de le laisser suivre celle des sciences qui lui plaît le plus. Quoique la poésie soit moins utile qu'agréable, elle n'a cependant rien qui puisse apporter du déshonneur à celui qui la cultive. La poésie, seigneur gentilhomme, est, à mon avis, comme une délicate et jeune fille, belle à ravir, que se plaisent à enrichir, orner et polir plusieurs autres jeunes filles, qui sont les autres sciences. Elle se sert de toutes, et toutes tirent d'elle leur illustration. Mais elle

¹ Cet eloge était sans doute ironique dans la pensée de Cervantes, pauvre soldat orble et grand homme meconnu.

ne veut point être profanée, traînée par les rues, proclamée sur les places, dans les obscurs corridors des palais ; c'est une al-chimie d'une telle vertu, que celui qui sait la traiter en extraira un or très pur, d'un prix inestimable. En la cultivant, il faut lui mettre un frein, et l'empêcher de s'échapper en de honleu-ses satires, en sonnets licencieux ; elle ne doit être l'objet d'aucun profit, si ce n'est dans les poëmes héroïques, les tragédies touchantes, les comédies spirituelles et gaies; elle ne doit pas s'abandonner à des bouffons, au vulgaire ignorant, incapable d'en connaître et apprécier les trésors. Ne pensez pas, seigneur, que, par vulgaire, je n'entende que le bas peuple: ce nom peut et doit être appliqué à tout ignorant, fût-il grand ou prince. Ainsi, celui qui cultivera la poésie, en observant tout ce que je vous ai fait connaître, deviendra célèbre et estimé chez toutes les nations policées. Quant à ce que vous me dites, que votre fils ne fait pas un très grand cas de la poésie espagnole, il me semble qu'il se trompe dans son jugement, et voici ma raison: le grand Homère n'a point écrit en latin, parce qu'il était Grec, ni Virgile en grec, parce qu'il était Latin; en un mot, tous les poëtes anciens ont écrit dans la langue qu'ils ont sucée avec le lait, et n'ont point été chercher des idiomes étrangers pour exprimer leurs hautes conceptions. Ainsi, la raison veut que cet usage s'étende à tous les peuples, et qu'on ne condamne point le poëte allemand qui écrit dans sa langue, le Castillan ni même le Biscayen qui écrit dans la sienne. Mais votre fils, seigneur, à ce que j'imagine, est moins l'ennemi de notre langue vulgaire que de nos poëtes, qui sont plus vulgaires encore, sans savoir aucune langue, aucune science, qui puis-sent réveiller, aider, enrichir leur aptitude naturelle; encore, en cela, pourrait-il y avoir de l'erreur, car, suivant une opinion bien fondée, on naît poëte, c'est-à-dire que le véritable poëte sort tel du sein de sa mère; avec cette inclination que lui a donnée le ciel, sans art, sans étude,il compose des choses qui donnent raison à celui qui a dit: est Deus in nobis, etc.; j'ajoute que ce poëte né, aidé de l'art, surpassera de beaucoup celui qui, borné à l'art, se croira poëte. La raison en est que l'art ne saurait surpasser la nature, il la perfectionne seulement. Ainsi, du mélange de la nature et de l'art, sortira un poëte parfait. La conclusion de mon discours, seigneur gentilhomme, est que vous laissiez votre fils suivre la carrière où le guide son étoile: bon étudiant, comme il doit l'être, après avoir heureusement franchi le premier échelon des sciences, je veux dire la connaissance des langues, avec leur secours il parviendra de lui-même au plus haut point des lettres humaines, qui siéent aussi bien à un gentilhomme de cape et d'épée, l'ornent, l'honorent, l'élèvent autant que font les mitres aux évêgues, les longues robes aux savants jurisconsultes. Grondez votre fils s'il compose des satires au préjudice de l'honneur d'autrui; châtiez-le, déchirez ses vers. Mais s'il faisait des ouvrages comme ceux d'Horace, où il se contentat de critiquer les vices en général, comme le poëte latin l'a fait avec tant d'élégance, vous devez l'en louer, car il est permis au poëte d'écrire contre l'envie, de s'attaquer, dans ses vers, aux envieux, et ainsi des autres vices, pourvu qu'il ne désigne personne ; il y a des poëtes qui, pour le plaisir de dire une méchanceté, se feraient exiler aux îles du Pont. Si le poëte est chaste dans ses mœurs, il le sera également dans ses vers ; la plume est la langue de l'âme ; les conceptions qui s'y engendrent se retrouvent dans les écrits. Quand les rois et les princes reconnaissent la merveilleuse science de la poésic en des sujets prudents, vertueux et graves, ils les honorent, les estiment, les enrichissent, ils leur font une couronne de feuilles de l'arbre que jamais ne frappe la foudre comme pour apprendre aux hommes que nul ne doit insulter ceux dont le front est orné de telles couronnes.

L'homme au manteau vert demeura fort étonné des raisonnements de Don Quichotte, et perdit de l'opinion qu'il s'était formée de sa folie. Au milieu de cette conversation, qu'il ne goûtait guère, Sancho s'était détourné du chemin pour aller demander un peu de lait à des bergers qui étaient occupés, près de la route, à traire leurs brebis. Le gentilhonnne, extrêmement satisfait de la sagesse et de l'esprit de Don Quichotte, allait renouveler l'entretien, lorsque ce dernier, levant la tête, vit venir sur le chemin qu'ils suivaient un char pavoisé de bannières royales; croyant que c'était quelque nouvelle aventure, il appela Sancho à grands cris pour qu'il vint lui donner si salade. A ces cris, Sancho quitta les bergers, piqua sa mon-

ture en toute hâte et vint retrouver son maître, auquel il arriva une aventure aussi folle qu'épouvantable.

## CHAPITRE XVII.

Où se manifeste le dernier terme qu'atteignit et pouvait atteindre le courage inouï de Don Quichotte avec l'aventure, heureusement terminée, des lions.

L'histoire rapporte qu'au moment où Don Quichotte appelait Sancho pour qu'il lui donnat son casque, ce dernier était en marché avec les bergers pour leur acheter des fromages blancs. Pressé par la voix de son maître, il ne sut où mettre ces fromages et dans quoi les rapporter, et pour ne pas les perdre après les avoir payés, il imagina de les placer dans la salade. Après cette bonne précaution, il accourut voir ce que lui voulait Don Quichotte. Celui-ci dès qu'il arriva, lui dit: Ami, donne-moi ma salade, car, ou je me connais mal en aventures, ou en voici venir une qui m'oblige d'employer mes armes. L'homme à l'habit vert, entendant ces mots, regarda de tous côtés, et ne vit s'avancer vers eux autre chose qu'un chariot orné de deux ou trois petites banderoles, qui le lui firent croire chargé d'argent pour le roi : il le dit à Don Quichotte. Mais celui-ci, qui ne voyait partout que des aventures, n'en jugea pas de même, et lui répondit : Un homme préparé est à la moitié du combat. Je ne perds rien à me tenir prêt : je sais. par expérience, que j'ai des ennemis visibles et invisibles, mais je ne sais point quand, où, ni sous quelle forme ils doivent m'assaillir. Et retournant à Sancho, il lui demanda sa salade; l'écuyer la lui donna comme elle était, sans avoir eu le temps d'ôter les fromages. Don Quichotte la prit sans regarder dedans et la mit sur sa tête en toute hâte. Les fromages étant ainsi pressés, le petit lait commenca à lui couler le long des joues et sur la barbe. Qu'est ceci? dit-il tout troublé à Sancho : on dirait que ma tète s'amollit, que ma cervelle se fond. on que je sue des pieds à la tête : mais, si je sue, certes ce n'est pas de peur. Sans doute l'aventure qui m'attend sera terrible. Donne-moi, si tu l'as, de quoi m'essuver, car cette sueur excessive m'aveugle. Sancho ne dit mot, lui donna un mouchoir, et remercia Dieu de ce que son maître ne s'était apercu de rien. Don Quichotte s'essuya, et ôta sa salade pour voir ce qui lui rafraichissait ainsi la tète. Il découvrit alors cette bouillie blanche, et la portant à son nez : Par la vie de ma lame Dulcinée! s'écria-t-il, ce sont des fromages mous que tu is mis là, traître, impudent, mal appris (cuyer, Seigneur, répondit Sancho, avec un grand et hypocrite sang-froid, si ce ont des fromages, donnez-les-moi, je les mangerai; ou que te diable les mange, car c'est lui qui doit les avoir mis là. Aurais-je été assez osé pour salir votre armet? Vous avez bien trouvé le téméraire. Sur ma foi, seigneur, Dieu me fait comprendre que j'ai aussi des enchanteurs qui me poursuivent, comme étant membre et partie de votre seigneurie : ils auront mis là ces immondices pour exciter votre patience à la colère, et pour que vous me froissiez les côtes comme de coutume; mais cette fois, leur méchanceté sera inutile : je me fie au bon jugement de mon maître, qui aura déjà réfléchi que je n'ai ni fromage, ni lait, ni autre chose semblable; et que, si j'en avais, je les mettrais plutôt dans mon estomac que dans sa salade. Tout cela peut être, répondit Don Quichotte. Et cependant le gentilhomme examinait, s'étonnait, et fut bien plus surpris encore quand notre chevalier, après avoir bien essuyé tète, visage, barbe et salade, la mit sur sa tête, s'affermit sur ses étriers, jeta un regard sur son épée et saisit sa lance, en s'écriant : Maintenant, vienne qui voudra! me voici prêt à combattre Satan en personne.

En ce moment arriva le chariot aux bannières, on n'y voyait d'autres individus que le charretier sur ses mules, et un homme assis sur le devant. Don Quichotte se planta devant la voiture, et leur dit: Où allez-vous, frères? Quel est ce char? que renferme-t-il? Quelles sont ces bannières? Cette voiture est à moi, répondit le charretier; elle porte deux fiers lions en cage, le gouverneur d'Oran les envoie en présent à Sa Majesté, et ces bannières sont celles du roi, notre seigneur, pour montrer que ce que nons portons lui appartient. — Sont-ils bien grands, ces lions? Si grands, répondit l'homme assis sur le devant du chariot, que jamais on n'en a vu de pareils venir d'Afrique en Espagne. C'est moi qui en prends soin, j'en ai amené d'autres, mais jamais de semblables. Ils sont mâle et femelle; le mâle

est dans la première cage et la femelle dans l'autre, ils ont faim dans ce moment-ci, car ils n'ont rien mangé d'aujourd'hui : ainsi, seigneur, détournez-vous un peu, car nous avons hate d'arriver dans un endroit où nous puissions leur donner leur nourriture. A moi des lionceaux, répond Don Quichotte avec un sourire de dédain; à moi des lionceaux, et à de telles heures! Par Dieu! ceux qui les envoient ici sauront si je suis homme à m'épouvanter de lions. Descendez, bon homme; puisque c'est vous qui en prenez soin, ouvrez ces cages, faites sortir ces bètes, et ici, en pleine campagne, je leur ferai connaître qui est Don Quichotte de la Manche, en dépit des enchanteurs qui me les envoient. Là, là, dit en lui-même le gentilhomme, notre bon chevalier nous fait voir ici ce qu'il est : les fromages ont sans doute amolli sa tête et mûri sa cervelle. En ce moment, Sancho s'approcha de lui, et lui dit : Pour l'amour de Dieu, seigneur, empêchez mon maître de combattre ces lions, car, s'il s'en prend à eux, nous serons tous mis en pièces. Votre maître est-il donc assez fou, lui répond le gentilhomme, pour oser attaquer d'aussi terribles animaux? Il n'est pas fou, répond Sancho, mais téméraire, Je ferai en sorte de l'en détourner, reprit l'autre. Et, s'approchant de Don Quichotte, qui pressait le gardien d'ouvrir les cages : Seigneur, lui dit-il, les chevaliers errants doivent rechercher les aventures qui laissent l'espérance de les mener à heureuse fin, non celles qui ne présentent aucune issue possible; la valeur qui devient témérité, tient plus de la folie que du courage. Considérez, d'ailleurs, que ces lions ne viennent point ici vous attaquer, et n'y pensent mème pas: ils doivent être présentés à Sa Majesté, il serait mal de les retenir et de mettre obstacle à leur voyage. Seigneur gentilhomme, répondit Don Quichotte, occupez-vous de gouverner vos chiens d'arrèt dociles, votre courageux furet, et laissez chacun faire son devoir : c'est ici le mien et je sais parfaitement si ces seigneurs lions viennent contre moi ou non. Il dit, et, se tournant vers l'homme aux lions : Veillaque, lui dit-il, je jure, si tu n'ouvres pas à l'instant, au moment même ces cages, de te clouer avec cette lance contre ton chariot. Le charretier, voyant l'entêtement de ce fantôme armé, lui dit : Seigneur, vous aurez du moins

la charité de me laisser dételer mes mules, et me sauver avec elles avant que les lions ne sortent; car, s'ils me les tuent, je serai ruiné pour la vie ; je n'ai d'autre bien que mes bêtes et ce chariot. Homme de peu de foi, répondit Don Quichotte, dételle, va-t'en, fais ce que tu voudras; tu verras bientôt que c'était peine inutile et que tu pouvais te l'épargner. Le charretier mit pied à terre et se hâta de dételer ses mules. Le gardien des lions s'écria : Soyez-moi tous témoins, que c'est contre ma volonté, que c'est par force que j'ouvre la cage aux lions, et que je déclare à ce seigneur qu'il est seul responsable de tout le mal et le dégât que ces bêtes pourront faire, sans préjudice de mes droits et salaires; mais, avant que j'ouvre, je vous prie, seigneurs, de vous mettre en sûreté, car, pour moi, je suis sûr qu'ils ne me feront aucun mal. Le gentilhomme revint à la charge, pour persuader à Don Quichotte de ne pas faire une telle folie, lui disant que c'était tenter Dieu. Don Quichotte répondit à toutes les instances qu'il savait ce qu'il faisait. Prenez-y garde, reprit le gentilhomme, je crois que vous vous trompez. Si vous ne voulez pas, répliqua Don Quichotte, être témoin de ce que vous croyez devoir se terminer en tragédie, piquez votre jument pommelée et mettez-vous en sûreté. A ces paroles, Sancho, les larmes aux yeux, le supplia de se désister d'une pareille entreprise, auprès de laquelle celle des moulins à vent, celle plus terrible des moulins à foulon, et généralement toutes celles qu'il avait formées dans sa vie, n'étaient que tourtes et gateaux. Faites attention, seigneur, lui disait-il, qu'il n'y a point ici d'enchantement, ni rien qui y ressemble; j'ai vu, par les barreaux et les fentes de la cage, un véritable ongle de lion, et je juge par cet ongle que le lion qui le porte doit être plus grand qu'une montagne. La peur, dit Don Quichotte, te le ferait paraître plus grand que la moitié du globe. Retire-toi, Sancho, et laisse-moi. Si je meurs, tu sais ce dont nous sommes convenus depuis longtemps, tu iras trouver Dulcinée, je ne t'en dis pas davantage. Il ajouta d'autres raisons qui ôtèrent toute l'espérance de le faire renoncer à son fol entêtement. L'homme à l'habit vert aurait bien voulu s'v opposer; mais il vit que la partie n'était pas égale, puisqu'il n'avait point d'armes, et qu'il serait peu sage de disputer avec un fou, tel qu'en tout point lui semblait être Don Quichotte. Celui-ci recommencait à presser, à menacer le gardien des lions. Le gentilhomme alors piqua sa jument, Sancho son roussin, le charretier ses mules, et chacun s'éloigna le plus qu'il put du chariot, avant qu'on eût donné la liberté aux lions. Sancho pleurait la mort de son maître, car cette fois, sans faute, il le voyait tomber dans les griffes des lions; il maudissait sa fortune et l'heure où lui vint la pensée de retourner à son service; mais, tout en pleurant, il ne laissait pas d'appuyer les talons à son âne pour s'éloigner du chariot.

Quand l'homme aux lions vit tous les fuyards bien éloignés, il recommenca ses déclarations et représentations à Don Quichotte; mais celui-ci lui répondit qu'il avait entendu, et qu'il eût à se hâter, parce qu'il perdait sa peine. Pendant que cet homme s'occupait à ouvrir la première cage, Don Quichotte réfléchit s'il devait combattre à pied ou à cheval : enfin, il préféra se tenir à pied, dans la crainte que Rossinante ne s'effrayat à la vue du lion. Il sauta donc à bas de son cheval, jetta sa lance, embrassa son écu, et tirant son épée, d'un pas ferme, avec une merveilleuse assurance, un courage intrépide, il alla se placer devant le chariot, se recommandant de tout son cœur à Dieu et après lui à sa dame Dulcinée. Ici, le véridique auteur de cette mémorable histoire s'écrie : O vaillant et intrépide au-delà de l'exagération même, Don Quichotte de la Manche, miroir où peuvent se contempler tous les braves du monde! ô nouveau don Manuel de Léon 1, qui fut la gloire et l'honneur

1 Don Manuel Ponce de Léon qui se rendit si fameux dans les guerres de Grenade. On raconte qu'un jour une dame qu'il servait laissa tomber d'une fenêtre, par mégarde ou peut-être exprès, un gant dans une cour où l'on avait enfermé des lions que le roi d'Espagne faisait venir d'Afrique. L'intrépide Don Manuel descend, ouvre la porte de l'enclos, ramasse le gant et vient le rendre à sa maitresse. Je le garderai toute ma vie, dit-elle en le plaçant sur son cœur. Perez de Hita parle ainsi de lui dans ses Guerres de Grenade.

O el bravo don Manuel,
Ponce de Leon llamado.
Aquel que sacara el guante,
Que por industria fue echado
Donde estaban los leones,
Y el lo saco moy osado.

des chevaliers espagnols! de quels termes me servirai-je pour raconter cette épouvantable aventure? et comment pourrai-je la rendre croyable aux siècles futurs? quels éloges égaleront ta valeur, quand ils seraient autant d'hyperboles entassées sur d'autres hyperboles? Toi, seul, à pied, intrépide, magnanime, avec ta seule épée, qui n'est pas une lame tranchante de Tolède<sup>1</sup>, avec ton écu, dont l'acier n'est pas trop luisant, tu attends, sans t'émouvoir, les deux plus fiers lions qu'aient produits les forêts de l'Afrique. Que tes exploits même soient ton éloge, valeureux Manchèque : je les faisserai tels qu'ils sont, faute d'expressions convenables pour les célébrer. Là se termine l'exclamation de l'auteur, qui continue ainsi sa narration :

L'homme aux lions, jugeant, par l'attitude de Don Quichotte, qu'il ne pouvait plus différer de làcher le hon mâle, sous peine d'encourir l'indignation du téméraire chevalier, ouvrit dans son entier la première cage, où, comme nous l'avons dit, était le lion, qui parut d'une grandeur extraordinaire et de l'aspect le plus effrayant. Le premier mouvement de l'animal fut de se rouler dans sa cage, d'étendre ses pattes et tout son corps; il ouvrit ensuite sa large gueule, fit un long bâdlement, et, de sa langue, longue de deux palmes, se nettoya la face et lava la poussière de ses yeux; cela fait il sortit la tête de sa cage, regardant de tous côtés avec des yeux plus rouges que des charbons ardents, spectacle et gestes faits pour frapper de terreur la timérité même. Don Quichotte seul le considérait attentivement, attendant, désirant qu'il sortit de sa cage et vint aux mains avec lui, persuadé qu'il le mettrait facilement en pièces entre les siennes. Ce fut jusqu'à ce point que parvint sa folie, en ce moment à son comble; mais le généreux hou, plus doux encore que terrible, méprisant de puériles bravades, et après avoir bien regardé de côté et d'autre, comme nous l'avons dit, tourna les épaules, montra son derrière à Don Quichotte, et se reconcha gravement dans sa cage : à cette vue le chevalier ordonna au gardien de donner des coups de bâton au lion

<sup>1</sup> Espa la del Percullo. On appelle ainsi d'excellentes épecs fabriquees par un remme Julian nel hex, fameux armuner de Toli de Ge nom tem avait été donne parce qu'elles per faient pour marque un petit chien, percullo.

pour l'irriter et le faire sortir. Je m'en garderai bien, répondit celui-ci, car, si je le faisais, je serais le premier qu'il mettrait en pièces. Seigneur chevalier, contentez-vous de ce que vous aves fait, c'est le dernier terme de la valeur, ne tentez pas une seconde fois la fortune, le lion a la porte ouverte, il ne tient qu'il lui de sortir ou de ne pas sortir; et, puisqu'il n'est pas sort tout à l'heure, il ne sortira pas maintenant de tout le jour. L grandeur du courage de votre seigneurie a bien clairemen éclaté; nul brave combattant, suivant moi, n'est tenu à plu qu'à défier son ennemi et à l'attendre en rase campagne: s'in ne vient pas, l'infamie est son partage, et celui qui l'a attendre n'en obtient pas moins la palme de la victoire.

Tu as raison, ami, répondit Don Quichotte; ferme la porte d la cage, et donne-moi, dans la meilleure forme que tu pourras une attestation de ce que tu m'as vu faire, c'est-à-dire que tu as ouvert au lion, que je l'ai attendu, qu'il n'est pas sorti; que je l'ai attendu encore, qu'il n'a pas voulu sortir et s'est recouché : je ne suis obligé à rien de plus. Arrière, les enchanteurs Dieu protége la raison, la justice, la vraie chevalerie. Ferme te dis-je, pendant que je ferai signe aux fuyards, pour qu'il apprennent de toi ce fameux exploit. Le gardien obéit, et Doi Quichotte, plaçant au bout de sa lance le linge avec lequel i s'était essuyé la figure barbouillée de fromage, se mit à rappeler ceux qui ne cessaient de fuir, retournant à chaque pa la tête, et conduits en troupe par le gentilhomme. Sancho, l premier, aperçut le signal du mouchoir blanc. Que je meure dit-il, si mon maître n'a pas déjà vaincu les bêtes féroces: l-voilà qui nous appelle. Ils s'arrètèrent tous et virent que celu qui leur faisait des signes était bien Don Quichotte. Perdanalors une partie de leur crainte, ils se rapprochèrent petit. petit, et entendirent distinctement les cris de Don Quichotte qui les appelait. Enfin, ils arrivèrent au chariot, et Don Qui-chotte, s'adressant au charretier : Attelle tes mules, frère, lui dit-il, et poursuis ton voyage, et toi, Sancho, donne-lui deux écus d'or pour lui et pour le gardien des lions, en dédommagement du temps que je leur ai fait perdre. Je les donnerai de bon cœur, dit Sancho; mais que sont devenus les hons? sontils morts ou vivants? Alors le gardien des animaux se mit à

conter successivement et de point en point tout ce qui s'était passé, exagérant le plus qu'il pouvait le courage de Don Quichotte, dont la vue, disait-il, avait tellement épouvanté le lion, qu'il n'avait pas osé sortir de sa cage, qui était restée longtemps ouverte; il ajouta qu'il avait représenté à Don Quichotte que ce serait tenter Dieu que d'irriter le lion comme il le voulait pour le faire sortir de force, de sorte qu'il avait enfin permis bien contre son gré que la porte fût refermée. Que te semble de cela, Sancho? dit Don Quichotte; y a-t-il enchanteurs qui puissent quelque chose contre le vrai courage? Ils peuvent bien m'ôter le succès, mais le courage et la résolution, c'est impossible. Sancho donna les écus, le charretier attela, le gardien des lions baisa les mains de Don Quichotte pour le remercier, et lui promit de raconter ce vaillant exploit au roi lui-même, quand il serait arrivé à la cour. Si Sa Majesté demande qui l'a fait, lui dit Don Quichotte, vous lui direz que c'est le chevalier des lions, car je veux désormais changer pour ce nom celui de chevalier de la Triste Figure, que j'ai porté jusqu'à présent. En cela je suis l'antique usage des chevaliers errants, qui changeaient de nom quand ils voulaient ou quand l'occasion s'en présentait. Le chariot se remit en marche, et Don Quichotte, Sancho, le gentilhomme habillé de vert, poursuivirent leur route.

Pendant tout ce temps-là, don Diégo de Miranda n'avait pas dit un seul mot, occupé qu'il était de noter les actions et les paroles de Don Quichotte : le chevalier lui paraissait un sage fou ou un fou tirant sur la sagesse 1. La première partie de son histoire n'était pas encore venue à sa connaissance, s'il en eût pris lecture, il ne se serait plus étonné de ses faits et de ses discours, parce qu'il aurait été instruit du genre de sa folie; mais il l'ignorait, et tantôt le regardait comme fou, tantôt comme sage, car ses discours étaient purs, élégants, raisonnables, et ses actions inconsidérées, folles, téméraires. Quelle

Cette antithèse rappelle l'epitaphe que lit Cailhava sur le tombeau de J.-J. Rousseau.

Passant, veux-tu savoi; qui git sous ces feuillages? Le plus saçe des fous, ou le plus fou des sages.

<sup>1</sup> I'n enerdo loco, y un loco que tiraba a cuerdo.

plus grande extravagance, disait-il en lui-même, que de mettre sur sa tête un heaume rempli de fromages et de croire ensuite que les enchanteurs lui ramollissent la tête! Et quelle folie, quelle témérité peut surpasser celle de vouloir par force combattre des lions? Don Quichotte le tira de ces pensées et de ce soliloque, en lui disant : Il n'y a pas de doute, seigneur don Diégo de Miranda, que vous me regardez comme un insensé et un fou. Et je ne serais nullement étonné qu'il en fût ainsi, car mes actions ne rendent pas d'autre témoignage; mais, avec tout cela, je vous prie de croire que je ne suis pas si fou, ni si extravagant que j'ai dù le paraître. Un chevalier se distingue aux yeux du roi, lorsque sur une grande place il frappe heureusement de sa lance un taureau vigoureux ; tel autre, revêtu d'armes resplendissantes, entre avec avantage en lice ' dans des joutes joveuses en présence des dames; on applaudit enfin tous ceux qui, dans les exercices militaires ou qui les imitent, occupent, divertissent, et, si l'on peut dire ainsi, honorent la cour des princes; mais combien plus estimable n'est point le chevalier errant qui, parcourant les déserts, les lieux solitaires, les carrefours, les forèts et les montagnes, va recherchant les aventures les plus périlleuses pour les amener à heureuse fin, dans la seule intention d'acquérir une renommée glorieuse et durable! Ne doit-on pas préférer, dis-je, celui qui vient au secours de la veuve dans un lieu sauvage, au courtisan qui sollicite l'amour de quelque jeune fille au milieu des cités? Chaque chevalier a ses fonctions particulières : que ceux des villes servent les dames, embellissent les cours de leurs livrées, admettent à leur table somptueuse les chevaliers maltraités de la fortune; qu'ils préparent des joutes, proposent des tournois; qu'ils se montrent, en un mot, grands, magnifiques, libéraux et, par dessus tout, bons chrétiens, ils rempliront ainsi leurs strictes obligations; mais le chevalier errant doit parcourir tous les coins du monde, pénétrer dans les labyrinthes les plus inextricables, tenter à chaque pas l'impossible, supporter, au milieu des déserts, les brûlants rayons du soleil d'été, dans l'hiver l'apreté des frimas et l'inclémence des vents, sans être

<sup>1</sup> Pasa la Tela. On appelle ainsi la lier ou enceinte fermée pour les tournois et les fetes publiques.

épouvanté par les lions, effrayé par les fantômes, intimidé par les endriagues; chercher les uns, attaquer les autres, les vaincre tous, voilà ses premiers, ses véritables exercices. Puisque mon partage est d'être un des membres de la chevalerie errante, je ne saurais m'empêcher d'entreprendre tout ce qui me paraît tenir à mes obligations; ainsi, j'ai dù aujourd'hui attaquer ces lions, quoique je susse bien que c'était une extrême témérité; car je n'ignore pas que la valeur est un juste milieu mis entre deux extrêmes, la couardise et la témérité; cependant mieux vaut que l'homme courageux s'étève à ce dernier excès, que de s'abaisser et descendre à la couardise. De même qu'il est plus facile au prodigue qu'à l'avare de devenir libéral, ainsi le téméraire pourra plus aisément se renfermer dans les bornes de la véritable valeur, que l'homme lâche et poltron n'y saura parvenir. Pour ce qui est de tenter les aventures, croyez-moi, seigneur don Diégo, mieux vaut encore se perdre pour le plus que pour le moins, car il résonne mieux aux oreilles d'entendre dire : Tel chevalier est hasardeux et téméraire, que si l'on disait : Il est timide et pottron.

Seigneur Don Quichotte, répondit don Diégo, tout ce que vous avez fait et dit est réglé au niveau de la raison même. Je crois que si les lois de la chevalerie errante venaient à se perdre, on les retrouverait dans votre cœur, qui en est le dépôt et l'archive. Mais, hâtons le pas ; il se fait tard ; arrivons à mon village et à ma maison : là vous pourrez vous délasser de vos travaux, qui, s'ils n'ont point été du corps, l'ont du moins été de l'esprit, dont la lassitude, bien souvent, produit celle du corps. Je tiens à grande faveur votre offre obligeante, répendit Don Quichotte. Là-dessus ils piquèrent un peu plus vivement, et il pouvait être deux heures après midi quand ils arriverent à la demeure de don Diégo, que Don Quichotte appelait le chevalier du Vert-Gaban.

# CHAPITRE XVIII.

De ce qui advint à Don Quichotte dans le château on la maison du chevalier du Vert-Gaban, et d'autres choses extravagantes.

Don Quichotte trouva la maison de don Diégo de Mirandspacieuse comme l'est une maison de campagne. Ses armes sculptées en simple pierre, étaient au-dessus de la porte de la rue; la cave était dans la cour, l'entrée sous le portail, et tou autour on voyait plusieurs grands vases <sup>1</sup>. Comme ils venaien du Toboso, ils rappelèrent à la mémoire du chevalier sa Dulcinée, enchantée et métamorphosée. Sans prendre garde à c qu'il disait, devant qui il se trouvait, il s'écria en soupirant:

Gages chéris que je rencontre pour mon malheur, vous me donnerez de l'allé gresse et de la joie quand il plaira à Dieu $^{2}$ .

O vases du Toboso, vous rappelez à ma mémoire le doup objet de ma plus amère peine! Il fut entendu de l'étudian poëte, fils de don Diégo, qui, en ce moment, venait avec si mère à la rencontre de don Diégo: la mère et le fils restèrent tout ébahis de voir l'étrange figure de Don Quichotte. Celuici mit promptement pied à terre, vint saluer la dame et lui demander, avec beaucoup de courtoisie, ses mains à baiser. Madame, dit don Diégo, veuillez accueillir, avec votre courtoisie ordinaire, le seigneur Don Quichotte de la Manche, que vous voyez devant vous; c'est un chevalier errant, le plus sage et le plus vaillant qu'il y ait au monde. La dame, qui s'appelait dona Christine, reçut Don Quichotte avec les plus grandes marques d'empressement et de politesse, et celui-ci, de son côté, s'offrit à elle dans les termes les plus choisis et les plus civils.

Ces deux vers sont de Garcilaso de la Vega, et imités du 1ve liv. de l'Enéide.

Dulces excuviæ, dum fata deusque sinebant.

<sup>1</sup> Tinajas, grands vaisseaux de terre cuite destinés à mettre de l'eau ou du vin.

<sup>2</sup> O dulces prendas por mi mal halladas, Dulces y alegres quando Dios queria!

Les mêmes compliments furent échangés entre Don Quichotte et le jeune homme, que, d'après ses discours, le chevalier jugea intelligent et spirituel. Ici, l'auteur nous fait une peinture détaillée de la maison de don Diégo, décrivant chacun des obiets que l'on trouve d'ordinaire chez un riche gentilhomme cultivateur; mais le traducteur a cru devoir passer sous silence ces détails minutieux, peu utiles au véritable but de l'histoire, qui tire toute sa force de la vérité et non de froides digressions. On fit entrer Don Quichotte dans une salle. Sancho le désarma ; il demeura en chausses à la vallone et en pourpoint de chamois, tout sali par le frottement des armes; pour collet, il avait un large rabat comme les étudiants, sans empois et sans dentelle; ses bottines étaient brunes, et ses souliers cirés; il ceignit sa bonne épée, suspendue à un baudrier de loup marin, car on croit qu'il avait été longtemps malade des reins, et se couvrit d'un manteau de bon drap gris; mais, avant tout, avec cing ou six chaudronnées d'eau, on varie sur la quantité, il se lavale visage et la tête, et chaque fois l'eau resta blanchàtre grâce à la gourmandise de Sancho et à l'achat de ses fromages qui avaient si bien blanchi son maître. Ainsi ajusté, Don Quichotte, d'un air gracieux et dégagé, passa dans une autre salle où l'attendait le jeune homme, pour l'entretenir pendant que l'on dressait le dîner, car, à la venue d'un si noble hôte, doña Christine avait voulu faire voir qu'elle savait et pouvait bien traiter son monde. Pendant que Don Quichotte se désarmait, don Lorenzo, c'était le nom du fils de don Diégo, avait trouvé le moment de dire à son père : Que faut-il penser, seigneur, du chevalier que vous avez amené à la maison? Son nom, sa figure et cette qualité de chevalier errant, nous jettent, ma mère et moi, dans un grand étonnement. Je ne sais que t'en dire, mon fils, répondit don Diégo : je l'ai vu faire des actions du plus grand fou du monde et parler avec tant de raison que ses discours font oublier ses œuvres. Parle-lui, toi, tâte-lui le pouls sur ce qu'il sait; puisque tu es spirituel, juge le plus raisonnablement possible de son esprit ou de sa folie, encore qu'à dire le vrai je le croie plutôt fou que sage. Don Lorenzo alla donc, comme on l'adit, entretenir Don Quichotte, et, parmi plusieurs propos que lui tint ce dernier: Le seigneur don Diégo, votre père, lui dit-il, m'a appris votre rare talent, la délica-tesse de votre esprit, et m'a dit, surtout, que vous étiez un grand poëte. Poëte, cela pourrait être, répondit Lorenzo, mais, grand poëte, je n'ai garde de le penser : il est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour la poésie et pour la lecture des bons poëtes, mais cela ne suffit pas pour mériter le titre que me donne mon père. Cette modestie me plait, continua Don Quichotte, car il n'y a pas de poëte qui ne soit arrogant et ne se regarde comme le premier poëte du monde.—Il n'y a point de règle sans exceptions, et tel peut être poëte sans le penser.— Le nombre en est petit; mais dites-moi, seigneur, quels sont les vers que vous avez reçus, et que le seigneur votre père m'a dit vous donner un peu de travail et de préoccupation? S'il est question d'une glose je m'y connais un peu, et je serais charmé de voir les vers. Si c'est une joute littéraire, cherchez à obtenir le second prix, car le premier, ordinairement, se donne à la faveur ou au rang, mais le second est décerné par la justice; le troisième devient le second : de sorte qu'à ce compte, le premier devient le troisième en mérite, comme cela arrive pour les licences qu'on donne dans les universités. Mais avec cela, on fait toujours grand bruit du premier prix remporté. Jusqu'ici, dit en lui-même don Lorenzo, je ne vous regarde pas comme un fou; mais poursuivons. Il paraît, seigneur, dit-il à Don Quichotte, que vous avez suivi les écoles: à quelle science vous êtes-vous attaché ?- A celle de la chevalerie errante, qui est aussi bonne que la poésie, et même de deux doigts de plus.

—Je ne connais nullement cette science : elle n'est point jusqu'ici venue à ma connaissance. — C'est une science qui ren-ferme toutes les autres, ou du moins le plus grand nombre. Celui qui la professe doit être jurisconsulte et connaître les lois de la justice distributive et commutative, pour rendre à chacun ce qui lui appartient. Il doit être théologien, pour savoir rendre raison de la loi chrétienne qu'il professe, d'une manière claire et intelligible, partout où il en sera requis. Il faut qu'il soit médecin, et surtout botaniste, pour connaître, au milieu des déserts, les simples qui guérissent les blessures, car le chevalier errant ne doit point aller cherchant à toute occasion qui le panse. Il doit être astrologue, pour connaître, avec le

secours des étoiles, les heures de la nuit, en quel climat, en quel endroit du monde il se trouve. Il doit savoir les mathématiques, car, à chaque pas, elles lui sont nécessaires. Laissant à part les vertus théologales et cardinales qu'il doit pratiquer, pour descendre à de plus petits details, l'ajoute : il doit savoir nager comme on dit que nageait Pez-Nicolas 1, ferrer un cheval, raccommoder la selle et la bride, et, pour arriver aux choses d'en-haut, il doit garder sa foi à Dieu et à sa dame, être chaste dans ses pensées, honnète dans ses discours, libéral dans ses œuvres, vaillant dans ses faits d'armes, patient dans les travaux, charitable envers les pauvres; en un mot, proclamer la vérité, la défendre, la soutenir au péril de sa vie : toutes ces grandes et petites qualités font le chevalier errant. Jugez maintenant, seigneur don Lorenzo, si c'est une science méprisable que celle qu'étudie et professe le chevalier, et si elle peut s'égaler aux plus sublimes que l'on enseigne dans les écoles et dans les gymnases. S'il en est ainsi, repliqua don Lorenzo, je dis que cette science surpasse toutes les autres. - Comment, s'il en est ainsi? - Je veux dire que je doute qu'il y ait eu ou qu'il y ait encore des chevaliers errants doués de si grandes vertus. - J'ai souvent dit ce que je répète à présent, dit Don Quichotte, la plupart des gens ne croient pas qu'il v ait eu des chevaliers errants. Je pense qu'à moins d'un miracle du ciel, qui confirme qu'il y en a cu et qu'il y en a, toute peme pour le prouver est mutile, ainsi que me l'a montré l'expérience; je ne chercherai donc point à vous tirer de cette commune erreur, je prierai seulement le ciel de vous éclairer, et de vous faire comprendre combien furent utiles jadis les chevaliers errants, et combien ils le seraient aujourd'hui, s'ils étaient en honneur. Mais maintenant, pour les péchés des hommes, la paresse, l'orsiveté, la gourmandise et les plarsirs triomphent. Oh! pour le coup, dit en lui-même Lorenzo, notre hôte s'est échappé : mais c'est un noble fou, et je serais moi-

<sup>4</sup> Pez Navalas de poisson Nicolas , fameux plongeur de la fin du xve siècle, naturel de Cadare. Il caut plus souvent dans l'eau que sur terre; bravait les fles au plus toet des tourmentes, servant de commissionnaire aux matelots qui et cet en mer l'epent devant Messare en voulant repecher une tasse d'or que Friedere, roy de Naples, avant fait jeter dans la mer pour e prouver l'adresse des plangaires.

mème un misérable insensé si je pensais autrement. Là finit la conversation, parce qu'on les appela pour dîner. Don Diégo demanda à son fils ce qu'il avait tiré au clair de l'esprit de leur hôte. Tous les médecins et les bons écrivains du monde, répondit celui-ci, ne sauraient le tirer du brouillon de ses extravagances : c'est un fou dont la folie est mèlée d'un grand nombre d'intervalles lucides. On dina : le repas fut comme l'avait annoncé dans la route don Diégo, propre, abondant, savoureux; mais, ce qui satisfit le plus Don Quichotte, ce fut le silence merveilleux que l'on observait dans la maison : on eût dit une communauté de chartreux.

La table ôtée, les graces dites, les mains lavées, Don Quichotte pria vivement don Lorenzo de lui dire les vers de la joute littéraire. Pour ne point ressembler, répondit le jeune homme, à ces poëtes qui refusent de réciter leurs vers quand on les en prie, et qui les font déborder quand vous ne les demandez pas, je vous dirai ma glose, de laquelle je n'attends aucun prix, car je ne l'ar faite que pour exercer mon esprit. Un de mes amis, homme instruit, reprit Don Quichotte, était d'avis que l'on ne devait point perdre son temps à gloser des vers : la raison en est, disait-il, que la glose ne peut égaler le texte; le plus souvent, elle s'écarte de l'intention du sujet; ajoutez que les lois de la glose sont très sévères : elles ne souffrent point les interrogations, ni j'ai dit, je dirai, les changements de sens, de verbes en noms, sans compter d'autres entraves imposées aux auteurs de gloses et que vous devez connaître. En vérité, seigneur, répond don Lorenzo, je voudrais bien vous prendre en défaut; mais je ne le puis: vous m'échappez toujours comme une anguille. Je ne comprends pas, reprit Don Quichotte, ce que vous voulez dire par là, que je vous échappe toujours. - Je vous l'expliquerai; pour le présent, écoutez attentivement les vers et la glose; les voici :

#### VERS A GLOSER.

Si ce qui fut se changeait en être, Sans plus attendre ce qui sera, Ou que le temps vint maintenant De ce qui sera pars lard.

#### GLOSE.

Tout passe, et le bien que me fit la Fortune, autrefois favorable, est passé; jamais elle ne me l'a rendu, ni avec profusion ni avec pareimonie. Il y a long-temps. Fortune, que tu me vois à tes pieds, ramène-moi le bonheur, mon existence serait heureuse, si ce qui fut se changeait en être.

Le ne demande pas d'autre plaisir, d'autre gloire, d'autre palme, d'autre troplace, d'autre triomphe, d'autre victoire, que de revenir au contentement dont le souvenir m'accable. Si tu m'y ramènes, ò Fortune, toute l'ardeur de mon désir sera calmée, surtout si ce contentement est maintenant sans plus attendre ce qui sera.

Je demande des choses impossibles, car ramener à être ce qui a déjà été, il n'y a sur la terre aucun pouvoir qui se soit étendu jusque-là. Le temps court, il vole, passe rapidement pour ne plus revenir. Ce serait folic que de demander, ou que le temps fût déjà passé, ou que le temps vint maintenant.

Vivre dans une incertitude continuelle entre l'espérance et la crainte, est aussi douloureux que de mourir. Il vaudrait mieux mourir réellement pour celapper à la douleur. Ge serait un avantage pour moi que de finir ; mais non : car, par une réflexion plus mûre, l'existence me donne la crainte de ve qui sera plus tard 1.

A peine cette glose était achevée, que Don Quichotte se leva, et, saisissant la main droite de Lorenzo: Vive Dieu! s'écriatil d'une voix haute qui ressemblait à un cri, généreux jeune homme, vous ètes le meilleur, le plus noble poète du monde,

1 A cette glose, Florian a substitué la suivante qui n'est pas sans grâce.

Grandeurs, trésors que l'on envie, Pour moi vous n'avez point d'attraits : Hélas! que faut-il à ma vie? La vertu, l'amour et la paix.

## GLOSE.

Tandis que la foule éblouie Ose croire à vos vains plaisirs, Je vous prefère mes soupurs, Grandeurs, trésors que l'on envie.

Transports si voisins des regrets, Bonhour d'un jour, rapide ivresse, Que suit une longue tristesse. Pour moi vous n'avez pourt d'attraix. et vous méritez d'être couronné de lauriers, non à Chypre, non à Gaëte, comme dit un poëte à qui Dieu pardonne, mais dans les académies d'Athènes, si elles existaient encore, et dans celles qui existent aujourd'hui à Paris, à Bologne, à Salamanque. Puisse Phébus percer de ses flèches les juges qui vous ôteraient le premier prix, et que jamais les Muses ne touchent le seuil de leur porte! Mais, dites-moi, seigneur, si vous le voulez bien, quelques grands vers. Je veux connaître à fond votre esprit admirable.

N'est-il pas surprenant que l'on dise que Lorenzo se félicita beaucoup des éloges de Don Quichotte, tout en le regardant comme un fou? O pouvoir de l'adulation! que ta force est grande, et combien sont étendues les limites de ton séduisant empire! Lorenzo nous fournit la preuve de cette vérité, puisqu'il se rendit au désir de Don Quichotte, en lui récitant un sonnet relatif à la fable ou histoire de Pyrame et Thisbé:

#### SONNET.

La beauté qui ouvrit le cœur du généreux Pyrame brise le mur. L'amour part de l'île de Chypre, et vient regarder cette ouverture étroite et prodigieuse.

Là, le silence se fait comprendre, car la voix n'ose pénétrer par cette étroite issue; les àmes, oui, car l'amour rend aisées les choses les plus difficiles.

Ils ne surent pas se renfermer dans ces bornes, et l'imprudent désir de la jeune fille amena la mort en voulant accroître le bonheur. Quelle histoire!

A tous deux en même temps (fortune étrange), une seule épée, un même tombeau, une même renommée, donnent la mort, un asile et l'immortalité.

Béni soit Dieu! s'écria le chevalier, après avoir entendu ce sonnet : parmi le grand nombre de poëtes consommés qui exi-

> Mais lorsqu'aux pieds de mon amie, Je lis dans ses yeux mon destin, Henreux hier, heureux demain, Hélas! que faut-il à ma vie?

L'espoir de lui plaire à jamais Me rend meilleur, plus doux, plus sage, Et me fait chérir davantage La vertu, l'amour et la paix. stent, je puis enfin me flatter d'en avoir rencontré un, ce sonnet m'en a donné la preuve.

Don Quichotte passa quatre jours jourssant dans la maison de don Diégo du plus agréable accueil. Au bout de ce temps, il lui demanda la permission de se remettre en route, non sans lui témoigner toute sa reconnaissance du bon traitement qu'il avait recu dans sa maison. Mais il n'est pas convenable que les chevaliers errants s'abandonnent au repos et à la mollesse. ajouta-t-il; il se croyait obligé de poursuivre sa carrière, et de chercher les aventures qu'il savait être très communes dans le pays, où il espérait bien employer son temps, en attendant le jour des joutes de Saragosse, auxquelles il avait intention de se rendre directement; que cependant il voulait auparavant visiter la caverne de Montesinos, dont on racontait dans les environs tant de merveilles, et connaître la véritable source des sept lacs que l'on appelle de Ruidera. Don Diégo et son fils louèrent sa généreuse résolution, et l'engagèrent à emporter de chez eux tout ce qui lui plairait, offrant de le servir avec tout le zèle imaginable, comme les y conviait son mérite personnel et son honorable profession. L'instant du départ arriva, et Don Quichotte montra autant de satisfaction que Sancho de tristesse et de souci; il se trouvait à merveille au milieu de l'abondance de la maison de don Diégo, et ne retournait qu'à contre-cour à la faim que l'on éprouve d'ordinaire dans les beis et les lieux inhabités, et aux étroites ressources de ses besaces mal pourvues : toutefois, il les remplit, les combla de ce qu'il jugea le plus nécessaire. Don Quichotte dit à Lorenzo en le quittant : Je ne sais si je vous ai dit, seigneur, et si je l'ai dit, je vons le répète, que, quand vous voudrez entreprendre les travaux qui pourront vous conduire à l'inaccessible faite du temple de la Renommée, vous n'avez autre chose à faire qu'à laisser de côté la route un peu étroite de la poésie, et vous avancer dans le sentier encore plus étroit de la chevalerie errante, capable en un tour de main de vous faire empereur. Don Quichotte acheva ainsi de signaler sa folie, et plus encore quand il ajouta: Dieu sait si je serais flatté d'emmener avec mor le sei, neur don Lorenzo, pour lui apprendre comment on doit pardonner aux vaincus et dompter les rebelles et les orgueilleux, vertus annexées à la profession que j'exerce; mais, puisque son jeune âge ne l'oblige point, et que ses louables exercices s'y opposent, je me contenterai de l'avertir que, dans le champ de la poésie, il pourra se rendre fameux, s'il se guide plutôt d'après l'opinion des autres que d'après la sienne; car il n'y a ni père ni mère qui trouvent leurs enfants laids, et la prévention est plus grande encore quand il est question des fruits de l'intelligence. Le père et le fils admirèrent de nouveau en Don Quichotte ce mélange perpétuel de sagesse et de folie, et surtout son entètement à poursuivre les malheureuses aventures, qui faisaient l'unique objet de ses désirs. On réitéra les offres et les compliments; puis, après avoir pris congé de la dame du château, Don Quichotte et Sancho, l'un monté sur Rossinante, l'autre sur son âne, se mirent en route.

## CHAPITRE XIX.

Où l'on raconte l'aventure du berger amoureux, et autres événements aussi vrais qu'agréables.

Don Quichotte était à peu de distance de la maison de don Diégo, quand il rencontra deux espèces de clercs ou d'étudiants suivis de deux paysans, tous quatre montés sur des ànes. L'un des étudiants portait, dans un morceau d'étoffe verte, en guise de porte-manteau, quelque linge avec deux paires de bas de laine; l'autre ne portait que deux fleurets neufs, avec des chaussons d'escrime; les paysans étaient chargés d'autres choses qui faisaient assez voir qu'ils venaient d'une grande ville où ils les avaient achetées pour les rapporter à leur village. Étudiants et laboureurs demeurèrent étonnés à la vue de Don Quichotte, comme tous ceux qui le voyaient pour la première fois. et mouraient d'envie de savoir ce que pouvait être cet homme si différent des autres. Notre chevalier les salua: puis, voyant qu'ils suivaient la même route que lui, il leur offrit de marcher de compagnie, les priant de modérer le pas de leurs bêtes, qui allaient plus vite que son cheval. Pour les y déterminer, il leur dit, en peu de mots, qui il était, sa profession qui était celle de chevalier errant, cherchant les aventures dans les quatre parties du monde; il ajouta que son nom propre était

Don Quichotte de la Manche, et son surnom le chevalier des Lions. Pour les paysans, tout cela était du grec ou du jargon 1; mais il n'en était pas ainsi des étudiants; ils comprirent aisément la faiblesse de la cervelle de Don Ouichotte, cependant ils le regardaient avec une surprise mèlée de respect. L'un des deux lui dit : Seigneur chevalier, si, comme ceux qui vont cherchant les aventures, vous ne suivez pas de route déterminée, je vous engage à venir avec nous : vous verrez une des plus belles et des plus riches noces qu'on ait encore célébrées dans la Manche et à plusieurs lieues alentour. Don Quichotte demanda si c'étaient les noces d'un prince pour les vanter si fort. Non, répondit l'étudiant: ce sont celles d'un laboureur et d'une villageoise; l'homme est le plus riche de la contrée, et la jeune fille la plus belle qu'on ait jamais vue. L'appareil de ces noces est extraordinaire et neuf, car on doit les célébrer dans une prairie voisine du village de l'accordée, qu'on appelle par excellence la belle Quiterie, comme on nomme le futur Camache le riche. Elle a dix-huit ans et lui vingt-deux : ils sont dignes l'un de l'autre, quoique les curieux, qui gardent mémoire de toutes les familles, prétendent que celle de Quiterie l'emporte sur celle de Camache; mais on ne s'arrête pas à cela, car les richesses ont le pouvoir de réparer bien des brèches. En effet, Camache est libéral, il a imaginé de faire couvrir de ramées toute la prairie, de telle sorte que le soleil aura peine à pénétrer au travers de ce feuillage, s'il veut visiter l'herbe verte qui couvre la terre. La danse des épées, celle des grelots, et beaucoup d'autres embelliront la fête, car il y a dans son village d'habiles danseurs qui les savent faire retentir. Je ne dis rien des danseurs aux souliers qu'il a convoqués : vous en jugerez. Mais tout cela, et bien d'autres choses que je ne vous dis point, ne rendra pas ces noces aussi mémorables que ce que fera sans doute le malheureux Basile. Ce Basile est un jeune berger habitant le même lieu que Quiterie; leurs maisons se touchaient, et l'Amour en prit occasion pour renouveler les scè-

<sup>1</sup> O en gerigonza. L'on appelait ainsi toute langue ou jargon étrange, et prinrepotement celui des behemmens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zapateadores, ceux qui, en dansant, battent la mesore sur la semelle de ceus souliers avec les mains.

nes oubliées de Pyrame et Thisbé. Dès ses plus jeunes ans, Basile adora Quiterie, qui, de son côté, récompensa son affection par mille innocentes faveurs : de sorte que, dans tout le village, on aimait à se raconter les amours de ces deux enfants. Ils grandirent; le père de Quiterie résolut d'interdire désormais l'entrée de sa maison à Basile, et pour se débarrasser de toute surveillance et soupcons, il se détermina à marier sa fille avec le riche Camache; son union avec Basile ne lui semblait pas sortable, attendu que ce dernier n'était pas aussi bien favorisé des biens de la fortune que de ceux de la nature : car, pour en parler sans envie, c'est le jeune homme le plus agile que nous connaissions, grand tireur de la barre, excellent lutteur et grand joueur de balle. Il court comme un daim, saute mieux qu'une chèvre, abat les quilles comme par miracle, chante comme une alouette, fait parler la guitare, et, par dessus tout, manie l'épée comme le plus habile. Pour cette seule qualité, dit Don Quichotte, il méritait d'épouser non seulement la belle Quiterie, mais encore la reine Genèvre, si elle était de ce monde, en dépit de Lancelot et de tous ceux qui voudraient s'y opposer. Ma foi, dit Sancho, qui jusqu'alors avait écouté sans dire mot, je m'en rapporte à ma femme : elle veut que chacun se marie avec son égal, suivant le proverbe qui dit : A chaque brebis sa pareille. Ce que je voudrais, c'est que ce bon Basile, que j'aime déjà, se mariat avec madame Quiterie. Dieu donne l'éternité et bonne mort (il voulait dire le contraire) à ceux qui mettent obstacle au mariage de ceux qui s'aiment. Si tous ceux qui s'aiment se mariaient, reprit Don Quichotte, les pères perdraient le droit d'établir leurs enfants quand et avec qui leur conviendrait. Si les filles choisissaient leurs maris à leur volonté, vous en verriez telle prendre le valet de son père, telle autre le premier qu'elle verrait passer dans la rue, s'il lui semblait gaillard et de bonne mine, encore que ce fût un effronté spadassin. L'amour aveugle aisément les yeux de l'esprit, si nécessaires pour faire choix d'un état, et le mariage en est un auquel il est facile de se tromper; il faut de grandes précautions et la faveur particulière du ciel pour y bien réussir. Un homme veut faire un long voyage, s'il est prudent, avant de se mettre en chemin, il cherchera quelque compagnie agréable et sûre

pour la route. Pourquoi n'en terait pas de même celui qui doit faire le long vovage de la vie jusqu'à la mort qui en est le terme, surtout si sa compagnie doit le suivre au lit, à table, en tous heux, comme la femme suit son mari? La femme n'est point une marchandise qu'on revend, qu'on troque, qu'on change, après l'avoir achetée; c'est un accident inséparable de yous, et qui dure autant que la vie, c'est un lacs qui, une fois mis au cou, se change en nœud gordien : il n'y a pas à le dénouer si la faux de la mort ne le coupe. Je pourrais ajouter sur ce sujet beaucoup d'autres choses, mais je suis arrêté par le désir de savoir si le seigneur licencié ne connaît pas d'autres détails sur Basile. Tout ce que je sais, répondit l'étudiant, bacheher ou licencié, comme le qualifiait Don Quichotte, c'est que depuis que Basile a su que la belle Quiterie épousait le riche Camache, on ne l'a jamais vu rire ni parler sensément; il est toujours triste, pensif, parle tout seul, et fait assez connaître qu'il a perdu le jugement; il mange peu, dort peu; les fruits sont sa seule nourriture; quand il dort, c'est dans les champs, sur la dure, comme une bête brute; par intervalles, il regarde le ciel et d'autres fois il a les yeux fichés en terre, dans une telle extase qu'on le prendrait pour une statue habillee dont l'air agite les vêtements; enfin, il montre en tout un cœur si passionné, que nous tous qui le connaissons nous craignons que le oui prononcé demain par la belle Quiterie ne soit son arrêt de mort. Dieu lui prépare un meilleur sort, dit Sancho: s'il donne le mal, il donne aussi le remede. Personne ne sait ce qui dort advenir : d'ici à demain il v a bien des heures, il n'en faut qu'une, il ne faut qu'un moment pour que la maison tombe. J'ai vu pleuvoir et faire soleil en même temps; tel se couche le soir bien portant, qui le lendemain ne peut se remner. Et, dites-moi, y a-t-il quelqu'un qui puisse se vanter d'avoir mis un clou à la roue de Fortune ? Non, certes : entre le oui et le non de la femme, je ne voudrais pas risquer de placer la pointe d'une aiguille, car il n'y a point de place. Faites que Omtene aime Basile d'une sincère affection, et je lui donne un sac de bonheur, car l'Amour, à ce qu'on dit, a des lunettes qui font paraître le curvre de l'or, la pauvreté richesse et la chassie des perles. Où l'arrêteras-tu, maudit que tu es? dit Don Ouichotte. Quand une fois tu enfiles tes contes et tes proverbes, Judas seul, qui puisse t'emporter! peut en espérer la fin. Dismoi, animal, que sais-tu des clous, des roues, et de men autre? Oh! si l'on ne m'entend pas, répond Sancho, ce n'est pas merveille que mes sentences paraissent extravagantes; mais peu importe, je m'entends, et je sais bien que je n'ai point dit de sottises et que vous êtes toujours le contrôleur et le friscal de mes paroles et même de mes actions. - Dis donc fiscal 1, malheureux prévaricateur du bon langage, que Dieu confonde! Que votre seigneurie, répondit Sancho, ne se fâche point contre moi : elle sait bien que je n'ai pas été élevé à la cour, et que je n'ai point étudié à Salamanque, pour savoir si j'ôte ou si j'ajoute quelque lettre à mes mots. Par Dieu, on ne saurait obliger un paysan<sup>2</sup> à parler comme un habitant de Tolède; et il y a bien tel Tolédan qui ne brille pas trop à parler purement. Cela est vrai, dit le licencié, car ceux qui fréquentent les tanneries et le zocodover ne peuvent parler aussi bien que ceux qui se promènent tout le jour au cloître de la grande église, et cependant tous sont Tolédans. La pureté, la clarté, l'élégance, la propriété du langage se rencontrent chez les courtisans instruits, en quelque lieu qu'ils soient nés; je dis instruits, car il y en a beaucoup qui ne le sont guère, et l'instruction est la grammaire du beau langage, que l'usage perfectionne ensuite. Moi, seigneurs, j'ai, pour mes péchés, étudié en droit canon à Salamanque, et je me pique un peu de parler en termes purs, clairs, expressifs. Si vous ne vous piquiez pas de manier le fleuret mieux que la langue, lui dit l'autre étudiant, vous seriez le premier de la licence, au lieu de vous trouver à la queue. Bachelier, répondit le licencié, vous êtes dans la plus grande erreur du monde si vous regardez comme inutile l'adresse à l'escrime, Pour moi, dit Corchuelo, ce n'est point une opinion, c'est une vérité démontrée ; si vous voulez que je vous en fasse faire l'expérience,

<sup>1</sup> L'espagnol porte friscal pour fiscal; et, pour contenter tous les goûts, les uns ont dit criquiter pour critiquer; d'autres corroler pour controler; d'autres, enfin, épingler pour épiloguer. Il en est de même dans toutes les logomachies de Sancho.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II y a dans le texte: Sayaqués. On appelait ainsi certains habitants de la province de Zamora, vêtus d'une grosse saye, et dont le langage etait aussi grossier que l'habit.

vous avez des épées, le lieu est favorable, j'ai de la force et du courage, assez pour faire confesser que je ne suis point dans l'erreur : mettez pied à terre, avez recours à vos cercles, à vos angles, aux positions du corps, à toute votre science, l'espère vous faire voir les étoiles en plein midi avec ma grossière et naturelle dextérité, dans laquelle je me confie, après Dieu. L'homme qui me fera tourner les épaules est encore à naître, et il n'y en a pas un seul au monde à qui je ne fasse perdre terre. Tourner les épaules ou non, je n'en dis rien, répond le tireur ; mais il pourrait bien se faire que, là où vous auriez mis une fois le pied, vous trouvassiez votre sépulture, je veux dire que vous pourriez y rester mort pour avoir méprisé l'habileté dans les armes. C'est ce que nous verrons tout à l'heure, dit Corchuelo. En même temps il saute à terre prestement, et arrache comme un furieux l'une des deux épées que portait la monture du licencié. La chose ne se passera pas ainsi, dit aussitôt Don Quichotte: je veux diriger le combat et être le juge d'une question non vérifiée après de nombreuses épreuves. Il descend alors de Rossinante, et, appuyé sur sa lance, vient se mettre au milieu du chemin, au moment où le licencié, le corps bien placé, les jambes régulièrement posées, s'avancait vers Corchuelo; celui-ci, de son côté, venait sur lui, jetant, comme on dit, le feu par les yeux. Les deux paysans, sans descendre de leurs montures, servirent des pectateurs à cette mortelle tragédie. Les coups d'estoc, de taille, de fendant, de revers et à fond que portait Corchuelo, étaient sans nombre et plus serrés que la grêle: il semblait un lion irrité; mais il lui arrivait toujours un coup de bouton du fleuret du licencié, qui l'arrêtait au milieu de sa furie, et le lui faisait baiser comme une relique, quoique avec moins de dévotion. Enfin, le licencié lui compta avec son fleuret tous les boutons de la demi-soutane dont il était vêtu, faisant des lambeaux de l'habit, comme des queues de polype. Deux fois il lui fit sauter son chapeau, et l'épuisa tellement que, de rage et de colère, il prit son fleuret par la poignée, et le lanca en l'air d'une si grande force. qu'il alla à trois quarts de lieue ', s'il faut en croire le témoi-

<sup>1</sup> L'hyperbole est un peu forte, même pour une plaisanterie; il l'eut sans doute jete plus loin encore en le prenant par le bout de la lame

gnage donné ensuite par écrit par l'un des deux paysans, qui était greffier et qui alla le ramasser : ce témoignage a prouvé et prouve qu'il est bien vrai que la force est vaincue par l'art. Corchuelo s'assit harassé. Sancho s'approcha de lui, et lui dit: Ma foi, seigneur bachelier, si vous voulez m'en croire, dorénavant ne provoquez personne à l'escrime, mais bien à la lutte ou à jeter la barre, car vous êtes d'âge et de force pour ces exercices; mais, pour les tireurs d'armes, j'ai oui dire qu'ils mettaient la pointe de leur épée dans le trou d'une aiguille. Je suis content, dit Corchuelo, d'avoir reconnu mon erreur, et que l'expérience m'ait prouvé combien j'étais loin de la vérité. En mème temps il se leva, courut embrasser le licencié, et ils furent plus amis que jamais. Puis, sans attendre le greffier, qui était allé chercher l'épée, ce qui, à leur avis, les eût trop retardés, ils prirent le parti de poursuivre leur route pour arriver de bonne heure au village de Quiterie, d'où ils étaient tous. Pendant le reste du chemin, le licencié les entretint de l'excellence de l'escrime, avec des raisons si palpables et tant de démonstrations mathématiques, que tous ceux qui l'écoutaient furent convaincus de l'utilité de cette science, et Corchuelo ramené de son opiniatreté.

La nuit était venue, cependant, avant qu'ils arrivassent; il leur sembla voir au-devant du village un ciel resplendissant d'innombrables étoiles. Ils entendirent en même temps les sons doux et confus d'une multitude d'instruments, tels que flûtes, tambourins, psaltérions, chalumeaux, tambours de basque et sonnettes. En approchant davantage, ils virent que les arbres d'une ramée élevée à l'entrée du village étaient tous garnis de luminaires, auxquels le vent ne nuisait nullement, car il était si doux qu'à peine avait-il la force d'agiter les feuilles. Les musiciens étaient chargés d'animer la noce : divers quadrilles étaient formés dans cet agréable séjour, les uns dansant, les autres chantant, d'autres touchant des instruments. Partout régnait le plaisir, le mouvement et les sauts de la joie : d'autres étaient occupés à dresser des échafauds, d'où, le lendemain, ils pussent voir commodément les danses et les jeux qui devaient avoir lieu dans cet endroit consacré à célébrer les noces du riche Camache et les funérailles de Basile. Don Quichotte

ne voulnt point entrer dans le village, malgré les instances du bachelier et du paysan; il donna pour excuse plus que suffisante, suivant lui, la coutume des chevaliers errants de dormir dans les champs et dans les hois plutôt que dans les lieux habités, fût-ce sous les lambris dorés. En conséquence, il se détourna un peu du chemin, au grand déplaisir de Sancho, qui se souvenant du bon gîte qu'il avait eu dans le château ou la maison de don Diégo.

## CHAPITRE XX.

Où l'on raconte les noces du riche Camache, et ce qui arriva à Basile le pauvre,

A peine la blanche Aurore avait permis au brillant Phébus de sécher au feu de ses rayons les perles liquides mètées à l'or de sa chevelure, que Don Quichotte, secouant ses membres engourdis, se lève et appelle son écuyer Sancho, qui ronflait encore. A cette vue, il s'écrie, avant de le réveiller : O toi! le plus fortuné de ceux qui vivent sur la face de la terre, puisque, sans connaître l'envie, sans être envié de personne, tu dors dans le calme de ton esprit, nul enchanteur ne te poursuit, tu ne crains point leurs charmes. Dors, dis-je, et je le dirai cent fois, sans que ton repos soit troublé par les soucis amoureux, par le pénible soin d'acquitter tes dettes on de nourrir demain ta jeune et pauvre famille; les insenses projets de l'ambition n'égarent point ta tête; tu n'es point latigué par les vaines pompes du monde; ton unique sollicitude est de t'occuper de ta monture, car, pour la personne, c'est sur moi scul que tu t'en reposes, juste contrepoids que la nature et la coutume ont imposé aux maîtres. Le valet dort, tandis que veille le maître occupé de le nourrir, d'améliorer son sort, de récompenser son zèle. Le ciel peut se faire de bronze, et refuser à la terre cette rosée dont elle a besoin, le serviteur ne s'en inquiète pas ; c'est le maître qui doit nourrir, pendant la stérilité et la disette, celui qui le servit durant l'abondance.

A tout cela, Sancho ne répondait rien, car il dormait; et il ne se tût pas éveillé si promptément, si Don Quichotte, en le touchant de sa lance, ne l'eût rappelé à lui-même. Enfin, il ouvrit ses yeux encore appesantis par le sommeil, et, tournant la tête de tous côtés, il dit : De cette ramée il vient une odeur qui, si je ne me trompe, est plutôt celle de tranches de jambon grillées, que du jonc et du thym. Par ma foi! les nores qui s'annoncent par de telles odeurs doivent être somptueuses et abondamment pourvues. Glouton, dépèche-toi, dit Don Quichotte, nous irons voir ces épousailles, et en même temps ce que fera le dédaigné Basile. Qu'il fasse ce qu'il voudra, répondit Sancho: s'il n'était pas pauvre, il se serait marié avec Quiterie: faut-il, n'ayant pas un denier, vouloir se marier dans les nues? Sur ma foi, je suis d'avis que le pauvre doit se contenter de ce qu'il trouve, et ne pas aller chercher des friandises dans la mer. Je veux perdre un bras si Camache ne peut convrir Basile tout entier de réaux ; et, s'il en est ainsi, comme cela doit être, Quiterie serait bien folle d'abandonner les galas et les joyaux que lui donne et peut lui donner Camache, pour le tir à la barre et le fleuret de Basile. Bien jeter la barre et bien manier l'épée ne vous donnent pas crédit d'une mesure de vin à la taverne : la grâce, le talent, qui ne sont pas marchandises vendables, ne sont que de belles paroles; mais quand ces avantages se rencontrent chez celui qui a de l'argent, je jure ma vie qu'ils ressortent grandement. Sur un bon fondement on peut élever un bon édifice, et le meilleur fondement du monde, c'est l'argent. Au nom de Dieu, Sancho, finis ta harangue, lui dit Don Quichotte; je crois que, si l'on te laissait poursuivre les discours que tu entames à tout propos, tu n'aurais pas le temps de manger ni de dormir, et que tu l'emploierais tout à parler. Si votre seigneurie, répondit Sancho, a bonne mémoire, elle doit se rappeler les articles de la convention que nous avons faite à notre dernière sortie : un de ces articles était de me laisser dire tout ce que je voudrais, pourvu que ce ne fût ni contre le prochain, ni contre votre autorité, et, jusqu'à ce moment, il ne me paraît pas que j'y aie contrevenu. Je ne me rappelle point cet article, répondit Don Quichotte; mais, en le supposant vrai, je veux que tu te taises et que tu me suives. Déjà les instruments que nous entendimes hier soir recommencent à porter la joie dans ces vallons; sans doute la noce va se célébrer à la fraîcheur du matin, et non pendant la chaleur du jour. Sancho obéit. Il mit la selle à Rossinante, le

bàt à son grison; tous deux montérent et entrèrent à petit pas sous la ramée.

Le premier objet qui s'offrit aux regards de Sancho, ce fut un jeune bœuf tout entier embroché avec un orme : le bois destiné pour le rôtir formait une petite montagne; autour du feu étaient six marmites qui n'avaient pas été faites dans le moule ordinaire des marmites, c'était plutôt six demi-cuves, dont chacune pouvait contenir une boucherie; elles engloutissaient des moutons entiers qui disparaissaient comme s'ils avaient été des pigeons. Les lièvres dépouillés, les poules plumées, pendaient sans nombre aux branches des arbres, avant d'aller s'ensevelir dans ces marmites; on ne pouvait compter les oiseaux et la chasse que l'on avait mis à l'air pour les conserver frais. Sancho compta plus de soixante outres, chacune au moins de deux arrobes, plemes, comme on le vit bientôt, de vins généreux. De grands monceaux de pains blancs comme la neige étaient empilés comme des amas de blé dans les aires; les fromages entassés formaient comme un mur de briques; deux chaudières d'huile, plus grandes que celles d'un teinturier, servaient à frire les pâtisseries qu'on retirait avec deux grandes pelles, pour les porter dans une autre chaudière pleme de miel préparé. Les cuisiniers et cuisimères étaient plus de cinquante, tous propres, alertes et contents. Dans le large ventre du borif on avait mis douze petits cochons de lait pour lui donner du goût et le rendre plus tendre. Les épices de toutes sortes étaient exposées à la vue dans un grand coffre, et semblaient n'avoir pas été achetées par livres, mais par arrobes. En un mot, l'appareil de cette noce était rustique, mais offrait une si grande abondance, qu'il eût pu suffire à nourrir une armée. Sancho contemplait tout, admirait tout, s'affectionnait à tout : d'abord, les marmites le captiverent, et de bon cœur il en eût pris de quoi remplir un pot de movenne grandeur; puis les outres de vin, ensuite les fruits de la poèle, si l'on peut appeler poèles ces immenses chaudières; enfin, n'y pouvant plus tenir, il aborda l'un des actifs cuismiers, et, avec des paroles courtoises et faméliques, il lui demanda la permission de tremper un morceau de pam dans une marmite, Frere, lui repondit le cuisimer, ce jour n'est point un jour de jeune, grâce au riche Camache: approchez, voyez si vous trouverez quelque cuiller à pot pour écumer une poule ou deux, et grand bien vous fasse. Je n'en vois aucune, répondit Sancho. Attendez, dit l'autre; pour Dieu! vous êtes bien honteux et peu avisé. En même temps, il prend un chaudron, le plonge dans la marmite, en retire trois poules et deux oies: Mangez, ami, dit-il à Sancho, déjeunez avec cette écume, en attendant l'heure du diner. Je ne sais où la mettre, dit Sancho. Eh bien! reprit le cuisinier, emportez chaudron et tout: la richesse et la joie de Camache y suppléeront.

Tandis que Sancho employait si bien son temps, Don Quichotte regardait entrer d'un côté de la ramée douze paysans montés sur autant de fort belles juments richement enharnachées, avec de nombreuses clochettes au poitrail; ils étaient en habits de fête, et firent plusieurs courses en troupe dans la prairie, avec de grandes exclamations de joie, en répétant : Vivent Camache et Quiterie! il est aussi riche qu'elle est belle; elle est la plus belle des femmes! A ces exclamations, Don Ouichotte dit en lui-même ; On voit bien qu'ils n'ont pas vu ma Dulcinée du Toboso; s'ils la connaissaient, ils seraient un peu plus réservés dans les éloges qu'ils donnent à leur Ouiterie. Bientôt après commencèrent à entrer, par divers endroits de la ramée, différents chœurs de danses; l'un était la danse des épées, composé de vingt-quatre jeunes gens de belle apparence, tous vêtus de toile blanche et fine, et la tête couverte de mouchoirs de soie de diverses couleurs. Un de ceux qui étaient montés sur les juments demanda à celui qui conduisait les danseurs, jeune homme très dispos, si aucun d'eux jusque-là n'avait été blessé. Grâce à Dieu, répondit le jeune homme, nul de nous ne l'a été jusqu'à présent, nous sommes tous en santé. En même temps il se mêla parmi ses compagnons, et fit des voltes avec tant de dextérité, que Don Quichotte, habitué à de semblables danses, n'en avait jamais vu d'aussi parfaites; il porta le même jugement d'un autre chœur composé de jeunes filles, d'une grande beauté, et si jeunes, qu'aucune ne paraissait avoir moins de quatorze ans, ni plus de dix-huit; elles étaient vêtues d'évosse verte ; leurs cheveux partie flottants, partie tressés, étaient tous blonds à le disputer à ceux du soleil, et ornés de guirlandes de jasmin, de roses, d'amarante. de chèvre-feuille; elles avaient à leur tête un vieillard vénérable et une antique matrone, plus agiles et plus légers que ne le promettaient leurs années : une musette de Zamora guidait leurs pas, et ces belles filles, dont les yeux offraient autant de décence que leurs pieds montraient de légéreté, paraissaient les meilleures danseuses du monde. Après elles, parut un chœur de ces danses que l'on appelle parlées! : il était composé de huit nymphes séparées en deux files; l'une était menée par le dieu Cupidon, l'autre par l'Intérêt; le premier avait pour parure ses ailes, son arc, ses flèches, son carquois; l'autre était vêtu de riches habits, brillants d'or et de soie de diverses couleurs; les nymphes que l'Amour guidait avaient leurs noms écrits en grandes lettres derrière les épaules sur du parchemin blanc : la première était la Poésie, la seconde la Sagesse, la troisième la Noblesse, la quatrième la Valcar; celles que conduisait l'Intérêt étaient désignées de même; elles se nommaient Libéralité, Don, Trésor, Paisible Possession, Au-devant du quadrille venait un château en bois tramé par quatre sauvages vètus de toile teinte en vertet de lierre, et si naturellement représentés que peu s'en fallut qu'ils ne fissent peur à Sancho; sur le fronton du château et sur les quatre faces était écrit : Château de la Prudence. Quatre habiles joucurs de flûte et de tambourin les guidaient au son de la musique. Cupidon ouvrit la danse; et, après avoir fait deux entrées, il leva les yeux, dirigea une fleche contre une jeune fille qui parut entre les créneaux du fort, et lui adressa ces paroles:

Je suis le dieu puissant qui regit l'air, la terre, la mer immense et tout ce que l'abime enferme en son sein redouté.

Jamais je n'ai connu la crainte ; je peux tont ce que pe veux, même l'impossible ; en tort ce qui est possible je commande, enleve, donne et defends.

Le couplet achevé, l'Amour lança une flèche sur le haut du château, pais se retira. Le dieu de l'Interét lui succéda, dansa deux entrées : les tambours se turent, et il dit :

I Dan a hallan't be easy use pantemane me're de dan es et de chants on le paroles dent le 20,000 était se avent histories es chortienal.

Je suis celui qui a plus de pouvoir que l'Amour, et c'est l'Amour qui me guide. Ma race est la plus connuc, la plus puissante que le ciel ait mise sur la terre.

Je suis l'Intérêt: peu savent bien agir avec moi. Agir sans moi est un grand miracle: tel que je suis, je me consacre à toi, et pour jamais. Amen.

L'Intérêt se retira; la *Poésie* parut ensuite, exécuta, comme les autres, ses entrées, pms, les yeux dirigés vers la jeune fille du château, elle lui adressa ces mots:

La douce Poésie, dans ses douces conceptions, dans ses vers mesurés et ingénieux, t'envoie toute son àme enfermée en mille sonnets.

Si mon assistance ne te fatigue point, ta fortune, enviée par tant d'autres, sera élevée par moi au-dessus du cercle de la lune.

La *Poésie* s'étant éloignée, la *Libéralité* sortit de la bande de l'Intérêt, et, après avoir dansé, s'exprima ainsi:

On donne le nom de Libéralité au don qui fuit les excès de la prodigalité, et l'excès contraire toujours tiède et réservé.

Mais en ta faveur, je veux être prodigue aujourd'hui. C'est un vice, mais il ne blesse point l'honneur. Il nant d'un cœur amoureux qui se fait reconnantre à ses dons.

De la même manière parurent et se retirèrent tous les personnages des deux quadrilles: chacun fit ses entrées et dit ses vers, les uns bons, les autres ridicules; Don Quichotte, qui avait beaucoup de mémoire, ne retint que ceux que nous venons de rapporter. Ensuite tous ces danseurs se mêlèrent, formèrent d'agréables pas, faisant et défaisant les figures. Toutes les fois que l'Amour passait devant le château, il y lançait ses flèches, et le dieu de l'Intérêt y brisait des boules creuses dorées 1. Enfin, après avoir bien dansé, l'Intérêt lança contre le château une grosse bourse faite de la peau d'un gros chat moucheté, et qui paraissait pleine d'or : au coup qu'elle donna, les quatre faces du château se détachèrent et s'abattirent, et la

<sup>1</sup> Alcancia. C'est une boule de terre cuite au soleil, de la grosseur d'une orange, qu'on remplit de fleurs, de parfinns, d'eau pure ou de senteur, quelquefois de cendre, et que l'on se jette par jeu en courant à cheval. On evite ces boules en se convrant d'un bouclier contre lequel elles se brisent. C'est un jeu arabe conservé en Espagne.

jeune fille parut à découvert et sans défense. Aussitôt, l'Intérêt, aidé de sa troupe, lui jeta au cou une chaîne d'or, et sembla la saisir, la forcer de se rendre et la faire captive; l'Amour et les siens eurent l'air de la leur vouloir enlever, et toute cette lutte apparente s'exécutait en cadence, au son des tambourins. Enfin, les sauvages mirent la paix entre eux, rétablirent promptement les faces du château, et la jeune fille se trouva enfermée comme auparavant. Ainsi finit cette danse, au grand contentement de tous les spectateurs. Don Quichotte s'enquit à l'une des nymphes quel était l'auteur de cette pantomime : elle lui répondit que c'était un bénéficié du village, qui avait un agréable talent pour ces sortes d'inventions. Je gagerais, reprit-il, que ce bachelier ou bénéficié est plus ami de Camache que de Basile, et qu'il s'entend mieux à faire des satires qu'à dire ses vêpres. Au reste, il a fort bien encadré dans sa danse les richesses de Camache et les talents de Basile. En ce moment, Sancho, qui écoutait son maître, dit : Le roi est mon coq 1, et je suis pour Camache. Tu fais bien paraître, Sancho, lui dit Don Quichotte, que tu n'es qu'un vilain, et de ceux qui disent : Vive le plus fort. Je ne sais pas, répond Sancho, desquels je suis; mais je sais bien que, des marmites de Basile, je ne tirerai jamais une écume d'aussi bon goût que celle que j'ai tirée des marmites de Camache. Et il montra le chaudron plein d'oisons et de poules, il en prit une, et se mit à manger de bon cœur, en disant : A la barbe des talents de Basile, autant tu vaux, autant tu as; autant tu as, autant tu vaux. Il n'y a que deux familles au monde, disait une de mes grand'mères, l'avoir et le non-avoir ; elle se tenait du côté de l'avoir : au jour d'aujourd'hui, mon maître, on fait plus de cas de l'avoir que du savoir. Un ane couvert d'or paraît meilleur qu'un cheval bité. Ainsi, je le répète, je tiens pour Camache, dont les marmites ont pour écumes des oisons, des poules, des lièvres, des lapins, tandis que celles de Basile ne doivent être que de l'eau claire.

<sup>1</sup> El rey es mi gallo, expression usitée en Espagne, pour dire : Je suis du parti du plus bott. Etie parant tiree des amiens combats de colls : et lorsque deux personnes discutent sur un objet, celui qui soutient une opinion dit encore : Fubino s mi gallo

As-tu fini ta harangue? dit Don Quichotte. - Elle est finie, parce que je vois qu'elle vous fâche, sans quoi, j'avais de la besogne taillée pour trois jours. Plaise à Dieu, Sancho, répliqua Don Quichotte, que je te voie muet avant de mourir. - Au train dont nous y allons, je mâcherai la terre avant que vous ne sovez mort, et il pourra m'arriver d'être si bien muet que je ne dise pas une parole jusqu'à la fin du monde, ou tout au moins jusqu'au jour du jugement. - Et, quand il en serait ainsi, jamais ton silence n'égalera ce que tu as dit, dis ou diras pendant ta vie. D'ailleurs, suivant l'ordre de la nature, je dois mourir avant toi : ainsi, je ne puis espérer de te voir jamais muet, pas même quand tu bois ou quand tu dors, et c'est là tout ce que je pourrais espérer. En bonne foi, seigneur, répond Sancho, on ne peut pas se fier à la décharnée, je veux dire la Mort : elle enlève un agneau aussi bien qu'un mouton, et j'ai oui dire à notre curé qu'elle foule d'un pas égal les hautes tours des rois et l'humble cabane du pauvre 1. Cette dame a plus de pouvoir que de mignardise; elle n'est point dégoûtée, elle se prend à tout, mange de tout, et remplit sa besace de toutes sortes de gens, d'àges, de rangs. Ce n'est pas un moissonneur qui fasse la sieste : elle fauche, à toute heure, aussi bien l'herbe verte que la sèche; elle ne mâche pas, elle engloutit tout ce qu'on lui présente; elle a une faim canine, qui ne s'assouvit jamais, et, quoiqu'elle n'ait point de ventre, on la dirait hydropique, tant elle est altérée de boire les vies de tous les êtres vivants, comme vous boiriez une jarre d'eau fraîche. Ne va point plus avant, Sancho, dit Don Quichotte; tiens-toi sur ton bien dire, et ne te laisse pas choir. En vérité, ce que tu as dit de la Mort, dans des termes rustiques, est tout ce qu'en pourrait dire un bon prédicateur; je t'assure que si tu avais autant d'instruction que de bon naturel, tu pourrais monter en chaire et aller par le monde prèchant des choses agréables. Bien prêche qui vit bien, répondit Sancho, je ne sais pas d'autre théologie. — Et tu n'as pas besoin d'en savoir. Mais je ne saurais comprendre comment, la crainte de Dieu étant le principe de la sagesse, toi qui as plus de crainte d'un lézard que de Dieu

<sup>4</sup> Pallida mors aquo pulsat pede Regumque turres, pauperumque tabernas "Hovace."

me'me, tu en sais tant. Seigneur, répondit Sancho, mêlez-vous de juger vos chevaleries, et ne vous faites point juge de la crainte on de la valeur des autres. J'ai tout autant la crainte de Dieu que peut en avoir tout autre enfant de la commune. Cependant, laissez-moi expédier cette écume, car tout le reste n'est que paroles oiseuses dont on nous demandera compte dans l'autre vie. En disant ces mots, il recommença à donner l'assaut à son chaudron avec un si grand courage qu'il réveilla cetur de Don Quichotte; sans doute il serait venu à son aide, s'il n'en eût été empêché par ce que nous sommes obligés de raconter tout à l'heure.

## CHAPITRE XXI.

Où se continuent les noces de Camache avec d'autres eyénements agreables.

Tandis que Don Quichotte et Sancho s'entretenaient comme nous l'avons rapporté au chapitre précédent, on entendit un grand bruit et des acclamations qui venaient des jeunes gens à cheval courant au-devant des accordés; ceux-ci précédés de mille instruments arrivaient accompagnés du curé, des deux familles et des principaux habitants des villages voisins, tous en habits de fete. Sitôt que Sancho apercut la fiancée : En vérité, dit-il, elle n'est point vêtue en paysanne, mais bien en jolie dame de la cour. Par Dieu! ses médailles! sont de riches coraux, et son drap vert de Cuenca, du velours à trente poils; la garniture est de toile blanche, ou plutôt, je crojs, c'est du satin. Regardez-moi ses mains : elles sont ornées de bagues de jais; mais non, je meurs si ce ne sont des anneaux d'or, de fin or, enchàssant des perles blanches comme du lait; chacune doit valoir un oil de la tête. Et quels cheveux! s'ils ne sont pas postiches, je n'en ai de ma vie vu de plus longs ni de plus blonds. Trouverait-on à reprendre à sa taille, à sa tournure; ne peut-on pas la comparer à un palmier qui se meut, chargé de dattes? car c'est l'effet que font les pendants dont sont ornés son cou et ses cheveux. Je jurerais, sur mon âme, que c'est

<sup>4</sup> Les per en particle por cent un la porterior des modarles qu'en arparen.

une brave fille, et qu'elle passerait par les bancs de Flandre'. Don Quichotte riait des rustiques éloges de Sancho. Cependant, il trouva, qu'excepté sa dame Dulcinée du Tohoso, il n'avait jamais vu de plus belle femme. Quiterie était un peupale, effet, sans doute, de la mauvaise nuit que passent les accordées en préparatifs pour le jour de noces qui va suivre.

Toute la compagnie s'approchait d'un théâtre dressé dans un coin de la prairie, et tout couvert de rameaux : c'était là que devait se faire la cérémonie du mariage, et de là qu'ils devaient regarder les danses et les jeux. Ils étaient près d'arriver quand on entendit par derrière des cris et une voix qui disait : Attendez un peu, gens aussi hàtifs qu'inconsidérés! A ces cris, à ces paroles, chacun retourna la tète, et l'on vit qu'ils provenaient d'un homme vêtu d'une casaque noire, bordée de cramoisi à flammes; il était couronné, comme on le vit bientôt, de cyprès, et portait un grand bâton. Lorsqu'il fut plus près, tout le monde le reconnut pour le beau Basile, et tous restèrent interdits, inquiets de savoir ce que produiraient ses cris et ses paroles, et craignant quelque malheur de son arrivée, dans un pareil moment. Il arriva enfin, épuisé, hors d'haleine et debout devant les deux époux, il ficha en terre son bâton, qui avait une pointe d'acier; puis, jetant sur Quiterie des yeux égarés, le front pâle, il lui dit, d'une voix sombre et tremblante: Tu sais, ingrate Quiterie, que, suivant notre sainte loi, tu ne peux prendre un époux tant que je serai en vie; tu n'ignores pas que, tandis que j'attendais que le temps et mes soins améliorassent ma fortune, je n'ai pas oublié de respecter religieusement ce qui était dù à ton honnêteté : cependant, oubliant la reconnaissance que l'imposait la pureté de mon amour, tu veux rendre maître de ta personne, qui m'appartient, un autre, qui doit tout son bonheur à ses richesses; mais, afin que rien ne puisse troubler sa félicité (non que je croie qu'il la mérite, mais qu'il la doit à la faveur du ciel), je veux briser de mes mains l'obstacle qui s'oppose à son bonheur, en cessant de m'interposer entre vous. Vive, vive le riche Camache avec l'ingrate Quiterie, pendant une longue suite d'années! et périsse,

<sup>1</sup> Bords aréneux de la mer, qui sont très dangereux pour les voyageurs,

perisse le pauvre Basile, que sa pauvreté a privé de la félicité et mis au tombeau! Au même instant, il saisit le bâton qu'il avait fiché en terre, et en laissant la moitié dans le sol, il fit voir qu'il servait de gaine à une courte épée, puis, appuyant la poignée contre terre, il s'élanca vivement sur la pointe, qui ressortit toute sanglante derrière son dos, avec la moitié de l'épée. Il tomba nové dans son sang, frappé de ses propres armes. Ses amis, navrés de son malheur et d'un si triste accident, accoururent à son secours ; Don Quichotte santa promptement à terre, le prit dans ses bras, et vit qu'il respirait encore. On voulut retirer l'épée de son corps; mais le curé, qui se trouvait là, s'y opposa avant qu'il eût été confessé, car, disait-il, il expirera aussitòt. Basile, un peu revenu à lui, dit d'une voix faible et languissante : Si tu voulais, cruelle Ourterie, en ce dernier et fatal moment, me donner ta main comme épouse, je croirais du moins ma témérité excusable, puisqu'elle m'aurait procuré le bien d'être à toi. Le curé, entendant ce discours, lui dit de penser plutôt au salut de son âme qu'à la satisfaction de son corps, et de demander à Dieu pardon de ses péchés et de sa résolution désespérée. Basile répondit que bien certainement il ne se confesscrait pas si d'abord Ouiterie ne lui donnait sa foi d'épouse, parce que la satisfaction qu'il en éprouverait lui donnerait la force et la volonté de se confesser. Don Quichotte, entendant la demande du blessé, dit à haute voix que Basile demandait une chose juste et fondée en raison, et en outre très excusable, d'autant plus que ce serait un aussi grand honneur au seigneur Camache de recevoir Quiterie veuve du valeureux Basile, que de la recevoir de son père ; il n'y a ici qu'à dire oui, ce qui n'aura d'autre effet que d'avoir été prononcé puisque le lit nuptial doit être la tombe. Camache écoutait tout et restait interdit, ne sachant que dire m que faire. Enfin, les instances des amis de Basile pour l'amener à consentir que Oniterie donnat la main au mourant, afin qu'il ne perdit pas son ame en sortant de cette vie comme un désespéré, furent si puissantes, qu'elles l'émurent et le contraignirent à dire que, si Oniterie voulait y sonscrire, il donnait son consentement. puisque enfin ce n'était que returder un peu l'accomplissement de ses désirs. Aussitôt, chacun s'approcha de la belle, et les

uns, par leurs prières, les autres par leurs larmes, d'autres par de solides raisons, la conjurèrent de donner la main au pauvre Basile; mais elle, plus dure qu'un marbre, plus froide qu'une statue, ne savait, ne pouvait, ne voulait répondre une seule parole; probablement elle n'eût point répondu, si le curé ne lui eût dit de se décider promptement, car Basile avait déjà l'ame entre les dents, et ne pouvait attendre de plus longues irrésolutions. Alors, toute troublée, triste et sans dire un mot, elle s'approcha de Basile, qui, les yeux renversés, respirant à peine, prononcait entre ses dents le nom de Ouiterie, et semblait vouloir mourir comme un païen, non comme un chrétien: elle se mit à genoux, et lui demanda la main par signes. Basile ouvrit les veux, et la regardant attentivement, lui dit : O Quiterie! tu m'accordes ta pitié au moment où elle est le glaive qui achèvera de m'ôter la vie, je n'ai déjà plus la force de supporter la gloire que me donne ton choix, ni d'apaiser la douleur qui couvre mes yeux du sombre nuage de la mort. Au moins, je te conjure, astre funeste, que ce ne soit ni par complaisance, ni pour m'abuser de nouveau que tu te décides à me donner la main : avoue et dis que c'est par un acte libre de ta volonté que tu me prends pour ton légitime époux; il ne te conviendrait pas de me tromper dans un pareil moment et d'user de feinte avec celui qui t'a toujours montré tant de franchise. Tout en parlant, le malheureux s'évanouissait à chaque moment, de sorte que les spectateurs croyaient à tout instant lui voir rendre l'ame. Quiterie, avec une modeste confusion, prit de sa main droite la main de Basile, et lui dit : Aucune puissance humaine ne saurait faire changer ma volonté: aussi est-ce avec toute la liberté possible que je te donne la main comme ta légitime épouse, et que je reçois la tienne, si de même tu me la donnes de ton plein gré, sans être troublé par l'état où t'a réduit ta trop prompte résolution. Je te la donne, reprit Basile, sans trouble, sans agitation, mais avec le plus entier jugement dont le ciel m'ait jamais fait jouir, et ainsi je me donne et lie à toi comme époux. Et moi comme ton épouse, répondit Quiterie, et maintenant vis de longues années et ne me quitte que pour aller à la sépulture. Il me semble, dit Sancho, que, pour être aussi grièvement blessé, ce jeune

homme parle beaucoup : faites en sorte de terminer tous ces compliments et qu'il pense à son âme ; à mon avis elle lui tient plus à la langue qu'aux dents. Tandis que les deux amants se tenaient ainsi par la main, le curé, attendri, les larmes aux veux, leur donna la bénédiction nuptiale et pria Dieu d'accorder le repos à l'àme du nouveau marié. Mais, à peine Basile ent-il recu la bénédiction, qu'il se leva lestement et retira l'épée, à laquelle son corps servait de fourreau. Tous les assistants restèrent ébahis. Miracle! miracle! commencèrent à s'écrier les plus simples. Non pas miracle, dit Basile, mais industrie, adresse. Le curé, tout interdit, porta les deux mains pour reconnaître la blessure, et trouva que l'épée avait passé, non par le corps ni les côtes de Basile, mais par un tuyau de fer creux qu'il avait ajusté là et rempli de sang préparé, comme on l'a su depuis, de manière à ne pouvoir se figer 1. Entin, le curé. Camache et tous les autres, virent qu'ils avaient été joués. La mariée ne parut point irritée de la supercherie : au contraire, entendant dire que le mariage n'était pas valable pour avoir été fait par ruse, elle le confirma de nouveau. Chacun en conclut que le tour avait été concerté secrètement entre eux deux. Camache et ses partisans, furieux de se voir décus, ne voulurent s'en remettre qu'à eux-mêmes du soin de se venger, ils tirèrent l'épée et assaillirent Basile, en faveur duquel on en tira bientôt un aussi grand nombre. Mais Don Quichotte à cheval, prenant les devants, la lance sur le bras et bien couvert de son écu, se fit faire place, Sancho, qui n'avait jamais aimé de semblables batteries, alla se cacher parmi les marmites dont il avait tiré une si agréable écume, regardant cet endroit comme sacré et digne d'être respecté. Don Quichotte, haussant la voix, s'écriait : Arrêtez, seigneurs, arrêtez ; il n'est pas juste de tirer vengeance des torts que nous fait l'amour : l'amour est semblable à la guerre; celle-ci admet comme chose permise et consacrée les ruses et les stratagèmes pour obtenir la victoire; il en est de même des intrigues et des ruses d'amour pour parvenir à l'objet de ses vœux, pourvu qu'elles n'entachent et ne

<sup>1</sup> On voit que cette espèce d'escamotage est fort ancienne; mais elle! est bien plus encore que Cervantes, puisqu'on en trouve une a peu près semblable dans I Ane d'or d'Apulce.

compromettent en rien la personne aimée. Quiterie était à Basile et Basile à Quiterie, par la juste et favorable disposition du ciel; Camache est riche, il trouvera facilement de quoi se contenter quand il le voudra. Basile n'a que cette seule brebis, nul homme au monde, si riche et si puissant qu'il soit, ne peut la lui ôter; l'homme n'a pas le pouvoir de séparer ce que Dieu a joint, et celui qui l'oserait tenter devrait auparavant essayer la pointe de cette lance. En disant ces mots, il la brandit avec tant de force et de dextérité, qu'il fit peur à tous ceux qui ne le connaissaient point. D'un autre côté, le dédain de Quiterie agit si puissamment sur l'esprit de Camache, qu'il la bannit à l'instant de sa mémoire. Il écouta les persuasions du curé, homme sage et prudent, qui le calma lui et ceux de son parti. Pour preuve, ils remirent l'épée dans le fourreau, blàmant plus l'abandon de Ouiterie que l'industrie de Basile. Camache réfléchissait d'ailleurs que, si Quiterie avait aimé Basile étant fille, elle l'aurait aimé de même étant mariée, et qu'ainsi il devait rendre grâce au ciel de la lui avoir ôtée, plutôt que de la lui avoir donnée. Camache et les siens une fois apaisés, les amis de Basile le furent bientôt, et le riche Camache, pour montrer qu'il n'avait point de ressentiment de la ruse et qu'elle ne le touchait plus, voulut que la fête continuât, tout comme s'il se mariait. Mais Basile, sa femme et ses amis ne voulurent point v assister. Tous se rendirent à la maison de Basile : les pauvres, vertueux et sages, ont des gens qui les suivent, les honorent et les aident, aussi bien que les riches ont des flatteurs pour les accompagner. Ils emmenèrent avec eux Don Quichotte, le regardant comme un homme d'honneur et brave. Le seul Sancho avait l'àme triste, il se voyait dans l'impossibilité d'assister au splendide festin et aux fêtes de Camache, qui durèrent jusqu'à la nuit. Il suivit d'un air triste et à regret son maitre, qui marchait avec la troupe de Basile, et tourna le dos aux marmites d'Égypte, quoiqu'il les portat dans son cœur; l'écume qu'il avait déjà presque toute avalée lui rappelait la richesse et l'abondance du bien qu'il perdait : ainsi, tout pensif et chagrin, quoique sans faim, il suivit sur son âne les traces de Rossinante.

#### CHAPITRE XXII.

Où est racontée la grande aventure de la caverne de Montésinos, situee au milieu de la Manche, et comment le valeureux Don Quichotte de la Manche la conduisit à heureuse fin.

Les deux époux firent grande sète à Don Quichotte, en reconnaissance de ce qu'il avait défendu leur cause : ils égalèrent sa sagesse à sa valeur, et le regardaient comme un Cid pour le courage, et comme un Cicéron pour l'éloquence. Le bon Sancho se refit pendant trois jours aux dépens des nouveaux mariés. On apprit d'eux que Quiterie n'était pour rien dans le stratagème de la fausse blessure de Basile; que tout était de l'invention de ce dernier, dont l'espoir n'avait pas été décu. Il avoua, à la vérité, qu'il avait communiqué son projet à quelques-uns de ses amis, pour qu'en temps et lieu ils favorisassent son projet et aidassent à la tromperie. On ne saurait appeler tromperie, dit Don Quichotte, ce qui tend à une fin louable, et le mariage de deux personnes qui s'aiment est la fin la plus excellente. Il faut pourtant faire attention que le plus grand ennemi de l'amour est la faim et la gène continuelle : l'Amour est toute joie, contentement, plaisir; c'est surtout lorsque l'amant possède l'objet de ses vœux que la pauvreté et la nécessité lui font une guerre déclarée. S'il leur parlait ainsi, c'était avec l'intention que le seigneur Basile renoncât à ces exercices du corps qui lui avaient fait une grande réputation, mais qui ne lui rapportaient rien, et qu'il s'appliquât à gagner du bien par des moyens industrieux et licites, qui ne manquent jamais aux gens sages et laborieux : le pauvre, estimé (si tant est qu'on estime le pauvre), possède un trésor en possédant une belle femme; la lui ravir, c'est lui ôter l'honneur. La femme estimable et belle dont l'époux est pauvre, mérite les lauriers et les palmes de la victoire et du triomphe; la beauté, par elle seule, attire tous les cœurs de ceux qui la voient et la connaissent, elle est comme l'appàt sur lequel s'abattent et l'aigle royal et les nobles oiseaux, mais si cette beauté est pressée par le besoin, si la nécessité se fait sentir, elle sera bientôt environnée de corbeaux, de milans et des autres oiseaux de

rapine : celle qui, parmi tant d'assauts, reste ferme, peut bien être appelée la couronne de son mari. Écoutez, ingénieux Basile, poursuivit Don Quichotte, ce fut l'opinion d'un sage, je ne sais plus lequel, qu'il n'y avait dans tout le monde qu'une seule bonne femme; il conseillait à chaque mari de croire que c'était la sienne, ajoutant que c'était le moyen de vivre content. Je ne suis pas marié, je n'en ai même, jusqu'ici, jamais eu la pensée; cependant, j'oserais donner conseil, à celui qui me le demanderait, sur le choix à faire d'une femme. Je l'engagerais, d'abord, à regarder plutôt à la bonne réputation qu'à la fortune: car la femme honnête n'obtient pas l'estime seulement parce qu'elle est femme de bien, mais aussi parce qu'elle paraît telle. Les libertés, les imprudences que les femmes se permettent en public, leur font beaucoup plus de tort que leurs intrigues secrètes. Si vous amenez dans votre maison une bonne femme, il vous sera facile de conserver, d'améliorer même sa bonté; mais, si vous en prenez une mauvaise, vous aurez bien de la peine à l'amender, car il n'est guère facile de passer d'un extrème à l'autre; je ne dis pas que ce soit impossible, mais je le tiens pour fort difficile.

Sancho écoutait tout cela, et disait en lui-même : Mon maitre, quand je dis quelques choses bonnes et substantielles, a coutume de dire que je pourrais prendre un pupitre et m'en aller prêchant, et moi je dis de lui que, quand il commence à enfiler des sentences et des conseils, il pourrait non seulement prendre un pupitre dans les mains, mais deux à chaque doigt, et s'en aller pérorant à tout venant par les places publiques. Diable soit du chevalier errant qui sait tant de choses! Je pensais en moi-même qu'il ne pouvait savoir que ce qui concerne sa chevalerie: mais il n'y a chose où il ne puisse piquer et mettre sa cuillerée. Sancho murmurait ces paroles entre ses dents, et son maître l'entendant à demi, lui dit : Que murmures-tu, Sancho? Je ne dis rien, je ne murmure point, réponditil; je me répète seulement à moi-même que je voudrais avoir entendu tout ce que vous venez de dire avant de me marier, je dirais peut-être à présent le bouf délié se lèche tout à son aise. - Ta Thérèse est-elle donc si méchante, Sancho? - Elle n'est pas trop méchante, mais elle n'est pas non plus trop bonne;

elle n'est pas du moins aussi bonne que je le voudrais. — Tu as tort, Sancho, de dire du mal de ta femme : elle est la mère de tes enfants. — Seigneur, nous ne nous devons rien : elle dit bien aussi du mal de moi quand il lui plaît, et surtout quand elle est jalouse. Satan lui-mème ne pourrait la supporter dans ces moments-là.

Ils passèrent ainsi trois jours chez les nouveaux mariés, servis et régalés comme des rois, au bout desquels Don Quichotte pria le licencié, adroit à l'escrime, de lui donner un guide pour le conduire à la caverne de Montésinos, où il avait le plus vif désir d'entrer pour vérifier par ses propres yeux les merveilles que l'on en racontait dans toute la contrée. Le licencié lui dit qu'il lui donnerait un de ses cousins, fameux étudiant et très amateur de livres de chevalerie, qui le conduirait très volontiers à l'entrée même de la caverne, et lui ferait voir aussi les lagunes de Ruidera, célèbres non seulement dans la Manche, mais dans toute l'Espagne; il ajouta que ce jeune homme lui serait sans doute d'un entretien agréable, car il savait composer des livres dignes d'ètre imprimés et présentés aux princes. Enfin, le cousin parut, monté sur une bourrique pleine, dont le bàt était recouvert d'un tapis faconné, ou plutôt d'une serpillière. Sancho sella Rossinante, mit le bât au grison, remplit ses besaces, que renforcèrent celles du cousin, également bien fournies. Ensuite, ils se recommandèrent à Dieu, prirent congé de tout le monde, et se mirent en route suivant le chemin de la fameuse caverne de Montésinos.

En chemin, Don Quichotte demanda au cousin de quel genre étaient ses exercices, ses études et sa profession. Il répondit qu'il était humaniste; que son occupation et l'objet de ses études étaient de composer des livres, et de les faire imprimer; tous de grande utilité et de non moins d'agrément pour la chose publique; que l'un était intitulé des Livrées, où sont décrites sept cent trois livrées, avec les couleurs, chiffres et devises, parmi lesquelles pouvaient choisir les gentilshommes de la cour, en temps de fêtes et de tournois, sans les mendier à personne et, comme on dit, s'alambiquer le cerveau pour en trouver de conformes à leurs intentions; car, ajouta-t-il, j'en fourms au jaloux, au dédaigné, à l'oublié, à l'absent, qui leur

conviennent, et des plus justes. Je travaille à un autre ouvrage, intitulé les Métamorphoses, ou l'Ovide espagnol, d'une invention neuve et rare, car, en imitant Ovide dans le genre burlesque, je fais connaître ce que furent la Giralda de Séville, l'Ange de la Madeleine, l'égoût de Vecinguerra à Cordoue, les Taureaux de Guisando, la Sierra-Morena, les Fontaines de Leganitos et Lavapiès à Madrid, sans oublier celles du Pou, du Tuyau doré, de la Prieure '; le tout avec les allégories, métaphores et transformations, de manière à surprendre, amuser et instruire à la fois. J'en ai un autre intitulé: Supplément à Polydore Virgile. qui traite de l'invention des choses. C'est un livre d'une grande érudition et de grandes recherches, car j'y expose, dans un style agréable, tout ce dont Polydore a omis de parler. Il a, par exemple, oublié de nous dire quel fut le premier homme affecté d'un catarrhe, quel fut celui qui, le premier, eut recours aux frictions pour se guérir du mal français : moi, je le fais connaître au pied de la lettre, et je m'appuie sur l'autorité de plus de vingt-cinq auteurs. Vous pouvez juger par-là si j'ai travaillé en conscience et si mon livre sera utile. Sancho, qui avait été fort attentif au discours du cousin, lui dit : Seigneur, Dieu donne bonne fortune à l'impression de vos livres; pourriezvous me dire, et vous le saurez, vous qui savez tout, quel est celui qui le premier s'est gratté la tête? Pour moi, je pense

1 Nous avons déjà parlé de la Giralda et des taureaux de Guisando. Le champ de Leganitos était au nord-est de Madrid, ayant vue sur le Mançanarès : c'était un lieu solitaire, et cependant très fréquenté l'hiver pour y jouir des rayons du soleil, et l'eté pour la fraicheur; on y construisit des fontaines dont l'eau était si pure qu'on disait en commun proverbe :

Viento del Sotillo, Luna del Prado, Agua de Leganitos, Vino del Santo.

Les Lavapies, on plutôtlavapies, étaient une autre fontaine de Madrid, dans une place où se faisaient des courses de taureaux. Aujourd'hui Leganitos et lavapies ont reçu des constructions et font partie de la ville. Les fentaines du Pon et du Tuyan etaient au Prado, et celle de la Prieure, dans les jardins où jadis avant ete un convent. L'ange de la Madeleine est une figure placée sur le clocher de l'église de la Madeleine, à Salamanque.

que ee doit être notre père Adam. Sans contredit, répondit le cousin : incontestablement Adam avait une tête et des cheveux, cela étant, comme il fut le premier homme du monde, il dut être le premier à se gratter quelquefois. — Je le crois aussi: mais, dites-moi, maintenant, quel est l'homme qui a sauté ou voltigé le premier. - En vérité, frère, je ne saurais vous le dire pour le moment : il faut que j'en fasse la recherche. Je le chercherai lorsque je serai revenu à mes livres, et, quand nous nous reverrons (car je pense bien que ce n'est pas ici notre dernière entrevue), je vous le dirai. Il est inutile, seigneur, que vous preniez tant de peine, lui dit Sancho, car je viens de trouver maintenant ce que je vous ai demandé : apprenez que le premier voltigeur du monde fut Lucifer, lorsqu'on le précipita du ciel, et qu'il alla voltigeant jusqu'au fond des abimes. Vous avez raison, ami, dit le cousin. Sancho, dit à son tour Don Quichotte, cette demande et cette réponse ne sont pas de toi, tu les as entendu dire à quelqu'un. Taisez-vous, seigneur, répondit Sancho, car, en bonne foi, si je me mets à faire des demandes et des réponses, je n'en finirai pas d'ici à demain. Pour demander des niaiseries et répondre des extravagances, je n'ai pas besoin d'aller chercher mes voisins. Tu en as plus dit que tu n'en sais, dit Don Quichotte : il v a des gens qui se tourmentent pour savoir et vérifier des choses qui ne servent pas d'un denier à l'esprit et à la mémoire.

Le jour se passa dans ces agréables entretiens, et la nuit ils logèrent dans un petit village, distant, suivant le cousin, d'environ deux lieues de la caverne de Montésinos. Il avertit le chevalier que, s'il avait résolu d'y pénétrer, il était nécessaire de faire provision de cordes pour l'attacher et le faire descendre dans ses profondeurs, Don Quichotte lui répondit que, dût-il descendre dans l'abime, il voulait voir où il se terminait. Ils achetèrent donc cent brasses de corde, et, le lendemain, sur les deux heures après midi, ils arrivèrent à la caverne, dont l'ouverture est large et spacieuse, mais pleine de buissons, de figuiers sauvages, de ronces et broussailles si épaisses, que toute l'entrée en était couverte et cachée. En l'apercevant, Don Quichotte, le cousin et Sancho mirent pied à terre. Ils lierent fortement Don Quichotte avec les cordes, et, tout en l'atta-

chant, Sancho lui dit : Seigneur, regardez bien à ce que vous allez faire; n'allez pas vous ensevelir tout vivant et vous mettre en la situation d'une bouteille qu'on descend dans un puits pour la rafraichir. Que vous reviendra-t-il d'aller sonder cette profondeur, qui doit être pire qu'un cachot d'esclaves? Attache. et tais-toi, répondit Don Quichotte; c'est à moi, ami Sancho, qu'était réservée une si fameuse aventure. Seigneur, lui dit alors son guide, je vous conjure de bien examiner et scruter avec cent yeux tout ce que vous allez voir là dedans : peut-ètre y trouverez-vous des choses que je pourrai mettre dans mon livre des Métamorphoses. Le tambour de basque est en des mains qui sauront bien en jouer, dit Sancho. Cela dit, Don Quichotte, bien attaché, non par-dessus son armure, mais sur la veste d'armes, dit : Nous n'avons pas songé à nous pourvoir d'une petite clochette que nous eussions attachée à la corde, et qui m'eût servi à faire connaître que je descendais et que j'étais vivant; mais, puisqu'il n'est plus possible d'en avoir, allons à la garde de Dieu. Aussitôt il se mit à genoux, adressa au ciel une dévote oraison à voix basse, demandant à Dieu de l'assister, de lui donner un heureux succès dans une aventure qui paraissait aussi neuve que périlleuse; puis il dit à voix haute: O souveraine de mes actions et de mes mouvements, illustre et sans pareille Dulcinée du Toboso! s'il est possible que les prières et les requêtes de ton aventureux amant parviennent à ton oreille, je te conjure, par ton incomparable beauté, de les écouter favorablement, je ne te demande que de ne pas me refuser ta faveur et ta protection dont j'ai tant besoin dans ce moment. Je vais me précipiter, m'enfoncer, m'enfouir dans l'abîme qui s'offre à moi, uniquement pour que l'univers sache que, si tu m'es favorable, il n'y a rien d'impossible que je n'entreprenne et n'achève. A ces mots, il s'approcha de l'ouverture et reconnut qu'il était impossible d'y pénétrer autrement qu'à force de bras et à grands coups d'épée. Ainsi, mettant la main à la sienne, il commença à couper, abattre les broussailles qui obstruaient l'entrée. Au grand bruit qu'il fit, on vit s'envoler une nuée de corneilles et d'énormes corbeaux, si épaisse, si rapide, qu'elle renversa Don Quichotte, de sorte que s'il eut été aussi savant devin qu'il était bon catholique,

il eût pris l'accident pour un mauvais augure, et ne se fût jamais aventuré dans un lieu semblable. Il se releva bientôt, et, voyant qu'il ne sortait plus de corbeaux, ni d'oiseaux nocturnes, comme les chauves-souris qui s'étaient montrées avec les corbeaux, il se laissa couler au fond de l'effrayante caverne par le moyen de la corde que làchaient à mesure le cousin et Sancho. Au moment où il entra, Sancho lui donna sa bénédiction, fit sur lui mille signes de croix, et dit : Dieu te conduise, et Notre-Dame de France', et la Trinité de Gaëte, ô toi! sleur, crème, écume des chevaliers errants! t'y voilà engagé, vaillance du monde, cœur d'acier, bras de bronze! Dieu te conduise encore une fois, et te ramène sain, sauf et sans blessure à la lumière de la vie que tu abandonnes pour t'enterrer dans ces ténèbres que tu recherches! Le cousin fit à peu près les mêmes prières et invocations. Don Quichotte descendait toujours, criant qu'on làchat de la corde. Ils la laissaient couler petit à petit, et lorsque la voix qui montait comme par un canal cessa de se faire entendre, ils avaient déjà déroulé leurs cent brasses de corde. Ils eurent alors envie de retirer Don Quichotte, puisqu'ils ne pouvaient plus lui en fournir davantage. Cependant, ils attendirent à peu près une demi-heure, au bout de ce temps ils commencèrent à retirer la corde avec beaucoup de facilité, et sans éprouver ni pesanteur ni résistance, ce qui leur fit croire que Don Quichotte était resté dans la caverne. Sancho, dans cette idée, se mit à pleurer amèrement, et tirait le plus vite qu'il pouvait pour éclaircir son doute; mais quand ils furent arrivés à environ quatre-vingts brasses de corde, ils sentirent du poids, ce qui les réjouit extrèmement. Enfin, à dix brasses, ils apercurent distinctement Don Quichotte, et Sancho s'écria : Sovez le bien revenu, mon seigneur, nous pensions déjà que vous étiez resté là-bas pour faire race. Don Ouichotte ne répondait pas un mot, et, quand ils l'eurent tiré tout à fait, ils s'apercurent qu'il avait les yeux fermés, et qu'il paraissait dormir. Ils le posèrent à terre, le débèrent, et cependant il ne s'éveillait pas; enfin, ils le tour-

<sup>1</sup> La peta de Francia, image miraculeuse de la Vierge que l'en voyait, en 1309, entre Salamanque et Ciudad-Rodrigo, et pour laquelle on fonda un couvent de dommeaus.

nèrent, retournèrent et secouèrent tant, qu'au bout d'un assez long temps il revint à lui, et se mit à s'étendre comme un homme qui se réveille d'un profond sommeil, regardant de tous côtés avec une sorte d'épouvante : Mes amis, dit-il, Dieu vous le pardonne, vous m'avez privé de la plus douce vie, de la plus agréable vue dont ait jamais joui aucun homme. Je le reconnais en effet à présent, tous les plaisirs de la vie passent comme une ombre, comme un songe, ou se flétrissent comme la fleur des champs. Infortuné Montésinos 1! ò Durandart, si làchement blessé!2 malheureuse Belerme! plaintif Guadiana3! et vous, tristes filles de Ruidera4, dont les eaux abondantes ne sont que les pleurs versés par vos beaux yeux! Le cousin et Sancho écoutaient attentivement les paroles de Don Quichotte, il les prononcait comme si une immense douleur les tirait du fond de ses entrailles, ils le supplièrent de leur expliquer ce qu'il disait, et de leur raconter ce qu'il avait vu dans cet enfer. Enfer, ditesvous? reprit Don Quichotte: ne l'appelez point ainsi, il mérite un autre nom, comme vous le saurez tout à l'heure. Il leur demanda quelque chose à manger, car il avait une faim excessive. Ils étendirent sur la prairie la serpillière du cousin, ouvrirent les besaces, et, s'assevant tous les trois sur l'herbe fleurie, ils goûtèrent et soupèrent tout à la fois en confiance et bonne

¹ Théobalde, fils du comte Grimaldo et neveu de Charles-Martel, perdit ses domaines en France, en fut banni, alla s'établir en Espagne, où, pour s'être fixé dans un pays montueux, on lui donna le surnon de Montésinos. Il retourna en France sous Charlemagne, fut un des douze pairs de France, eut plusieurs aventures amoureuses, et revint mourir en Espagne. Il avait épousé, dans ce pays, une demoiselle de Rosa Florida, seigneur d'un château nommé Rochafrida, situé dans la plaine de Montiel. C'était non loin de ce château que se trouvait la caverne de Montésinos. Telle est la relation des généalogistes et des romanciers espagnols, mais on ne la regarde pas comme avérée.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durandart fut aussi un des douze pairs, ami de Montésinos et amant de Belerme. Blessé mortellement à la bataille de Roncevaux, il chargea Montésinos de faire enlever son cœur, et de le porter à Belerme.

<sup>3</sup> Le Guadiana est un fleuve d'Espagne dont la source est aux lagunes de Ruidera.

<sup>4</sup> Les lagunes de Ruidera, dont Cervantes fait les filles de la dame de ce nom, et qui communiquent l'une dans l'autre, sont au nombre de treize. Cervantes n'en a compte que neuf, dont sept, dit-il, furent les filles de cette dame, et les deux autres ses nièces: les premières appartenaient au roi, les deux autres à l'ordre de Saint-Jean.

amitié. La scrpillière ôtée: Que personne ne se lève, dit Don Quichotte de la Manche, enfants, prètez-moi une oreille attentive.

### CHAPITRE XXIII.

Des choses admirables que l'excellent Don Quichotte dit avoir vues dans la profonde caverne de Montésinos, et tellement impossibles et incroyables, qu'on regarde cette aventure comme apocryphe.

Il était quatre heures du soir; le soleil, à demi caché par les nuages qui tempéraient l'ardeur de ses rayons, ne versait qu'une lumière adoucie, et permettait à Don Quichotte de raconter, à l'aise et sans être fatigué par la chaleur, à ses deux illustres auditeurs ce qu'il avait vu dans la caverne de Montésinos; il le fit de la manière suivante:

A douze ou quatorze brasses du fond de ce gouffre, se trouve à droite un espace vide, capable de contenir un grand chariot avec ses mules. On y reçoit une petite clarté par des fentes et des trous qui communiquent de loin avec la superficie de la terre. Lorsque j'apercus cette concavité, j'étais déjà las et ennuvé de me sentir pendu à la corde, et de cheminer dans cette obscure région, sans tenir de route fixe. Ainsi je me déterminai à y entrer pour me reposer un peu. Je vous criai de ne plus làcher de corde que je ne vous le disse, mais vous ne m'aurez pas entendu. Je ramassai la corde que vous envoyiez, et j'en fis un tas en rond sur lequel je m'assis tout pensif, cherchant ce que je devais faire pour descendre au fond, puisque je n'avais plus rien pour me soutenir. Préoccupé de cette idée, je suis tombé inopinément dans un profond et involontaire sommeil; puis, sans savoir comment, je m'éveillai et me trouvai au milieu de la plus belle, la plus agréable, la plus délicieuse prairie que puisse produire la nature et créer la plus riche imagination. J'ouvris les yeux, je les frottai, et je me convainquis que je ne dormais point, que j'étais réellement éveillé. Cependant, pour m'assurer davantage que c'était bien moi-même qui me trouvais là et non quelque vain fantôme, je me tàtai la tête et la poitrine, mais le tact, le sentiment, les raisonnements que je faisais en moi-même, me certifièrent que l'étais bien moi-même et tel que je suis maintenant. Bien-

tôt s'offrit à ma vue un palais royal et magnifique, dont les murs paraissaient être du cristal le plus transparent; deux grandes portes s'ouvrirent : j'en vis sortir et s'avancer vers moi un vénérable vieillard, vêtu d'un long manteau violet qui trainait jusqu'à terre. Ses épaules et sa poitrine étaient couvertes de l'espèce de chaperon que portent les boursiers de collége, en satin vert. Il avait sur la tête un bonnet noir à la milanaise, et sa barbe toute blanche tombait audelà de sa ceinture. Il n'avait point d'armes, mais un rosaire à la main, dont les grains étaient plus gros que des noix et les dizains comme des œufs d'autruche d'une grosseur movenne; sa gravité, sa démarche, sa noble apparence et le lieu dans lequel je me trouvais me pénétraient de respect et d'admiration. Il s'approcha de moi, et d'abord m'embrassa étroitement, ensuite il me dit: Il v a longtemps, valeureux chevalier Don Quichotte de la Manche, que nous tous qui sommes enchantés dans ces solitudes, nous t'attendons afin que tu fasses connaître au monde ce que renferme la caverne de Montésinos, dans laquelle tu viens de pénétrer, entreprise qui n'était réservée qu'à ton invincible courage, à ta merveilleuse résolution. Viens avec moi, très illustre seigneur, je vais te faire voir les merveilles que recèle ce palais transparent dont je suis l'alcade et le gardien perpétuel, car je suis Montésinos, dont la caverne a reçu le nom. A peine m'eut-il dit qu'il était Montésinos, que je lui demandai s'il était vrai, comme on le racontait dans le monde, qu'avec une petite dague il eût enlevé le cœur de son ami Durandart, et qu'il l'eût porté à Belerme, pour se conformer à la prière de Durandart mourant. Oni, me répondit-il, tout est vrai, sinon la dague; car ce n'en fut point une, mais un poignard bien poli, aussi pointu qu'une alène. Ce poignard, interrompit Sancho, devait donc venir de Ramon de Hoces de Séville? Je n'en sais rien, répondit Don Quichotte, mais je ne le crois pas, car ce Ramon est d'hier, et le combat de Roncevaux, où périt Durandart, est bien plus ancien; mais cette particularité n'est d'aucune importance, et ne change rien à la vérité de l'his-

<sup>1</sup> Beca de colegial, longue bande d'étoffe que portaient sur les épaules les boursiers de collège, et qu'ils tortillaient de plusieurs façons. Voyez Glossaire de Rabelais, au mot Cornette.

toire. Vous avez raison, dit le cousin; poursuivez, seigneur Don Ouichotte, je vous écoute avec la plus vive satisfaction. Je n'en ai pas moins à vous entretenir, répondit Don Quichotte. Je dis donc que le vénérable Montésinos me fit entrer dans ce palais de cristal. En une salle basse, toute d'albàtre et d'une fraicheur délicieuse, était un tombeau de marbre habilement travaillé, sur lequel je vis étendu tout de son long un chevalier, non en bronze, en marbre ou en jaspe, comme on le voit sur les autres tombeaux, mais en chair et en os; il avait la main droite posée sur le cœur, et cette main me sembla velue et nerveuse, preuve d'une grande force. Avant que l'eusse fait aucune question à Montésinos, voyant mon étonnement à l'aspect du sépulcre et du chevalier, il me dit : Vous voyez mon ami Durandart, fleur et miroir des braves et amoureux chevaliers de son temps: Merlin, cet enchanteur français, que l'on a dit fils du diable, et qui ne l'est pas, je crois, car il en sait plus que lui, Merlin, dis-je, retient enchanté dans ce palais mon ami Durandart, moi et plusieurs autres chevaliers et dames. Personne ne sait comment ni pourquoi il nous retient enchantés dans ce palais: le temps où nous le saurons n'est pas éloigné, à ce que j'imagine. Ce qui m'étonne le plus, est d'être aussi sûr que je le suis qu'il fait jour maintenant, que Durandart rendit entre mes bras le dernier soupir et qu'après sa mort j'enlevai son cœur de mes propres mains; en vérité, il pouvait bien peser deux livres, et, selon les naturalistes, celui qui a le cœur le plus gros est aussi le plus courageux. Cela étant ainsi, et ce chevaher étant réellement mort, comment se fait-il qu'il soupire et se plaint, de temps en temps, comme s'il était vivant? Au même moment, le malheureux Durandart s'écria d'une voix plaintive:

O mon cousin Montésinos, la dernière prière que je vous fis, fut aussitôt après ma mort, et quand mon âme aurait abandonné mon corps, de me tirer le cœur de la poitrine, avec le poignard ou la dague et de le porter à Belerme.

A ces mots le vénérable Montésinos, les larmes aux yeux, se jeta à genoux devant le chevalier, et lui dit : l'arfait, seigneur Durandart, mon cher cousin, le jour funeste de notre défaite, ce que vous m'aviez commandé: j'enlevai votre cœur le mieux que je pus, sans en laisser dans le corps la moindre parcelle; je l'essuyai avec un mouchoir de dentelle, et je pris ma course pour la France, après avoir déposé votre corps dans le sein de la terre, en versant tant de larmes qu'elles suffirent pour laver mes mains et les nettoyer du sang dont elles étaient couvertes après avoir fouillé dans vos entrailles. Pour plus ample preuve, cher cousin de mon âme, dans le premier village que je rencontrai en sortant de Roncevaux, je mis un peu de sel sur votre cœur, pour qu'il ne sentit pas mauvais, et qu'il pût ètre présenté, non pas frais, mais du moins conservé, à madame Belerme, qui, comme vous, comme moi, comme Guadiana votre écuyer, la dame Ruidera, ses sept filles, ses deux nièces, et beaucoup d'autres de vos amis et connaissances, est retenue enchantée dans ce palais par le sage Merlin, depuis nombre d'années; bien qu'il s'en soit écoulé plus de cinq cents, aucun de nous n'est mort; il ne nous manque que Ruidera, ses filles et ses nièces, qui s'en allaient toujours pleurant, et que, par compassion, sans doute, Merlin a changées en autant de lagunes qui, parmi les vivants, et dans la province de la Manche, sont appelées les lagunes de Ruidera; les sept filles appartiennent au roi d'Espagne, et les deux nièces aux chevaliers d'un très saint ordre, qu'on appelle de Saint-Jean, Guadiana, votre écuyer, qui ne cessait aussi de déplorer votre malheur, fut changé en un fleuve qui porte son nom; lorsque ses ondes parvinrent à la surface de la terre et qu'il apercut le soleil de l'autre monde, il eut un tel regret de vous quitter, qu'il se replongea dans les entrailles de la terre ; cependant, comme il n'est pas possible qu'il abandonne son cours naturel, il se montre, de distance en distance, au soleil et aux hommes. Les lagunes dout je vous ai parlé l'augmentent de leurs eaux, avec elles et beaucoup d'autres qu'il recoit en chemin, il entre majestueusement dans le Portugal. Mais, en quelque lieu qu'il promène son cours, il montre toujours sa tristesse et sa mélancolie. Il dédaigne de nourrir dans ses eaux des poissons estimés et délicats; ceux qu'il alimente sont insipides et grossiers, bien différents des poissons du Tage doré. Ce que je vous dis maintenant, mon cher cousin, je vous l'ai déjà dit bien des tois; mais, comme vous ne me répondez pas, j'imagine, ou

que vous ne me croyez pas, ou que vous ne m'entendez point, et Dieu sait la peine que j'en éprouve. Je veux vous apprendre maintenant une nouvelle qui, si elle ne soulage pas votre douleur, ne peut du moins l'augmenter: sachez que vous avez devant vous (ouvrez les yeux et vous le verrez) ce fameux chevalier dont le sage Merlin a prédit tant de choses, ce Don Quichotte de la Manche qui vient de ressusciter, avec plus de gloire qu'autrefois, la chevalerie errante, oubliée aujourd'hui. Il pourrait se faire que, par son moyen, nous fussions désenchantés, car les grandes aventures sont réservées aux grands hommes. Si cela n'arrive point, dit Durandart, d'une voix faible et dolente, si cela n'arrive point, mon cousin, il faudra prendre patience et inêler les cartes 1. En achevant ces mots, il se tourna sur le côté, et retomba dans son silence accoutumé.

Cependant on entendit de grands cris, et des pleurs mèlés à de profonds gémissements et à des sanglots entrecoupés. Je tournai la tête, et, à travers les murailles de cristal, je vis s'avancer, dans une autre saile, une procession de deux files de belles filles vêtues de deuil, avec des turbans blancs à la mode des Turcs. Au bout des deux files venait une dame (elle paraissait l'être à sa gravité) aussi vêtue de noir, avec un voile blanc si long qu'il trainait à terre. Son turban était deux fois plus ample que le plus gros des autres; elle avait des sourcils qui se touchaient, le nez un peu camus, la bouche grande, mais les lèvres colorées: ses dents, qu'elle laissait voir de temps à autre, paraissaient rares, mal rangées, mais blanches comme des amandes pelées. Elle tenait dans ses mains un linge très fin, dans lequel, autant que j'en pus juger, était un cœur de chair de momie tant il était sec et flétri. Montésinos me dit que toutes ces femmes étaient les suivantes de Durandart et de Belerme, enchantées comme leurs maîtres, et que la dernière, qui portait dans ses mains le cour enveloppé, était Belerme elle-même; quatre jours de la semaine, elle fait avec ses demoiselles cette procession, chantant, ou pour mieux dire, pleurant sur le corps et sur le cœur déplorable de son cousin; il ajouta que si elle m'avait paru quelque peu laide, ou moins

<sup>1</sup> Pac'encia y baraiar, façon de parler proverbiale.

belle que ne l'avait publié la renommée, la cause en était dans les mauvaises nuits et les pires jours qu'elle passait dans cet enchantement, comme on pouvait en juger par son teint blême et ses yeux battus; on ne pouvait pas attribuer cet effet aux indispositions périodiques du sexe, puisque, depuis longtemps, elle n'y était plus sujette, mais bien à la douleur sans cesse renaissante du spectacle cruel qui lui rappelait à tous moments la fin tragique de son malheureux amant : sans cela elle serait à peine égalée en beauté, en grâces, en éclat, par la grande Dulcinée du Toboso, tant célébrée dans ces contrées, et mème par tout le monde. Arrètez, seigneur Montésinos, lui disje : contez votre histoire comme il convient de le faire, vous devez savoir que toute comparaison est odieuse. La sans pareille Dulcinée est ce qu'elle est, madame Belerme est ce qu'elle est, ou ce qu'elle fut, et restons-en là. Pardon, seigneur Don Quichotte, me répondit-il, j'ai eu tort, je l'avoue, j'ai mal parlé en disant que madame Dulcinée égalerait à peine madame Belerme, il me suffisait d'avoir appris, je ne sais par quels rapports, que vous étiez son chevalier, pour que je me mordisse la langue avant de l'avoir comparée à d'autres qu'au ciel même. A cette réparation du grand Montésinos, mon cœur s'apaisa de l'agitation que j'avais éprouvée en entendant cette comparaison. Je m'étonne fort, seigneur, interrompit Sancho, que vous n'ayez pas sauté sur ce vieillard, que vous ne lui ayez pas moulu les os ou arraché la barbe sans lui laisser un poil.-Non, ami Sancho, je n'aurais pas bien fait d'en agir ainsi, car nous sommes tous obligés de respecter les vieillards, ne fussent-ils pas chevaliers, à plus forte raison lorsqu'ils le sont et enchantés. Je sais bien, au reste, que nous ne nous devons rien pour les demandes et les réponses que nous avons échangées. Je ne comprends pas, dit alors le cousin, comment en aussi peu de temps que vous êtes resté dans cette caverne, votre grâce a pu voir tant de choses, tant parler, et tant répondre. Combien y a-t-il donc que je suis descendu? demanda Don Quichotte. Un peu plus d'une heure, répondit Sancho. - Cela ne peut être, car j'ai vu trois fois la nuit et le jour : de sorte que, à mon compte, j'ai séjourné trois jours dans ces régions souterraines cachées à notre vue. Mon seigneur doit

avoir dit la vérité, dit Sancho; comme tout ce qui lui est arrivé ne s'est fait que par enchantement, il est possible que ce qui nous a paru une heure à nous autres, semble trois jours et trois muits dans ces lieux-là. C'est sans doute cela, dit Don Quichotte. Mais, seigneur, demanda le cousin, n'avez-vous rien mangé pendant tout ce temps-là? Pas une bouchée, répondit Don Ouichotte; je n'ai pas eu faim, je n'y ai même pas pensé. Les enchantés mangent-ils? reprit le cousin.- Ils ne mangent rien, et ne sont pas soumis aux nécessités majeures, quoique, suivant l'opinion commune, leur barbe croisse ainsi que les cheveux et les ongles. Mais dorment-ils? demanda Sancho. - Certainement non: au moins durant les trois jours que j'ai demeuré parmi eux, nul n'a fermé l'œil ni moi non plus. Ici, reprend Sancho, vient tout à propos le refrain ; «Dismoi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.» Vous vous trouviez avec des enchantés qui veillaient et jeûnaient, il n'est pas surprenant que vous ayez jeûné et veillé comme eux. Mais pardonnez-moi, seigneur, si je vous dis ceci : je veux que Dieu m'emporte (j'ai failli dire le diable), si, de tout ce que vous nous avez raconté, je crois un seul mot. Et pour quoi non ? dit le cousin : pensez-vous donc que le seigneur Don Quichotte ait menti? l'eût-il voulu, il n'aurait pu, en aussi peu de temps, inventer ce million de mensonges. Je ne pense pas que mon maître mente, répondit Sancho. Et que crois-tu donc? dit le chevalier. - Je crois que ce Merlin, ou ces enchanteurs qui ont enchanté toute la troupe que vous dites avoir vue et fréquentée là-bas, vous ont fourré dans la cervelle toute cette histoire que vous nous avez racontée et ce qui vous reste à nous dire. La chose serait possible, répliqua Don Quichotte, mais elle n'est pas ainsi, car tout ce que j'ai conté, je l'ai vu de mes yeux, touché de mes mains. Que diras-tu, d'ailleurs, si j'ajoute que parmi un nombre infini de merveilles que me fit voir Montésinos (je t'en ferai à loisir le récit durant notre voyage, car plusieurs ne sont pas pour trouver place ici), que parmi ces merveilles il me montra trois paysannes qui s'en allaient sautant et cabriolant comme des chèvres dans ces délicieuses prairies ; à penne les eus-je vues que dans l'une d'elles je reconnus la sans parcille Dulcinée du Toboso, et les deux autres étaient

les mêmes paysannes qui l'accompagnaient, et auxquelles nous parlâmes en sortant du Toboso. Je demandai à Montésinos s'il les connaissait : il me répondit que non, mais que ce devaient être de grandes dames enchantées, que, depuis peu de jours seulement, on voyait dans la prairie : que je ne devais pas m'en étonner, attendu que, dans le même lieu, se trouvaient beaucoup d'autres dames des siècles passés et du temps présent, enchantées sous les formes les plus diverses et les plus étranges. Parmi elles il connaissait la reine Genèvre, et sa duègne Quintagnone qui présenta du vin à Lancelot quand il revint de Bretagne. Lorsque Sancho Panca entendit son maître parler ainsi, il pensa perdre le jugement ou mourir de rire. Comme il savait la vérité sur le prétendu enchantement de Dulcinée, dont il était l'auteur, dont lui seul avait rendu témoignage, il acheva de se convaincre que son maître était hors de sens et fou de tous points. Il lui dit donc : O mon cher patron, en male heure, en pire saison, en plus mauvais jour êtes-vous descendu dans l'autre monde, en un moment pire encore avez-vous rencontré le seigneur Montésinos, qui vous a rendu à nous en tel état. Vous étiez bien ici, avec votre entier jugement, tel que Dieu vous l'avait donné, débitant des sentences, distribuant des conseils à chaque pas, et non tel que vous voici maintenant, débitant les plus grandes extravagances que l'on puisse imaginer. Je te connais, Sancho, répondit Don Quichotte, c'est pourquoi je ne fais aucun cas de tes paroles.-Ni moi de celles de votre seigneurie. Battez-moi, tuez-moi pour ce que je vous ai dit ou pour ce que je veux vous dire, si vous ne voulez point vous amender dans vos discours. Mais dites-moi, tandis que nous sommes en paix, comment ou à quoi avez-vous reconnu notre dame? si vous lui avez parlé, qu'avez-vous dit? qu'a-telle répondu ? - Je l'ai reconnue parce qu'elle porte les mêmes habits que lorsque tu me la fis voir ; je lui ai parlé, mais au lieu de me répondre elle m'a tourné les épaules, et s'est enfuie si précipitamment qu'une flèche n'aurait pu l'atteindre. Je voulus la suivre, et je l'aurais fait; mais Montésinos me conseilla de ne pas l'entreprendre, parce que ce serait me fatigner inutilement et que d'ailleurs le moment approchait où je devais sortir de la caverne. Il ajouta qu'avec le temps il me ferait sa-

voir comment lui, Belerme, Durandart et les autres, devaient être désenchantés. Mais, ce qui m'affligea le plus, ce fut que, tandis que Montésinos me disait cela une des compagnes de la malheureuse Dulcinée s'approcha de moi sans que je l'eusse vue venir et, les yeux pleins de larmes, me dit d'une voix basse et triste : Seigneur, ma dame Dulcinée baise les mains de votre seigneurie, elle la supplie de lui faire savoir en quelle situation vous vous trouvez; pour elle, en ce moment, elle est dans un pressant besoin et vous conjure instamment de lui prêter une demi-douzaine de réaux, ou ce que vous pourrez, sur ce cotillon de coton tout neuf que je vous apporte, elle vous donne sa parole de vous les rendre promptement. Je fus étrangement surpris d'un tel message, et, me retournant vers Montésinos : Est-il possible, lui dis-je, que la nécessité se fasse sentir aux enchantés ? Seigneur, me répondit-il, sovez convaincu que ce que l'on appelle nécessité s'étend, se fait sentir partout, et n'épargne même pas les enchantés : puisque madame Dulcinée vous demande six réaux, et que le gage paraît bon, il faut les lui prêter, car elle doit se trouver dans un pressant besoin. Je ne veux point du gage, répondis-je, et je lui donnerai encore moins ce qu'elle demande, car je n'ai que quatre réaux : c'étaient ceux, Sancho, que tu me remis l'autre jour pour faire l'aumône aux pauvres que je rencontrerais en chemin. Je les lui donnai, et lui dis : Amie, rapportez à votre maîtresse que je ressens ses peines jusqu'au fond du cœur et que je voudrais être assez riche ' pour y remédier; que cependant je ne saurais jouir de la santé ni du repos loin de son agréable vue et de sa discrète conversation, qu'ainsi je la supplie humblement de se laisser voir à son chétif esclave et désolé chevalier. Dites-lui de plus qu'au moment où elle y pensera le moins, elle entendra dire que j'ai fait un serment et un vœu comme celui du marquis de Mantoue, lorsqu'il résolut de venger son neveu Baudouin, qu'il trouva expirant sur la montagne; ce vœu fut de ne point manger pain sur nappe, avec les autres obligations qu'il ajouta, jusqu'à ce qu'il l'eût vengé. Ainsi, je ferai vœu de ne prendre aucun repos, et de parcourir les sept parties du

<sup>1</sup> Que so ra ser un Fucar, nom des plus tiches negociants de cette époque.

monde, avec plus d'exactitude que l'infant don Pédro de Portugal, jusqu'à ce que je l'aie désenchantée. Vous devez tout cela et bien plus encore à ma dame, répondit la demoiselle et prenant les quatre réaux, au lieu de me faire une révérence, elle fit une cabriole et s'éleva de deux vares en l'air. Bon Dieu! dit alors Sancho avec une grande exclamation, est-il possible d'entendre de pareilles choses, et que les enchanteurs et les enchantements aient assez de pouvoir pour changer le bon jugement de mon maître en une pareille folie! O seigneur! seigneur! pour l'amour de Dieu, revenez à vous, reprenez votre bon sens, et, pour votre honneur, n'ajoutez plus foi à toutes ces extravagances qui vous òtent la raison. Sancho, répondit Don Quichotte, c'est ton attachement pour moi qui te fait parler ainsi, et, comme tu n'as point d'expérience des choses de ce monde, celles qui présentent des difficutés te semblent impossibles; mais le temps viendra, comme je te l'ai déjà dit, et certaines particularités que je te communiquerai sur les choses que j'ai vues là-bas te feront croire celles que je viens de te conter et dont la vérité n'admet ni doute ni discussion.

## CHAPITRE XXIV.

Où l'on rapporte mille balivernes aussi impertinentes que nécessaires à l'intelligence de cette grande histoire.

Celui qui traduisit cette grande histoire de l'original qu'écrivit le premier auteur Cid Hamet Benengeli, dit que parvenu au chapitre de la caverne de Montésinos, il trouva en marge du manuscrit original les réflexions suivantes, écrites de la propre main du même Hamet :

- « Je ne puis concevoir ni me persuader que les aventures dé-« crites dans le chapitre précédent soient arrivées de point en « point au vaillant Don Quichotte, la raison en est que toutes « les aventures antérieures étaient vraisemblables et possibles:
- « mais pour celle de la caverne je ne vois aucun moyen d'y « ajouter foi, elle s'éloigne trop des bornes de la raison. Sup-
- « poser que Don Quichotte ait menti, lui le plus véridique des
- « gentilshommes et le plus noble des chevaliers de son temps, « la chose n'est pas admissible : il n'eût pas dit un mensonge

« quand on l'eût assailli de traits. D'un autre côté je considère « qu'il a raconté cette aventure avec tous les détails rapportés, « et qu'il n'était pas possible d'inventer en aussi peu de temps « un tel échafaudage d'extravagances. Si donc elle paraît apo- « cryphe, la faute n'en est point à moi, je la donne fausse ou « vraie, sans la garantir. Toi, lecteur, en homme prudent, ju- « ge-la suivant ta manière de voir, je ne dois et ne peux rien « faire de plus. On assure cependant qu'à l'article de la mort, « Don Quichotte a désavoué cette aventure et dit qu'il l'avait « imaginée parce qu'elle lui semblait cadrer à merveille avec « toutes celles qu'il avait lues dans ses livres de chevale- « rie. »

Ici l'auteur reprend son récit : Le cousin s'émerveilla également de l'audace de Sancho et de la patience de Don Quichotte. Il jugea que la cause de son humeur indulgente était la satisfaction d'avoir vu sa dame Dulcinée, quoique toujours enchantée; sans ce motif, les propos de Sancho lui eussent sans doute mérité d'être moulu de coups de bâton, car il lui semblait que c'était aussi un peu trop de hardiesse avec son maître. Seigneur, dit-il à ce dernier, je tiens cette journée-ci pour très bien employée, car j'v ai recueilli quatre choses: la première, c'est la connaissance de votre seigneurie que je tiens à grande fortune; la seconde, de savoir ce que renferme la caverne de Montésinos, et les métamorphoses de Guadiana et des filles de Ruidera, qui me serviront pour mon Ovide espagnol; la troisième, de connaître également la haute antiquité des cartes à jouer, qui devaient être en usage au moins du temps de l'empereur Charlemagne, comme on en peut juger par les paroles que vous dites avoir été proférées par Durandart, quand, après le long discours que lui fit Montésinos, il s'écria : Patience, et mêlons les cartes', Cette façon de parler, il ne put l'apprendre étant enchanté, ce fut donc pendant son séjour en France et au temps dudit empereur Charlemagne. Cette découverte me vient tout à point pour l'autre livre que je compose, qui est le supplément à Polydore Virgile, des Inventions anciennes; je crois que, dans son ouvrage, il a oublié de donner l'origine des cartes ; je pour-

<sup>1</sup> Paccencia y barajar. Nons avons déjà dit que c'était une façon de parler proverbale. Le verbe barajar signific battre, mèler les cartes.

rai la faire connaître aujourd'hui, ce qui sera d'une grande importance, surtout avec l'autorité d'un homme aussi grave, aussi véridique que le seigneur Durandart. La quatrième chose est de savoir maintenant avec certitude où est la source du Guadiana, ignorée jusqu'à ce jour. Vous avez raison, répondit Don Quichotte; mais je désirerais savoir à qui vous avez intention de dédier vos livres, en supposant que Dieu vous fasse la grace d'obtenir la permission de les faire imprimer, ce dont je doute fort. - L'Espagne ne manque pas de seigneurs et de grands à qui l'on peut en faire hommage. - Il n'y en a pas beaucoup, non qu'ils ne le méritent, mais ils refusent de les accueillir, pour ne pas contracter l'obligation de reconnaître le travail et la courtoisie des auteurs. Je connais moi un prince qui peut suppléer au défaut des autres avec tant d'avantages, que si je les détaillais ici, j'exciterais peut-être l'envie des cœurs les plus généreux '. Mais remettons cela à un temps plus commode, et cherchons quelque gite où nous puissions passer la nuit. Non loin d'ici, dit le cousin, je connais un ermitage habité par un ermite que l'on dit avoir été soldat : il a la réputation d'être un bon chrétien, charitable et sage. Auprès de son ermitage, il a bàti à ses frais une maison qui, pour être petite, n'en sera pas moins capable de nous recevoir. Cet ermite a-t-il des poules? demanda Sancho. Il y en a peu maintenant qui n'en aient, répondit Don Quichotte, car les ermites d'aujourd'hui ne ressemblent guère à ceux des déserts de l'Égypte, qui se couvraient de feuilles de palmier et ne mangeaient que des racines. Il ne faut pas croire que le bien que je dis des uns, je le refuse aux autres, je veux seulement vous faire comprendre que les pénitences d'aujourd'hui n'approchent pas de la rigueur et de la sévérité de celles d'autrefois. Cependant, ils ne laissent pas d'être tous respectables, ou du moins je les juge tels, et, quand tout va mal, l'hypocrite qui feint d'être bon est moins nuisible que le pécheur public.

En ce moment, ils virent venir vers eux un homme à pied cheminant à grands pas, et frappant de grands coups de baguette un mulet chargé de lances et de hallebardes. Quand il

<sup>1</sup> Ce prince, dont parle ici Cervantes, est sans doute son Mécène le plus zélé, le courte de Lemos, anquel il dédia la seconde partie du Don Quichotte.

fut auprès d'eux, il les salua et passa outre. Bon homme, lui dit Don Quichotte, yous me paraissez aller plus vite qu'il ne le faudrait pour votre mulet. Seigneur, répondit-il, je ne saurais m'arrêter : les armes que vous voyez doivent servir demain ; ainsi je suis forcé de me hâter. Adjeu. Si vous désirez pourtant savoir pourquoi je les porte, je pense m'arrêter et passer la nuit dans l'hôtellerie qui est au-dessus de l'ermitage; si vous suivez ce chemin, vous m'y trouverez et je vous conterai des merveilles. Mais, adieu, encore un coup. Il pressa si fort son mulet, que Don Quichotte n'eut pas le loisir de lui demander ce que c'était que ces merveilles. Comme il était un peu curieux, et toujours avide de connaître des choses nouvelles, il voulut se mettre en chemin sur-le-champ pour aller coucher à l'hôtellerie, sans s'arrêter à l'ermitage, où le cousin aurait préféré passer la nuit. En conséquence, ils montèrent à cheval et prirent tous trois le chemin de l'hôtellerie, où ils arrivèrent un peu avant la nuit. Le cousin proposa à Don Quichotte de passer par l'ermitage pour boire un coup. Sancho eut à peine entendu la proposition, qu'il tourna bride vers ce côté, et les autres firent de même. Mais le malheur de Sancho voulut que l'ermite ne fût pas au logis, c'est ce que leur dit une sous-ermite qu'ils trouvèrent dans l'ermitage. Ils lui demandèrent du plus cher. Elle répondit que son maître n'en avait pas, mais que s'ils voulaient de l'eau à bon marché, elle leur en donnerait de bon cœur. Si je voulais de l'eau, dit Sancho, il y a des puits sur le chemin pour me satisfaire. O noces de Camache! d abondance de la maison de don Diégo! combien de fois j'aurai l'occasion de vous regretter! Ils laissèrent là l'ermitage et piquèrent vers l'hôtellerie. A peu de distance, ils rencontrèrent un jeune homme qui marchait sans trop se hâter et qu'ils atteignirent aisément. Sur son épaule était son épée, au bout de laquelle pendait un paquet qui paraissait contenir ses vêtements, probablement ses chausses, son manteau, quelques chemises; car il avait sur le corps un pourpoint de velours avec quelques apparences de satin et la chemise en dehors ses bas étaient de soie, et ses souliers à la mode de la cour ; i paraissait avoir dix-huit à dix-neuf ans, avait l'air joyeux e leste, et s'en allait chantant des seguedilles pour charmer l'ennui du chemin. Quand ils le rejoignirent, il achevait d'en chanter une, que le cousin retint par cœur et qui disait:

Le besoin me conduit à la guerre; si j'avais de l'argent je ne le ferais pas, en verite.

Don Quichotte, le premier, lui adressa la parole, et lui dit : Vous voyagez bien à la légère, seigneur; où donc allez-vous ainsi? dites-le nous, si c'est votre plaisir. C'est la chaleur et la pauvreté qui me font aller ainsi vêtu, répondit le jeune homme, et je m'en vais à la guerre. - Pour la chaleur, passe : mais quoi! la pauvreté? - Seigneur, dit le jeune homme, je porte dans ce paquet des chausses de velours pareilles à mon pourpoint : si je les gâte en chemin, elles ne me feront point honneur à la ville et je n'ai point de quoi en acheter d'autres: ainsi, tant pour cette raison que pour avoir de l'air, je vais ainsi vètu jusqu'à ce que je rencontre quelques compagnies d'infanterie qui sont à douze lieues d'ici; j'y trouverai ma place, et les bagages ne manqueront pas pour faire la route jusqu'au lieu de l'embarquement, qui, dit-on, est Carthagène. J'aime mieux avoir le roi pour maître et le servir à la guerre, que non pas quelque ladre de la cour. Mais, dit le cousin, n'avez-vous pas quelque haute-paye? Sans doute, répondit le jeune homme, si j'avais servi quelque grand d'Espagne ou quelque personnage d'importance, j'en aurais une; voilà ce que c'est que de servir en bon lieu : on sort de son emploi pour devenir enseigne, capitaine, ou avec quelque bonne récompense; mais moi, malheureux, je n'ai jamais servi que des solliciteurs, des gens venus on ne sait d'où, et qui donnent ration et salaire si modiques, que la moitié passait à payer l'empois d'un collet; ce serait miracle si un page aventurier trouvait quelque bonne fortune. Mais, dites-moi donc, ami, lui demanda Don Quichotte, est-il possible que, pendant les années de votre service, vous n'ayez pu obtenir quelque livrée? On m'en a donné deux, répondit le page : mais de même qu'on ôte l'habit à ceux qui quittent un ordre religieux avant d'avoir fait profession, pour leur rendre leurs vêtements, ainsi mes maîtres me rendirent les miens. Après avoir terminé les affaires qui les avaient amenés à la cour, ils retournaient chez

eux et reprenaient les livrées qu'ils ne m'avaient données que par ostentation. Notable vilenie! comme disent les Italiens, reprit Don Ourchotte. Avec tout cela regardez comme une bonne fortune d'avoir quitté la cour avec une si louable intention, car il n'y a pas sur la terre chose plus honorable et plus profitable que de servir Dieu d'abord et ensuite son roi et seigneur naturel, surtout dans la profession des armes par laquelle on acquiert, sinon plus de richesses, du moins plus d'honneur que par les lettres, comme ie l'ai dit plusieurs fois. Quoique les lettres aient fondé plus de majorats que les armes, cependant ceux des armes ont je ne sais quoi sur ceux des lettres, et je sais quel brillant particulier qui leur donne l'avantage sur tous les autres. Retenez bien ce que je vais vous dire, cela vous sera d'un grand profit, et vous apportera beaucoup de soulagement dans vos travaux. Éloignez de votre pensée les adversités qui peuvent vous survenir : la pire de toutes est la mort, mais, quand elle est honorable, on doit la regarder comme le premier des biens. On demandait à Jules César, ce valeureux empereur romain, quelle était la meilleure mort : il répondit que c'était la plus subite, la plus imprévue. Sa réponse, sans doute, était celle d'un païen, étranger à la connaissance du vrai Dieu; mais cependant il disait bien, pour s'affranchir de toutes les terreurs humaines. J'admets le cas où vous seriez tué dans la première action, soit par un coup d'artillerie, soit par l'explosion d'une mine, qu'importe? c'est toujours mourir et tout est fini. Suivant Térence, le soldat mort dans une bataille vaut mieux que celui qui trouve son salut dans la fuite; le bon soldat obtient d'autant plus d'estime qu'il obéit mieux à son capitaine, à ses supérieurs, et souvenez-vous, mon fils, qu'il est plus honorable pour lui de sentir la poudre que le musc. Si la vieillesse vous surprend dans ce noble exercice, fussiez-vous couvert de blessures, boiteux, estropié, du moins elle ne vous surprendra pas sans honneur. la pauvreté ne pourra vous avilir. Bien plus, on s'occupe déjà des movens de secourir et d'entretenir les vieux soldats estropiés : en effet, il n'est pas bon d'en agir avec eux comme le font avec leurs nègres ceux qui les affranchissent et leur donnent la liberté quand ils sont vieux et ne peuvent plus servir; on les renvoie de la maison avec le titre de libres, et ils deviennent esclaves de la faim, dont ils ne peuvent s'affranchir que par la mort.

Maintenant, mon fils, jene vous dirai rien de plus, sinon de monter en croupe derrière moi jusqu'à l'hôtellerie; nous souperons ensemble et demain vous poursuivrez votre chemin: que Dieu vous le donne aussi bon que le méritent vos honnètes désirs. Le page accepta la proposition de souper à l'hôtellerie, mais il ne voulut pas monter en croupe. On dit qu'à cette occasion Sancho murmurait en lui-même. Vrai Dieu! est-il possible qu'un homme qui dit tant et de si bonnes choses soutienne avoir vu toutes les absurdités impossibles qu'il raconte de la caverne de Montésinos! c'est bien, qu'il dise donc. Ils arrivèrent à l'hôtellerie aux approches de la nuit, et ce ne fut pas une petite satisfaction pour Sancho de voir que son maître la prenait vraiment pour une hôtellerie, et non pour un château. comme il avait coutume. A peine étaient-ils entrés que Don Quichotte s'informa de l'homme aux lances et aux hallebardes; l'hôtelier lui dit qu'il était à l'écurie, occupé du soin de son mulet. Le cousin et Sancho y conduisirent leurs montures, et curent soin de donner à Rossinante la meilleure place et la meilleure auge de l'écurie.

# CHAPITRE XXV.

Où est racontée l'aventure du braire de l'àne, du joueur de marionnettes, et les mémorables divinations du singe devin.

Don Quichotte ne pouvait cuire son pain <sup>1</sup>, comme on dit, jusqu'à ce qu'il connût les merveilles que lui avait annoncées l'homme aux armes. Il alla le trouver à l'endroit où l'hôtelier lui avait dit qu'il était et, l'ayant rencontré, il le pria de lui dire sur-le-champ ce qu'il lui devait dire plus tard sur ce qu'il lui avait demandé en route. Mon bon seigneur, répondit cet homme, le conte de ces merveilles ne peut se faire ainsi debout et en un moment : laissez-moi achever de donner la ration à mon mulet, et je vous raconterai des choses admirables. Qu'à cela ne tienne, dit Don Quichotte : je vais vous aider. En même

<sup>1</sup> No se le cocia el pan : expression proverbiale, pour dire : Il ne pouvait se tentr d'impatience.

temps, il se mit à cribler l'orge, à nettoyer la mangeoire; condescendance qui obligea l'homme à lui raconter de bon cœur ce qu'il lui demandait. Il s'assit sur un banc de pierre, Don Quichotte près de lui, et commença son récit ayant pour sénat et pour auditoire le cousin, le page, l'hôtelier et Sancho.

Vous saurez, seigneurs, que, dans un village, à quatre lieues et demie d'ici, un régidor perdit un ane par la malice et tromperie d'une sienne servante : ceci serait long à raconter; il fit inutilement toutes les recherches possibles pour le trouver. Il v avait quinze jours, selon le bruit public, que l'âne manquait, quand le régidor qui l'avait perdu étant sur la place, un de ses collègues lui dit : Compère, donnez-moi des étrennes, votre àne est retrouvé. Je vous les promets bonnes, compère, répondit le premier; mais où donc l'avez-vous vu? - Dans le bois, ce matin, sans bàt, sans harnais aucun, et si maigre qu'il fait pitié. J'ai voulu le chasser devant moi pour vous le ramener; mais il est devenu si farouche, si sauvage que, quand je m'en suis approché, il s'est enfui et s'est caché dans le plus épais du bois. Si vous voulez que nous allions tous deux le chercher, laissez-moi conduire cette bourrique à la maison, je reviens à l'instant. Vous me ferez grand plaisir, répondit l'autre, à la pareille, comptez sur moi. C'est avec ces circonstances et de la même manière que je le fais maintenant, que racontent l'aventure tous ceux qui en ont connaissance. Enfin, nos deux régidors à pied et familièrement s'en allèrent au bois. Arrivés au lieu où ils pensaient trouver l'âne, ils ne le virent point ni dans les environs, malgré toutes leurs recherches. Voyant leur peine inutile, celui qui l'avait apercu dit à l'autre: Compère, il me vient un expédient, qui sans doute pourra nous faire découvrir cet animal, quand il serait caché, non dans le bois, mais dans les entrailles de la terre. Je sais braire à merveille: si vous le savez aussi tant soit peu, notre affaire est faite. Tant soit peu, dites-vous, compère, reprit l'autre; par Dieu je ne le cède à personne et je défierais les ânes eux-mêmes. - C'est ce que nous allons voir. Prenez un côté du bois, firai par l'autre : nous en ferons ainsi le tour et le parcourrons entièrement. De temps en temps vous brairez de votre côté, moi du mien, il est impossible que l'âne ne nous entende et ne nous réponde,

s'il est dans le bois. Compère, dit le maître de l'âne, l'idée est excellente et digne de votre grand esprit. Ils se séparèrent donc, et allèrent chacun de son côté. Le hasard voulut qu'ils se mirentà braire presque en même temps: chacun accourut, trompé par le cri de l'autre, et pensant que l'ane se montrait déjà. En se voyant : Est-il possible, compère, dit l'un, que ce ne soit pas mon àne que j'ai entendu? - Non, vraiment, c'était moi. -En vérité, compère, de vous à un âne il n'y a aucune différence, pour ce qui est de braire, et je vous avoue que je n'ai jamais entendu rien d'aussi parfait. Ces éloges, répondit l'auteur du plan, vous conviennent mieux qu'à moi, car, par le Dieu qui m'a créé, vous pouvez donner deux braiments d'avantage au plus habile qui soit au monde. Votre son est élevé, le plein de la voix est soutenu, mesuré, les reprises sont fréquentes et variées : en un mot, je me tiens pour battu et je vous cède la palme de ce rare mérite. - Je m'estimerai donc plus que je faisais auparavant, dit le maître de l'ane, et je crojrai que je sais quelque chose. Je pensais bien avoir quelque talent, mais je ne m'étais jamais flatté d'être parvenu au point de perfection que vous dites. - Avouez, compère, qu'il y a dans ce monde bien des talents enfouis, ou mal employés par ceux qui ne savent pas en tirer parti. - Les nôtres, mon compère, ne nous peuvent servir que dans un cas comme celui-ci; encore, plaise à Dieu qu'ils nous soient aujourd'hui de quelque utilité! Cela dit, ils se séparèrent de nouveau et recommencèrent à braire, mais à tout moment ils se trompaient et venaient se rejoindre, au point que pour n'être plus abusés, ils convinrent de répéter deux fois consécutivement leur cri '. Avec ces doubles braiments, ils parcoururent tout le bois, sans que l'ane perdu répondit mème par signes. Et comment eût-il pu le faire, le pauvre animal, puisque enfin ils le trouvèrent au fond du bois, mangé par les loups? En le voyant, son maître s'écria : Je m'étonnais qu'il ne nous répondit pas ; certes, s'il n'eût pas été mort, il se fût mis à braire en nous entendant, ou il n'aurait pas été un âne. Mais, compère, après avoir eu le plaisir de vous entendre braire de si bonne grâce, je ne regrette pas ma

 $<sup>^{1}</sup>$  C'est, dit-on, de cette anecdote qu'est venu le proverbe français :  $H\ y\ aura\ de\ l'aure$ , pour dire : H v a du malentendu, du quiproque,

peine, quoique j'aie trouvé ma bète morte. Vous ètes en bonne main, compère, répondit l'autre : car, si l'abbé chante bien, le moinillon ne lui cède en rien.

Ils s'en retournèrent à leur village, bien fâchés et enroués. Ils racontèrent à leurs amis, à leurs voisins, à leurs connaissances, ce qui leur était arrivé dans la recherche de l'ane, chacun vantant le talent de braire que possédait l'autre. Cette histoire se répandit dans les villages voisins. Le diable qui ne dort jamais et qui se plait à semer la discorde en tous lieux, à faire naître des rixes en l'air et grand bruit de rien, a si bien fait, que, lorsque les habitants des villages voisins rencontrent quelqu'un du nôtre, ils se mettent aussitôt à braire pour nous jeter à la figure le braire de nos régidors. Les enfants se sont mis de la partie, et c'est comme si tous les diables s'en mèlaient. Cette moquerie a passé de village en village, et nos habitants sont signalés par ce maudit braire, comme les nègres parmi les blancs. L'irritation qu'ils en ont concue est telle, que, déià, plusieurs fois, les raillés se sont armés et sont sortis en bataille pour attaquer les railleurs, sans que roi ni roc, ni crainte, ni honte, aient pu les retenir. Je crois que, demain ou aprèsdemain, ceux de mon village, qui est celui du braire, sortiront pour aller attaquer un autre village éloigné de deux lienes de nous; ils est un de ceux qui nous persécutent le plus : c'est pour être bien préparés que je viens d'acheter les lances et les hallebardes que vous avez vues. Voilà les merveilles que l'ai dit avoir à vous raconter : si vous ne les trouvez pas telles, ie n'en sais pas d'autres. Ainsi finit le bonhomme.

En ce moment, entra dans l'hôtellerie un homme tout vêtu de chamois, chausses, bas et pourpoint. Seigneur hôtelier, ditil à voix haute, y a-t-il ici de quoi loger? Voici le singe devin et le tableau de la liberté de Mélisandre. Corbleu! dit l'hôtelier, voilà maître Pierre, c'est une bonne soirée qui se prépare. — J'oubliais de vous dire que ce maître Pierre portait sur l'oil gauche et sur presque la moitié de la joue un emplatre de taffetas vert, comme si tout ce côté avant été malade. Soyez le bienvenu, maître Pierre, lui dit l'hôtelier. Où sont donc le singe et le tableau? je ne les vois pas.—Ils vont arriver; j'ai pus les devants pour savoir s'il y avant place ici.— Je délogerais le duc

d'Albe pour recevoir maître Pierre, dit l'hôtelier; que le singe et le tableau arrivent, il y a cette nuit dans mon hôtellerie des gens qui payeront bien la vue de l'un et l'habileté de l'autre. Tant mieux, répondit l'homme à l'emplatre; je modérerai le prix, pourvu que je sois dédommagé de mes frais, je me croirai bien payé. Je vais faire avancer la charrette où sont le singe et le tableau. En même temps, il sortit de l'hôtellerie. Don Quichotte demanda à l'hôtelier qui était ce maître Pierre et ce que c'était que le singe et le tableau. Seigneur, répondit l'hôtelier, cet homme est un fameux joueur de marionnettes; depuis longtemps il parcourt toute la Manche d'Aragon, faisant voir le spectacle de Mélisandre délivrée par le fameux don Gayferos : c'est une des plus belles histoires et des mieux représentées que l'on ait vues depuis longtemps dans cette partie du royaume. Il mène aussi avec lui un singe, le plus habile qui se soit vu entre tous les singes et que l'on puisse imaginer parmi les hommes : si vous lui demandez quelque chose, il écoute attentivement la question, puis saute sur l'épaule de son maître, s'approche de son oreille et lui dit la réponse, que le maître répète soudain tout haut; il répond mieux sur le passé que sur l'avenir, et, quoiqu'il ne rencontre pas toujours juste, le plus souveut il ne se trompe pas, ce qui nous fait croire qu'il a le diable dans le corps. Il en coûte deux réaux pour chaque demande, lorsqu'on obtient une réponse du singe, je veux dire si le maitre répond pour lui, après qu'il lui a parlé à l'oreille. Aussi pense-t-on que maître Pierre est très riche. C'est un galant homme, comme disent les Italiens, et bon compagnon; il mène la meilleure vie du monde : il parle plus que six, boit plus que douze, le tout aux dépens de sa langue, de son singe et de son tableau.

En ce moment, maître Pierre rentra, suivi de la charrette, dans laquelle étaient le théâtre et le singe, grand, sans queue, les fesses pelées, mais d'assez bonne apparence. A peine Don Quichotte l'aperçut qu'il lui dit: Seigneur devin, quel poisson ' prenons-nous? Que doit-il nous arriver? Voici mes deux réaux, et en mème temps, il fit signe à Sancho de les donner à maître

<sup>1</sup> Quel poisson prenons-nous? C'est une expression proverbiale italienne, qui revient à : Qu'arrive-t-il? ou à notre phrase : Quelle anguille sous roche?

Pierre. Seigneur, dit celui-ci, prenant la parole pour le singe, cet animal ne répond point sur l'avenir : il connaît un peu le passé et quelque peu aussi le présent. Au diable, dit Sancho, je ne donnerai pas une obole pour qu'on me dise ce qui m'est arrivé! qui peut le savoir mieux que moi-même? ce serait une grande simplicité que de payer pour apprendre ce que je sais déjà. Mais, puisqu'il connaît le présent, voici mes deux réaux, et que le seigneur singissime me dise ce que fait et de quoi s'occupe à présent Thérèse Panca, ma femme. Maître Pierre ne voulut pas prendre l'argent. Je n'ai pas coutume, dit-il, de recevoir l'avance du salaire sans avoir rendu le service. Il frappa, de la main droite, deux coups sur son épaule gauche, le singe y sauta sur-le-champ, et, s'approchant de l'oreille de son maître il remua activement les dents : ce mouvement dura bien le temps de dire un Credo, et un autre saut le remit à terre. Aussitôt maître Pierre vint avec grand empressement se mettre à genoux devant Don Quichotte, et, lui embrassant les jambes: Seigneur, dit-il, j'embrasse ces jambes comme si je touchais les colonnes d'Hercule ; ô restaurateur insigne de la chevalerie errante oubliée! ò chevalier toujours trop peu loué, Don Qui-chotte de la Manche! soutien des faibles, appui de ceux qui vont choir, bras de ceux qui sont tombés, bâton et consolation de tous les affligés! Don Quichotte était en extase, Sancho confondu, le cousin interdit, le page étonné, l'homme au braire stupéfait, l'hôtelier confus, entin, tous ceux qui avaient entendu le joueur de marionnettes restaient immobiles de surprise. Il poursuivit : Et toi, ò bon Sancho Pança, le meilleur des écuyers et du plus excellent des chevaliers, réjouis-toi : ta bonne Thérèse est toujours bien portante; elle peigne à l'heure qu'il est une livre de lin, et, pour plus de détails, j'ajouterai qu'elle a auprès d'elle une jarre ébréchée, qui contient une assez bonne quantité de vin, avec lequel elle égaie son travail. Je le crois sans peine, dit Sancho, car c'est une femme bien avisée et, si elle n'était pas jalouse, je ne la changerais point pour la géante Andandona qui, selon mon maître, fut une femme parfaite et bonne ménagère. Ma Thérèse est de celles qui ne se laissent manquer de rien, quoi qu'il en coûte à leurs héritiers. C'est bien maintenant, dit Don Quichotte, qu'on peut dire que celui qui a beaucoup lu et beaucoup voyagé, voit et sait beaucoup. J'en fais la remarque, car qui aurait pu me persuader qu'il y a des singes qui devinent, comme je viens d'en être témoin? Je suis, en effet, ce même Don Quichotte qu'a nommé ce bon animal, mais sur les louanges duquel il s'est trop étendu, sans doute. Au reste, quel que je sois, je rends grâce au ciel de m'avoir donné un cœur doux et compatissant toujours enclin à faire du bien à tous et jamais de mal à personne. Si j'avais de l'argent, dit le page, je prierais le seigneur singe de me dire ce qui doit m'arriver dans mon voyage. J'ai déjà dit, répondit maître Pierre qui s'était relevé, que cet animal ne répond point sur l'avenir : s'il répondait, vous n'auriez pas besoin d'argent; pour être agréable au seigneur Don Quichotte, j'oublierais tout l'intérêt du monde. Maintenant, pour lui rendre ce que je lui dois et pour le récréer je vais dresser mon théâtre et amuser tous ceux qui sont dans l'hôtellerie, sans qu'il en coûte rien à personne. A ces mots, l'hôtelier, tout joyeux, désigna la place, et le théâtre fut prèt en un moment. Don Quichotte n'était pas très satisfait des divinations du singe, il ne lui semblait pas naturel qu'un animal de cette espèce connût l'avenir ou le passé. Ainsi, pendant que maître Pierre préparait le théâtre, il se retira dans un coin de l'écurie avec Sancho, et là, sans être entendu de personne, il lui dit : J'ai bien examiné l'étonnante habileté de ce singe, et pour mon compte je ne doute point que maître Pierre, son maitre, n'ait fait quelque pacte tacite ou exprès avec le diable. Si la pâte1 est épaisse et vient du diable, dit Sancho, cela doit faire une pâte fort sale; mais de quel profit peuvent lui servir cos pates ?- Tune m'entends pas, Sancho: je veux dire qu'il doit avoir fait quelque accord avec le diable, pour que celui-ci introduisit ce talent dans le singe, afin que le maître gagnât sa vie, et, quand il sera riche, il donnera à Satan son àme, qui est

<sup>1</sup> Voici un de ces passages, heureusement assez raies, qu'on ne peut faire comprendre que par un équivalent. Il roule, dans l'espagnol, sur l'équivoque entre les mots pacto et patio (cour, cloitre), qui ne se retrouve plus dans leurs correspondants français. Don Quichotte dit: Sin duda este maese Pedro su amo debe de tener hecho pacto tacito o espreso con el demonio. Sancho répond: Si el patio es espeso y del demonio, sin duda debe de ser muy sucio patio. Filican de Saint-Martin joue sur les mots convention et collation; Dubeurnial sur pacte et paquet; Rosset sur pacte et paté.

tout ce que demande cet ennemi des hommes. Ce qui me donne cette idée, est de voir le singe répondre seulement sur le passé et le présent, et le savoir du diable ne s'étend pas au-delà ; pour l'avenir, il ne le sait point, si ce n'est pas conjecture, et quelquefois seulement, car à Dieu seul est réservée la connaissance des temps : pour lui, tout est présent; il n'y a ni passé ni avenir. Les choses étant ainsi, il est clair que le singe parle comme ferait le diable, et je m'étonne fort qu'on ne l'ait pas accusé auprès du saint office, qu'on ne l'ait pas examiné pour lui tirer du fond de la poitrine en vertu de quelle puissance il devine; certainement ce singe n'est point astrologue : son maître ni lui ne sauraient tracer ces figures qu'on appelle judiciaires, aujourd'hui si communes en Espagne qu'il n'y a femmelette, ni page, ni savetier qui ne se mêlent de dresser une figure comme s'il s'agissait de relever un valet de cartes, compromettant, par leur ignorance et par leurs mensonges, la vérité merveilleuse de la science. J'ai su qu'une dame demanda un jour à l'an de ces dresseurs de figures si une petite chienne de manchon qu'elle avait deviendrait pleine, combien elle aurait de petits, et de quelle couleur ils seraient. L'astrologue, après avoir tracé sa figure, répondit que la chienne deviendrait pleine, qu'elle aurait trois petits, l'un vert, l'autre incarnat, le troisième de couleur mêlée, mais sous la condition qu'elle serait couverte entre onze et douze heures de jour ou de nuit, un lunds ou un samedi : or, la chienne mourut d'indigestion au bout de deux jours, et le seigneur dresseur de figures eut, dans l'endroit, comme tous les autres ou comme la plupart de ces gens-là, la réputation de bon devin. Seigneur, dit Sancho, je voudrais pourtant bien que votre grâce dit à maître Pierre de demander à son singe si tout ce qui vous est arrivé dans la caverne de Montésinos est vrai, car, je vous en demande pardon, mais je regarde tout cela comme feinte et mensonge, ou tout au moins comme des choses rèvées. Tout cela pourrait être, répondit Don Quichotte : je ferai ceque tu me conseilles, quoique j'y éprouve je ne sais quel scrupule. En ce moment, maitre Pierre vint chercher Don Quichotte, et lui dire que le théâtre était préparé, et qu'il vint le voir parce qu'il en valait la peine. Don Quichotte lui communiqua sa pensée, et le pria de demander sur-lechamp à son singe si certaines choses, qui lui étaient arrivées dans la caverne de Montésinos, étaient des rêves ou des vérités, car, pour lui, elles lui semblaient tenir des uns et des autres, Pierre, sans lui répondre, alla chercher son singe, puis placé devant Don Quichotte et Sancho, il dit : Seigneur singe, ce chevalier désire savoir si certaines choses qu'il a vues dans une caverne, dite de Montésinos, sont vraies ou fausses. Il fit le signal accoutumé, le singe sauta sur son épaule gauche, paraissant lui parler à l'oreille, et Pierre dit : Le singe répond qu'une partie de ce que votre seigneurie a vu dans ladite caverne est fausse, et l'autre vraisemblable, c'est tout ce qu'il sait relativement à cette demande, et que si vous désirez en savoir davantage, il répondra vendredi prochain à tout ce que vous lui demanderez : quant à présent, la faculté qu'il a de deviner est passée, et ne reviendra plus que vendredi, comme il l'a dit. Ne vous le disais-je pas bien, seigneur, s'écria Sancho, que je ne pouvais croire que tout ce que vous disiez avoir vu dans cette caverne fût vrai, pas même la moitié! Les événements le diront, Sancho, répondit Don Quichotte. Le temps qui découvre toutes choses, n'en laisse pas une sans la produire à la lumière du jour, fût-elle cachée au centre de la terre. Mais laissons cela pour le moment, allons voir le théâtre du bon maître Pierre, il doit, je pense, contenir quelque chose de nouveau. Comment! quelque chose? répliqua maître Pierre; il en contient plus de soixante mille. Je vous dis, Seigneur Don Quichotte, que c'est une des choses le plus dignes d'être vues qu'il v ait au monde : croyez les effets et non les paroles '. La main à l'œuvre, il se fait tard et nous avons beaucoup à dire, beaucoup à faire, beaucoup à montrer, Don Ouichotte et Sancho le suivirent à l'endroit où le théâtre était établi à découvert et éclairé de tous côtés par de petites bougies 2 qui le rendaient brillant et splendide. Maître Pierre passa derrière la toile, car c'était lui qui faisait mouvoir les figures, et dehors se plaça un jeune garçon, au service de maître Pierre, pour servir d'inter-

<sup>1</sup> Operibus credite et non verbis.

<sup>2</sup> Ces tableaux, appelés retablos de las marabillas, étzient fort en vogue du temps de Cervantes, non seulement dans les villages, mais même dans les villes : c'était ce que sont nos théâtres de marionnettes.

prète et expliquer la représentation, il tenait une baguette à la main, avec laquelle il désignait les figures à mesure qu'elles paraissaient. Don Quichotte, Sancho, le page et le cousin, prirent les meilleures places; tous les autres qui se trouvaient dans l'hôtellerie se placèrent, quelques-uns debout en face du théâtre, et le truchement commença à dire ce qu'entendra et verra celui qui verra et entendra le chapitre suivant.

## CHAPITRE XXVI.

Suite de l'agréable aventure du joueur de marionnettes, avec d'autres choses excellentes.

Tyriens et Troyens firent silence '; je veux dire que tous les spectateurs attendaient avidement le récit de l'interprète, quand on entendit, derrière la toile, le bruit d'une quantité de trompettes et de cymbales et des décharges d'artillerie; tout ce bruit passa bientôt et le jeune garçon éleva la voix et dit: Seigneurs, l'histoire véritable qui est ici représentée devant vous est tirée mot à mot des chroniques françaises et des romances espagnoles, qui sont dans la bouche de tout le monde, et même des enfants. Elle raconte comment le seigneur don Gayferos mit en hiberté son épouse Mélisandre, qui était prisonnière en Espagne, au pouvoir des Maures, dans la ville de Sansueña, ainsi se nommait alors la cité de Saragosse. Remarquez ici comment don Gayferos s'amuse à jouer aux dames, ainsi que le dit la romance:

Gayferos est occupe à jouer aux dames, et ne songe plus à Melisandre 2.

Ce personnage que vous voyez, la couronne en tête et le sceptre à la main, c'est l'empereur Charlemagne, père putatif de la helle Mélisandre; faché de voir l'oisiveté et l'insouciance de son gendre, il vient pour lui faire des reproches : voyez avec

1 Allusion à ce vers de l'Encide :

Conticuere onnies, intentique ora teuchare (v. f. 1 m.)

2 Jugando esta a las tablas don Gayteros. Que y di Mensa di restanció do quelle vigueur il le réprimande, on dirait qu'il va lui donner, avec son sceptre, une demi-douzaine de horions, il y a même des auteurs qui assurent qu'il les lui donna, et bien appliqués. Après lui avoir dit beaucoup de choses sur le danger que courait son honneur, en ne délivrant pas son épouse, il ajouta, dit-on:

Je t'en ai dit assez : veilles-y 1.

Voyez présentement, seigneurs, comme l'empereur tourne le dos, et laisse tout dépité don Gayferos; voyez comment, transporté de colère, il jette loin de lui les dames et le damier, demande ses armes, et prie son cousin Roland de lui prêter son épée Durandal. Voyez comme Roland la refuse, mais lui offre sa compagnie dans la difficile entreprise où il va s'engager. Le mari, courroucé, le rejette, et dit, que lui seul, il suffit pour délivrer sa femme, fût-elle enfermée dans le centre de la terre. Il s'arme pour se mettre en route aussitôt. Jetez maintenant les yeux sur cette tour qui s'élève ici : elle vous représente une des tours du palais de Saragosse, qu'on appelle aujourd'hui l'Aliaferia. Cette dame que vous voyez sur ce balcon, habillée à la moresque, est l'incomparable Mélisandre : elle y monte souvent pour regarder de là le chemin de France, et soulager l'ennui de sa captivité en pensant à Paris et à son époux. Voyez maintenant un nouvel incident qui peut-être n'a jamais été vu : n'apercevez-vous pas ce Maure qui vient silencieux et à pas de loup, un doigt sur la bouche, derrière Mélisandre; voyez comme il lui donne un baiser sur les lèvres, la grande hâte qu'elle a de cracher et de les essuyer avec la manche blanche de sa chemise; elle se lamente et arrache ses beaux cheveux, comme s'ils devaient porter la faute de cet affront. Regardez aussi ce grave Maure, dans cette galerie : c'est Marsilio, roi de Sansueña; il a vu l'insolence du Maure, et quoiqu'il soit son parent et son favori, il le fait saisir et ordonne qu'on lui applique deux cents

Melisandra esta en Sansueita.
 Vos en Paris, descuidado;
 Vos ausente, alla muger.
 Harto os he dicho, miradlo.

coups de fouet, et qu'on le promène par les rues les plus fréquentées avec les crieurs publics devant et les ministres de justice derrière. Vovez la garde qui sort pour exécuter la sentence, quoiqu'à peine la faute vienne d'être commise, parce que, chez les Maures, il n'y a point d'information ni de vérification de preuves comme chez nous. Enfant, interrompit Don Quichotte, suis ton histoire en droite ligne, sans te détourner, ni rien mettre à la traverse : pour éclaircir un fait, il faut bien des preuves et des confirmations. Maître Pierre ajouta de derrière le tableau : Petit, rapporte les choses simplement, et fais ce que ce seigneur t'ordonne, c'est le mieux; suis le plain-chant sans t'engager dans le contre-point, le menu est sujet à casser. Je le ferai, dit l'enfant. Et il continua : Cette figure que vous voyez à cheval, couverte d'une cape gasconne, c'est celle de don Gayferos lui-même qu'attend son épouse. Déjà vengée de l'insolence du Maure amoureux, elle s'est placée d'un visage plus tranquille aux balcons de la tour, elle parle à son époux, le prenant pour un vovageur, avec lequel elle tient tous les discours rapportés en la romance qui dit:

> Chevalier, si tu vas en France, Informe-toi de don Gayferos 1.

Je ne les répéterai pas, car la prolixité amène l'ennui. Il suffit de voir comment don Gayferos se fait connaître, comment Mélisandre par son action joyeuse nous prouve qu'elle l'a reconnu : elle veut se précipiter du balcon pour se jeter sur la croupe du cheval de son époux. Mais, ô malheur! sa jupe s'accroche à une pointe du balcon : elle reste suspenduc en l'air, sans pouvoir atteindre la terre. Mais voyez comme le ciel nous assiste dans les besoins les plus pressants; don Gayferos approche, et, sans s'embarrasser si la riche jupe qu'elle porte sera déchirée ou non, il la tire à lui, la fait descendre de force jusqu'à terre, et d'un seul élan la place sur la croupe de son cheval, jambe deçà, jambe delà comme un homme; il lui recommande de se bien tenir et de l'embrasser étroitement, de peur qu'elle ne tombe,

Caballero si å Francia ides, Por Gayferos, preguntad.

parce que madame Mélisandre n'était pas accoutumée à chevaucher ainsi. Voyez comme les hennissements du cheval témoignent le plaisir qu'il éprouve de porter cette double charge de vaillance et de beauté en son maître et sa maîtresse. Voyez comme ils font volte-face, sortent de la ville, et prennent, tout joveux, le chemin de Paris. Allez en paix, couple incomparable de vrais amants : puissiez-vous arriver sains et saufs dans votre chère patrie, sans que la fortune mette obstacle à votre heureux voyage! Puissent les yeux de vos parents, de vos amis, vous voir passer dans une paix tranquille les jours qui vous restent, et qu'ils soient aussi nombreux que ceux de Nestor! Ici la voix de maître Pierre s'éleva de nouveau : De la simplicité, enfant, point d'enflure, toute affectation est vicieuse. L'interprète ne répondit rien et continua : les yeux oisifs qui découvrent tout ne manquèrent pas de voir Mélisandre descendre du balcon et monter à cheval; on en instruisit le roi Marsifio, qui fit aussitôt sonner l'alarme. Voyez avec quelle promptitude on exécute ses ordres. Il semble que la ville va s'abimer au bruit des cloches qui sonnent dans toutes les tours des mosquées. Pour cela non, dit Don Quichotte, maître Pierre se trompe sur le fait des cloches : les Maures n'en ont point ; ils se servent de cymbales et d'une espèce de fifre qui ressemble à notre hautbois : faire sonner les cloches à Sansueña, c'est une grande distraction. Seigneur, dit maître Pierre en cessant de sonner, ne faites pas attention à ces bagatelles, et ne prenez pas les choses si fort au pied de la lettre que l'on ne s'y retrouve plus. Ne voiton pas représenter mille comédies pleines de choses déplacées et d'extravagances? Cependant elles fournissent leur carrière heureusement; on les écoute non seulement avec applaudissement, mais avec admiration et ce qui s'en suit. Poursuis, petit garçon, et laisse dire : pourvu que je remplisse mon sac, qu'importe que mes impropriétés soient aussi nombreuses que les atomes du soleil? Vous avez raison, dit Don Quichotte. Et l'enfant continua : Voyez quelle nombreuse et brillante cavalerie sort de la ville pour courir après les deux amants chrétiens; que de trompettes sonnent, que de fifres frappent l'air, que de cymbales, que de tambours résonnent! Je crains bien qu'on ne les attrape, et qu'on ne les ramène attachés à la queue de

leur propre cheval, ce qui serait un affreux spectacle. A la vue de tant de Maures en campagne, au bruit éclatant de tant d'instruments guerriers, Don Quichotte crut qu'il était temps de venir au secours des fugitifs, il se lève et s'écrie d'une voix éclatante: Non, je ne souffrirai pas qu'en ma présence, et tant que je vivrai, l'on fasse une insigne trahison à un chevalier aussi fameux, à un amant aussi brave que don Gayferos. Arrêtez, canaille réprouvée, cessez cette poursuite, ou préparez-vous à me combattre. A ces mots il tire son épée, d'un saut arrive au théâtre, et, d'une fureur inouïe, tombe à grands coups d'épée sur les marionnettes maures, abattant les unes, décollant les autres, estropiant ceux-ci, mutilant ceux-là. Il porte, entre autres, un si furieux coup du haut en bas, que si maître Pierre ne se fût baissé, blotti et couché par terre, il lui eût fendu la tête comme une pâte à massepains. Maître Pierre s'épuisait à crier: Arrêtez, seigneur Don Quichotte, faites attention que ceux que vous abattez, tuez, mutilez, ne sont pas de vrais Maures, mais de petites figures de pâte. Pécheur que je suis! vous me ruinez, vous m'ôtez tout mon bien. Malgré ces cris, Don Quichotte ne cessait de presser les coups d'estoc, de taille, de revers, qui tombaient serrés comme la pluie. Enfin, en moins de deux Credo, il mit le théâtre par terre, brisa les appareils et toutes les figures : le roi Marsilio était grièvement blessé, l'empereur Charlemagne avait la tête et la couronne fendues en deux. Tout le sénat des auditeurs était dans la confusion : le singe s'enfuit sur les toits, le cousin trembla, le page resta stupéfait, Sancho lui-même eut grande frayeur, car, après la tempête, il jura n'avoir jamais vu son maître dans une aussi grande colère. Quand tout le tableau fut en pièces, Don Quichotte se calma un peu: Je voudrais, dit-il, tenir ici tous ceux qui refusent de croire combien sont utiles au monde les chevaliers errants. Voyez, și je ne m'étais pas trouvé présent! que seraient devenus le bon don Gayferos et la belle Mélisandre? Il n'est pas douteux qu'en ce moment ils seraient retombés au pouvoir de ces chiens, qui leur feraient quelque outrage. Vive donc la chevalerie errante par-dessus toutes les choses qui ont vie sur la terre! Qu'elle vive, à la bonne heure, dit maitre Pierre d'une voix dolente, et que je meure, moi, qui suis si malheureux, que je peux dire, avec le roi don Rodrigue:

Hier, j'étais seigneur de l'Espagne, et aujourd'hui je n'ai pas une tourelle que je puisse dire à moi  $^4.$ 

Il n'y a pas une demi-heure, pas même un instant, j'avais en ma possession des rois et des empereurs; mes écuries, mes coffres, mes sacs étaient fournis d'un nombre infini de chevaux, de mille et mille richesses; maintenant je suis pauvre, mendiant, abattu, désolé, et, par-dessus tout, je n'ai plus mon singe, car, avant de le reprendre, il me faudra suer jusqu'aux dents; et tout cela m'arrive par la fureur inconsidérée de ce chevalier qu'on dit être le rempart des orphelins, le redresseur des torts; il exerce envers les autres des œuvres de charité, ce n'est qu'envers moi seul que ses intentions généreuses sont en défaut. Que Dieu soit béni au plus haut des cieux! enfin c'était au chevalier de la Triste Figure qu'il était réservé de défigurer les miennes. Sancho Pança fut attendri des plaintes de maître Pierre, et lui dit : Ne pleure point, ne te lamente pas ainsi; tu me brises le cœur. Saches que mon maître Don Quichotte est si bon chrétien et si scrupuleux, que, s'il reconnaît qu'il t'a fait quelque tort, il saura bien et voudra bien le réparer, même à ton avantage. - Pourvu que le seigneur Don Quichotte veuille me payer une partie du dommage qu'il m'a fait, je serai content, et il déchargera sa conscience : car on ne saurait être sauvé si on retient le bien d'autrui contre sa volonté, et si on ne le lui restitue. Cela est vrai, maître Pierre, dit Don Quichotte; mais je ne vois pas que jusqu'ici j'aie retenu rien du vôtre. - Comment rien! et ces débris que vous voyez gisants sur le sol dur et stérile, qui les a dispersés, anéantis, si ce n'est la force de votre invincible bras? les corps qu'ils formaient, à qui appartenaient-ils, sinon à moi? qui me faisait vivre, si ce n'étaient eux? C'est maintenant, répond Don Quichotte, que je me confirme en ce que j'ai déjà pensé plu-

Ayer fui senor de España, Y hoy no tengo una almena Que pueda decir que es mia.

sieurs fois, que les enchanteurs qui me persécutent me mettent sous les veux les figures des objets tels qu'ils sont, puis les changent comme il leur plait. Je vous atteste, je vous certifie, seigneurs qui m'écoutez, qu'il m'a semblé que tout ce qui se passait devant moi se passait au pied de la lettre; que Mélisandre était réellement Mélisandre, don Gayferos don Gayferos, Marsilio Marsilio, et Charlemagne Charlemagne: ce spectacle m'a enflammé de colère; pour remplir mes devoirs de chevalier errant, j'ai voulu donner aide et protection aux fugitifs, j'ai fait dans cette louable intention ce que vous avez vu. S'il en est mal arrivé, ce n'est pas ma faute, mais bien celle des méchants qui me persécutent. Cependant, quoique mon erreur ne provienne pas de malice, je me condamne moi-même aux dépens. Que maître Pierre voie ce qu'il lui faut pour les figures brisées, j'offre de les lui payer à l'instant, en bonne et valable monnaie castillane. Je n'en attendais pas moins, dit maître Pierre en s'inclinant, de la chrétienne probité du vaillant Don Ouichotte de la Manche, le véritable soutien, le rempart des nécessiteux et des vagabonds. Le seigneur hôtelier et le grand Sancho seront les arbitres entre votre grâce et moi, et décideront ce que valent ou valaient les figures brisées. L'offre fut acceptée, et maître Pierre leva de terre le roi Marsilio de Saragosse, avec la tête de moins. Vous voyez bien, dit-il, que ce roi ne peut revenir à son premier état; ainsi, sauf meilleur avis, je crois que pour sa fin, son trépas, sa destruction, on doit me donner quatre réaux et demi. A un autre, dit Don Ouichotte. Pour cette fente du haut en bas, reprit maître Pierre, tenant entre ses mains les deux parts de l'empereur Charlemagne, ce n'est pas trop de cinq réaux et un quart. Ce n'est pas peu, dit Sancho, ni beaucoup, dit l'hôtelier, partageons le différend, et mettons cinq réaux. Mettez les cinq et un quart, dit Don Quichotte, un quart de plus ou de moins ne fait rien pour le montant d'un si notable désordre. Mais dépêchons; il est l'heure de souper, et je sens que j'ai faim. Pour cette figure, dit maître Pierre, qui a le nez et un ceil de moins. c'est la belle Mélisandre : je demande, en conscience, deux réaux douze maravédis. Ce serait bien le diable, dit Don Ouichotte, si Mélisandre et son époux n'étaient pas au moins sur

la frontière de France, car le cheval qui les portait m'a paru plutôt voler que courir; ainsi il n'y a pas à me vendre un chat pour un lièvre, en me présentant une Mélisandre sans nez, tandis que la véritable est maintenant en France, à se réjouir à jambe étendue avec son époux. Que chacun se contente de ce que Dieu lui a donné, maître Pierre, marchons droit et sans malice, et poursuivez. Maître Pierre, qui vit Don Quichotte donner à gauche et près de retourner à sa première folie, craignit qu'il ne lui échappat, et reprit : Ce ne doit point être ici Mélisandre, ce sera quelqu'une de ses demoiselles; ainsi je me contenterai de soixante maravêdis. De la même manière il mit un prix à beaucoup d'autres figures mutilées : les arbitres modérèrent le tout au gré des deux parties, et la somme se monta à quarante réaux trois quarts, que Sancho paya sur-lechamp. Pierre demanda deux autres réaux pour la peine de rattraper le singe. Donne-les, Sancho, dit Don Quichotte, non pour le singe, mais pour prendre la guenon<sup>1</sup>. J'en donnerais deux cents de bon cœur à celui qui me dirait avec certitude que madame Mélisandre est maintenant en France parmi les siens, avec don Gayferos. Personne ne pourrait mieux vous le dire que mon singe, dit maître Pierre; mais le diable ne le rattraperait pas maintenant. Cependant j'espère que la faim et l'attachement qu'il a pour moi l'obligeront à me chercher cette nuit. Il fera jour demain, nous nous reverrons. Enfin, le désordre fut réparé, et tous soupèrent en paix et de compagnie, aux dépens de Don Quichotte, qui était extrêmement libéral. L'homme qui portait les lances et hallebardes partit avant le jour; de bonne heure, le cousin et le page vinrent prendre congé de Don Quichotte : le premier retournait chez lui, l'autre allait poursuivre son chemin. Don Quichotte lui donna, pour l'aider, une douzaine de réaux. Maître Pierre ne voulut plus rien avoir à démêler avec Don Quichotte, qu'il connaissait fort bien: c'est pourquoi il se leva avant le soleil, ramassa les débris de son théàtre, rattrapa son singe et s'en alla, de son côté, chercher des aventures. L'hôtelier, qui ne connaissait pas Don Quichotte, n'était pas moins étonné de sa fohe que de sa hbéralité. Fina

<sup>1</sup> Tomar la mona, boire, s'enivrer,

lement, Sancho le paya fort bien, par ordre de son maitre, et prenant congé, sur les huit heures du matin, le maître et l'écuyer se mirent en route. Nous les laisserons aller, cela est nécessaire pour raconter d'autres particularités qui conviennent à la clarté de cette mémorable histoire.

# CHAPITRE XXVII.

Où l'on verra qui était maître Pierre et son singe, et le mauvais succès de Don Quichotte dans l'aventure du braiment, qu'il ne termina pas comme il l'aurait voulu et comme il l'avait pensé.

Cid Hamet, l'auteur de cette grande histoire, commence ce chapitre par ces paroles: Je jure comme chrétien catholique, etc.; le traducteur fait observer que ces mots dans la bouche de Cid Hamet, qui était Maure, sans aucun doute, ne veulent dire autre chose sinon que, de même que le chrétien catholique, quand il jure, jure ou doit jurer la vérité et la dire en tout, de même, lui Hamet, jure qu'il va dire la vérité aussi fidèlement qu'un chrétien dans ce qui regarde Don Quichotte, spécialement en expliquant ce qu'était maître Pierre et le singe de vin, dont les divinations faisaient l'admiration de toute la contrée.

Il dit donc : Celui qui aura lu la première partie de cette histoire devra se rappeler ce Ginès de Pasamonte, à qui, parmi d'autres galériens, Don Quichotte donna la liberté dans la Sierra-Morena, bienfait dont fut peu reconnaissante et le paya mal cette race perverse, accoutumée à mal faire. Ce Ginès de Pasamonte, que Don Quichotte appelait Ginesillo de Parapilla, fut celui qui vola l'ane de Sancho : et parce que, dans la première partie, on a omis, par la faute des imprimeurs, de dire quand et comment il fit ce vol, plusieurs ont attribué au défaut de mémoire de l'auteur ce qui ne provenait que d'une faute d'impression. En somme, Ginès vola l'ane tandis que Sancho dormait dessus, au moyen de la ruse dont Brunel se servit pour voler à Sacripant, au siège d'Albraque, son cheval entre ses jambes. Sancho le recouvra depuis, comme nous l'avons dit. Ce Ginès fuvait les poursuites de la justice, qui le recherchait pour une infinité de délits, tels et en si grand nombre qu'il en composa lui-même un gros volume. Il se détermma à passer dans le royaume d'Aragon, à couvrir son cal gauche d'un grand emplatre, et se fit joueur de marionnettes, ce qu'il savait faire aussi bien que les tours d'adresse de mains. Il acheta depuis, de quelques chrétiens revenant de Barbarie, ce singe auquel il apprit à sauter sur son épaule à un certain signal, et à faire semblant de lui parler à l'oreille. Cela fait, avant que d'entrer dans un village pour y montrer le singe et le théâtre, il s'informait, dans le lieu le plus voisin et de qui pouvait mieux l'instruire, des particularités arrivées dans cet endroit, et aussi des personnes. Il conservait bien dans sa mémoire ces divers renseignements, et commencait par faire voir son spectacle, qui représentait tantôt une histoire, tantôt une autre, mais toutes joyeuses, agréables et connues. La représentation finie, il annoncait le talent de son singe, disant qu'il devinait le présent et le passé, mais ne se vantait pas d'être aussi habile sur l'avenir. Pour chaque réponse il demandait deux réaux, faisait meilleur marché à d'autres, suivant qu'il tàtait le pouls aux gens; il entrait quelquefois dans la maison de tel, dont il connaissait les affaires, encore qu'on ne lui demandât rien, il ne manquait pas de faire le signal à son singe, et puis il disait que le singe lui avait découvert telle ou telle chose qui venait tout à point : avec ce stratagème, il acquit un crédit inconcevable, et tout le monde courait après lui. D'autres fois, en homme avisé, il composait ses réponses de manière à ce qu'elles convinssent aux demandes, et, comme personne ne songeait à s'informer de quelle manière son singe pouvait deviner, il se moquait de tous, et remplissait son escarcelle. En entrant dans l'hôtellerie, il reconnut sur-le-champ Don Ouichotte et Sancho, il lui fut donc facile de leur causer une grande surprise, ainsi qu'à tout le monde ; cependant il lui en aurait coûté cher, si Don Quichotte avait un peu plus baissé la main quand il coupa la tête au roi Marsilio, et détruisit toute sa cavalerie, comme nous l'avons dit au précédent chapitre. Voilà ce qu'il y avait à dire de maître Pierre et de son singe,

Retournons à Don Quichotte. En sortant de l'hôtellerie, il résolut de visiter d'abord les rives de l'Ébre et tous les environs, avant que d'entrer dans Saragosse; le temps encore éloigné des joutes lui en laissait le loisir. Il suivit son chemin avec cette intention, et voyagea pendant deux jours sans rien ren-

contrer qui soit digne d'être mis par écrit; mais, le troisième, en montant une colline, il entendit un grand bruit de tambours, de trompettes et d'arquebuses. Il crut d'abord que c'était un régiment de soldats qui passait sur le revers, et, pour les voir, il piqua Rossinante et atteignit le haut de la colline. Arrivé au sommet, il vit au pied plus de deux cents hommes, à son avis, armés de diverses manières, de lances, d'arbalètes, de pertuisanes, de hallebardes, de piques, de quelques arquebuses et de beaucoup de rondaches. Il descendit la côte et s'approcha de si près de cet escadron, qu'il vit distinctement les bannières, les couleurs, et lut les devises qu'elles portaient; une, entre autres, se distinguait par un étendart de satin blanc, sur lequel était peint, au naturel, un âne, de la grandeur d'un petit âne sarde, la tête levée, la bouche ouverte, la langue dehors, dans l'attitude d'un ane qui brait; autour de lui on lisait en grosses lettres:

Ce n'est pas pour rien que deux alcades se sont mis à braire 1.

Par cette enseigne, Don Quichotte jugea que ces gens devaient être ceux du village au braire; il le dit à Sancho, en lui bsant ce qui était écrit sur l'étendart. Il ajouta que celui qui leur avait raconté le fait s'était trompé sans doute, en disant que le braire était venu de régidors, puisque, d'après les vers, il fallait l'attribuer à des alcades. Seigneur, répondit Sancho, il est inutile de s'arrêter à cela, il se peut que les deux régidors soient, avec le temps, devenus des alcades, et dans ce cas on peut leur donner les deux titres ; au reste, cela ne fait rien à la vérité de l'Instoire, qu'ils soient alcades ou régidors, pourvu qu'ils aient brait, et un alcade peut tout aussi bien braire qu'un régidor. Enfin, il se convainquirent que le village insulté marchait contre un autre village qui l'insultait avec plus d'acharnement que n'en devrait admettre le bon voisinage. Don Quichotte aborda la troupe, au grand déplaisir de Sancho, qui n'aima jamais à se trouver en pareilles rencontres. L'escadron s'ouvrit pour le recevoir, le prenant pour un guerrier de son

<sup>1</sup> No rebuznaron en balde El uno y el otro alcade.

parti. Don Quichotte leva sa visière de fort bonne grâce, et s'approcha de l'étendart de l'àne; là, les principaux de la troupe l'environnèrent et le considérèrent avec cet étonnement qu'inspirait toujours sa première vue. Don Quichotte, les voyant attentifs à l'examiner, sans qu'aucun ouvrit la bouche et lui fit la moindre question, voulut profiter de ce silence, il prit la parole, et d'une voix élevée leur tint ce discours:

Dignes seigneurs, je vous supplie de tout mon pouvoir de ne pas interrompre un discours que je veux vous faire, tant qu'il ne vous ennuiera ou ne vous déplaira pas : si cela arrive, au moindre signal de votre part, je mettrai sur ma bouche un cachet et un frein à ma langue. Tous l'assurèrent qu'il pouvait dire ce qu'il voudrait, et qu'ils l'écouteraient volontiers. Après cette assurance, Don Quichotte reprit : Mes seigneurs, je suis chevalier errant; mon métier est celui des armes, ma profession est de favoriser ceux qui ont besoin de faveur et de secourir les nécessiteux. Depuis plusieurs jours je connais votre disgrâce et la cause qui vous arme à tout moment pour vous venger de vos ennemis. J'ai réfléchi plus d'une fois sur votre affaire, et je trouve que, suivant la loi du duel, vous êtes dans l'erreur de vous croire offensés : un homme seul, en effet, ne saurait offenser un peuple entier, à moins qu'il ne l'accuse en masse de trahison, parce qu'il ignore quel est l'auteur de cette trahison pour laquelle il le défie. Nous en avons un exemple dans don Diégo Ordoñez de Lara, qui défia tout le peuple de Zamora, parce qu'il ignorait que Vellido Dolfos était seul auteur de la mort de son roi : il s'en prit à tous ; tous avaient donc droit de répondre et de venger leur offense. Il est bien vrai que le seigneur don Diégo fut un peu outrecuidant, et passa de fort loin les bornes du défi, car il ne pouvait prendre à partie ni les morts, ni les enfants à naître, ni les eaux, ni les pains et tout ce qu'on voit en détail dans son cartel. Mais laissons cela : quand la colère sort des gonds, il n'y a père, maître, ni frein qui retienne la langue. Étant donc reconnu qu'un homme seul ne peut offenser un royaume, république, province, ville, ou population entière, il est également évident que l'on ne saurait poursuivre la vengeance d'un pareil affront, puisqu'il n'existe pas; il ferait beau voir qu'à tous moments les habitants de la Reloja ', les Cazoleros 2. les Berengeneros 3, les Ballenatos4, les Jaboneros5, et tous ceux à qui l'on donne des surnoms, qui courent parmi les enfants et gens de bas aloi, se battissent avec ceux qui les appellent de la sorte; il ferait beau voir à coup sûr que ces honnètes citoyens fussent sans cesse en armes, en querelles, qu'ils eussent les épées dégainées à chaque démèlé, si petit qu'il fût. Non, non, Dieu ne le veut ni ne le permet. Les hommes sages et prudents, les États bien gouvernés ne se décident à prendre les armes, à tirer l'épée, à exposer leurs personnes, leurs vies, leurs biens, que pour quatre motifs : le premier, pour défendre la foi catholique; le second, pour défendre leur vie, ce qui est de droit naturel et divin; le troisième, pour défendre leur honneur, leurs familles, leurs biens; le quatrième, pour le service du roi, dans une guerre juste; et si nous voulions y ajouter une cinquième cause (que l'on pourrait placer la seconde), pour défendre leur patrie. A ces cinq principales causes, on en peut ajouter quelques autres justes et raisonnables, et qui peuvent contraindre à prendre les armes, mais les prendre pour des bagatelles et pour des choses qui sont plutôt des plaisanteries et des passetemps que des offenses, c'est être privé de tout jugement; il y a plus: chercher une vengeance injuste (de justes il ne saurait y en avoir), c'est aller directement contre la sainte loi que nous professons: elle nous ordonne de faire du bien à 'nos ennemis, d'aimer ceux qui nous haïssent, commandement qui, bien qu'il paraisse un peu difficile à suivre, ne l'est cependant que pour ceux qui présèrent le monde à Dieu, la chair à l'esprit. Jésus-Christ, véritable Homme-Dieu, qui ne mentit jamais, qui ne pouvait et ne peut mentir, a dit en nous donnant sa loi que son joug est doux et son fardeau léger : il ne pouvait donc nous commander une chose impossible à exécu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le mot relox signifie horloge, montre, pendule. L'allusion nous est inconnue.

<sup>2</sup> Cazoleros, ou plutôt Cazalleros, ceux de Valladolid, ainsi surnommés d'Augustin de Cazalla, natif de cette ville, qui fut justicier.

<sup>3</sup> Berengeneros, ceux de Tolede, du mot Berengena, aubergine.

<sup>3</sup> Ballenatos, les petits de baleine, ceux de Madrid.

Naboneros, ceux de Getafe.

ter. Ainsi, mes seigneurs, vous êtes obligés, par les lois divines et humaines, à vous apaiser. Le diable m'emporte, dit en lui-même Sancho, si mon maître n'est pas théologien, et s'il ne l'est pas, il ressemble à un théologien comme un œuf ressemble à un autre.

Don Quichotte reprit haleine un moment, et, voyant que le silence continuait, il allait poursuivre, si l'esprit subtil de Sancho n'était venu se jeter à la traverse. Voyant son maître se reposer, il prit les devants et dit:

Mon seigneur Don Quichotte de la Manche, autrefois appelé le chevalier de la Triste Figure, et maintenant le chevalier des Lions, est un gentilhomme judicieux : il sait le latin et le castillan comme un bachelier, et, dans tout ce qu'il dit et con-seille, il se conduit comme un bon soldat; il sait sur son ongle toutes les lois et ordonnances sur ce qu'on nomme les duels: toutes les lois et ordonnances sur ce qu'on nomme les duels : ainsi, il n'y a rien de mieux à faire qu'à se laisser conduire par ses avis ; s'il y a de l'erreur, je la prends sur moi. Il vous a dit que c'est une grande simplicité que de se battre seulement pour avoir entendu braire. Je me souviens que, quand j'étais petit, je me mettais à braire, quand il m'en prenait envie, sans que personne y contredit, et avec tant de grâce et de vérité, que tous les ànes du village répondaient à ma voix ; je n'en étais pas moins l'enfant de mon père et de ma mère, tous deux très honorés, quoique pour ce talent je fusse envié de plus de quatre des plus huppés du village, je ne m'en souciais pas plus que de deux maravédis. Mais, afin que vous soyez convaincus que je ne vous en impose pas, faites attention et écoutez-moi : cette science est comme celle de nager, une fois apprise, elle ne s'oublie jamais. Aussitôt il porte la main à son nez, et se met à braire d'une telle force que tous les vallons voisins en retentirent. Un de ceux qui étaient auprès de lui, s'imaginant qu'il tirent. Un de ceux qui étaient auprès de lui, s'imaginant qu'il se moquait d'eux, leva une gaule qu'il tenait à la main et lui en déchargea un tel coup que, sans pouvoir s'en empêcher, Sancho alla tomber par terre. Don Quichotte, voyant Sancho sancho ana tomber par terre. Don Quichotte, voyant Sancho si mal traité, court, la lance au poing, sur celui qui l'avait frappé; mais tant de gens se mettent entre eux qu'il ne lui est pas possible de venger son écuyer. Au contraire, sentant déjà pleuvoir sur lui une nuée de pierres, menacé par mille arbalètes, et non moins d'arquebuses, il tourne bride, et, au plus grand galop de Rossinante, s'éloigne, en priant Dieu de tout son cœur de le délivrer de ce danger; il croyait à chaque pas que quelque balle allait lui entrer par le dos et sortir par la poitrine, et retenait à tous moments son haleine pour voir si elle lui manquait; mais la troupe se contenta de le voir fuir, sans tirer, On mit sur son âne Sancho, à peine revenu de sa chute, et on le laissa rejoindre son maître; il n'était guère en état de conduire son grison, mais il suivait de lui-même la piste de Rossinante, sans lequel il ne pouvait faire un pas. Don Quichotte s'étant mis à une bonne distance, tourna la tête, et vit Sancho qui venait à lui, sans être poursuivi : aussitôt il s'arrêta pour l'attendre. La troupe des paysans resta dans la campagne jusqu'à la nuit, et, les ennemis n'ayant point paru, ils se retirèrent tout fiers et tout joveux : s'ils avaient connu l'antique coutume des Grecs, ils auraient érigé sur le lieu même un trophée.

#### CHAPITRE XXVIII.

Des choses que dit Benengeli, et que saura le lecteur, s'il les lit avec attention.

Quand le brave fuit, c'est qu'il a découvert quelque supercherie, et il est d'un homme prudent de se réserver pour une meilleure occasion. Cette vérité fut prouvée par Don Quichotte, qui, loin de vouloir résister à la furie et aux intentions hostiles de cet escadron courroucé, gagna au pied sans songer à Sancho, au danger auquel il le laissait exposé, et ne cessa de s'éloigner qu'il ne se crût en sûreté. Sancho le suivait, couché tout en travers sur son ane, comme nous l'avons dit. Il l'atteignit enfin, revenu entièrement à lui, et en arrivant se laissa choir de son âne aux pieds de Rossinante, tout accablé, tout froissé, tout moulu. Don Quichotte mit pied à terre pour visiter ses blessures; mais, ne lui en trouvant aucune et le voyant sain de la tête aux pieds, il lui dit en colère : Mal vous a pris d'avoir su braire, Sancho, où avez-vous vu qu'il fût prudent de parler de corde dans la maison d'un pendu? et quel autre contre-point pouvait avoir votre musique d'ane que des coups de băton? Rendez graces à Dieu de n'avoir recu la bénédiction qu'avec un bâton, et qu'on n'ait pas fait sur vous le signe de la croix avec un cimeterre. Je ne suis pas en état de répondre, dit Sancho, il me semble que je parle par les épaules; montons et éloignons-nous. Je ne brairai plus, mais je ne laisserai pas de dire que les chevaliers errants suient et laissent leurs bons écuyers, moulus comme blé, au pouvoir de leurs ennemis. Celui qui se retire ne fuit pas, répondit Don Quichotte : apprends, Sancho, que la valeur qui n'est pas guidée par la prudence prend le nom de témérité, et les succès d'un téméraire doivent s'attribuer à la fortune et non à son courage. J'avoue donc que je me suis retiré, mais je n'ai pas fui, et en cela j'ai imité plusieurs hommes vaillants qui ont cru devoir se conserver pour un temps meilleur. Les histoires sont pleines de semblables exemples: je ne te les rapporte pas, parce qu'ils ne te serviraient de rien, et que je ne suis pas en humeur de le faire. Cependant Sancho était remonté sur son ane, avec l'aide de Don Quichotte; celui-ci se remit en selle, et peu à peu ils allèrent s'enfoncer dans un bois de peupliers qu'on apercevait à un quart de lieue. De temps en temps, Sancho poussait de profonds hélas et des gémissements douloureux. Son maître lui demanda la cause de ces plaintes amères, et il répondit que sur toute la longueur de l'épine du dos jusqu'à la nuque, il éprouvait une douleur qui lui faisait perdre le sentiment. La cause de cette douleur vient sans doute, lui dit Don Quichotte, de ce que la gaule avec laquelle on t'a frappé étant longue, elle a embrassé toutes les épaules où aboutissent toutes les parties qui te font mal; si elle en avait embrassé davantage tu sentirais plus de douleur. Par Dieu, dit Sancho, vous m'ôtez là d'un grand doute, et vous me l'expliquez en termes très clairs. Corbleu! la cause de ma douleur était-elle si bien cachée qu'il fût besoin de me dire que c'était tout ce que le bâton avait frappé qui me faisait mal? Si j'éprouvais de la douleur à la cheville du pied, ce pourrait être deviner que de m'en dire la cause, mais il ne faut pas être grand sorcier pour me dire que je souffre où l'on m'a battu. Par ma foi, seigneur notre maitre, mal d'autrui ne nous touche guère, et chaque jour je vais découvrant un peu plus du peu que je dois attendre de votre compagnie : si cette fois vous

m'avez laissé bâtonner, une autre fois et cent autres nous reviendrons aux bernements et autres gentillesses: aujourd'hui j'en suis pour mes épaules, ensuite il m'en coûtera les yeux. Il serait bien meilleur pour moi (mais je ne suis qu'un homme grossier, et ne ferai jamais rien de bien dans toute ma vie), il vaudrait, dis-je, bien mieux m'en retourner dans ma maison. auprès de ma femme et de mes enfants, pour maintenir l'une et élever les autres avec ce que Dieu voudra me donner, que de suivre votre seigneurie à travers champs, par des sentiers d'où l'on ne saurait se tirer, buvant mal et mangeant encore pis. Veut-on dormir? comptez mon frère l'écuyer, sept pieds de terre. En voulez-vous davantage? prenez-en encore autant; il ne tient qu'à vous, étendez-vous à votre aise. Oh! que je voudrais voir brûlé et réduit en poudre le premier qui inventa la chevalerie errante, ou du moins le premier qui consentit à être l'écuyer de tels fous que devaient être les chevaliers du temps passé! Je ne dis rien de ceux d'aujourd'hui; je leur porte respect, car votre grace en est un, et parce que je connais que vous savez un point de plus que le diable, en tout ce que vous dites et pensez. Je gagerais bien avec vous, Sancho, dit Don Quichotte, que, depuis que vous parlez sans que personne vous en empêche, vous ne sentez plus aucun mal. Parlez donc, mon fils, tant que vous voudrez, et dites tout ce qui vous viendra à la bouche; pourvu que vous ne souffriez pas, je supporterai tout l'ennui que me donnent vos impertinences. Et si vous désirez tant de retourner auprès de votre femme et de vos enfants, à Dieu ne plaise que je vous en empêche! vous avez mon argent; voyez combien il y a de temps que nous avons commencé cette troisième sortie, vovez ce que vous pouvez et devez gagner par mois, et payezvous par vos mains. - Quand je servais Thomas Carrasco, le père du bachelier Samson<sup>1</sup>, que vous connaissez bien, il me donnait deux ducats par mois, sans compter la nourriture; mais avec vous, je ne sais trop ce que je peux gagner, quoique je sache bien que l'écuyer d'un chevalier errant a plus de mal que celui qui sert un laboureur : au service de ceux-ci,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An chapitre II de cette seconde partie, Cervantes l'appelle Barthélemi ; mais on a deja vu de sa part de semblables inadvertances.

quelque travail, quelque fatigue qu'on ait durant le jour, du moins, le soir on mange la soupe et on couche dans un lit; je n'y ai jamais couché depuis que je vous sers, je n'excepte que le peu de temps que nous avons passé chez don Diégo de Miranda, la bonne chère que je sis avec l'écume des marmites de Camache, et ce que j'ai bu, mangé et dormi chez Basile; tout le reste du temps j'ai dormi sur la dure, à ciel découvert, exposé à ce que vous nommez les inclémences du ciel, vivant de restes de fromage, de croûtes de pain, buvant l'eau des ruisseaux et des fontaines que nous rencontrons dans nos courses. Je confesse, répondit Don Quichotte, que tout ce que tu viens de dire est vrai : combien te semble-t-il que je doive te donner de plus que Thomas Carrasco? — Il me semble qu'avec deux réaux de plus par mois je me trouverai bien payé. Voilà pour le salaire de mon travail; mais pour m'indemniser de la promesse que vous m'aviez faite de me donner le gouvernement d'une île, il serait juste d'y ajouter six autres réaux, ce qui ferait en tout trente. - Fort bien : ainsi, il y a vingt-cinq jours que nous sommes partis; comptes au prorata combien il te revient, d'après le salaire que tu as fixé toi-même, et payetoi, comme je te l'ai dit, par tes mains. — Vrai Dieu! combien votre seigneurie se trompe dans son compte! Pour la promesse de l'île, il faut compter à partir du jour où vous me l'avez faite, jusqu'à présent. — Et combien y a-t-il que je te l'ai promise? - Si j'ai bonne mémoire, il doit y avoir plus de vingt ans, trois jours de plus ou de moins. Don Quichotte se frappa le front et se mit à rire de bon cœur. Vingt ans! dit-il, mais je ne suis resté dans la Sierra-Morena, et dans toutes nos courses que deux mois à peine, et tu prétends, Sancho, qu'il y a vingt ans que je t'ai promis cette ile? Je vois bien que tu veux que l'argent que tu as à moi se consomme tout en salaire; s'il en est ainsi et si tel est ton désir, je te le donne dès ce moment. et grand bien te fasse; j'aime mieux être pauvre et sans argent que de garder un si méchant écuyer. Mais, dis-moi, prévaricateur des ordonnances de la chevalerie errante concernant les écuyers, où as-tu jamais vu ni lu qu'aucun écuyer soit entré en compte avec son seigneur sur ceci : vous me donnerez par chaque mois tant pour mes services? Entre, entre, brigand, monstre, félon; entre, te dis-je, dans la grande mer de ces histoires, et si tu trouves un seul écuyer qui ait dit ou pensé ce que tu viens de dire, je consens que tu me le cloues sur le front, et que tu me passes de surcroît quatre fois la main bien serrée sur le visage. Va, tourne la bride ou le licou de ton ane, retourne dans ta maison; un seul pas de plus avec moi je ne le souffrirai pas. O pain mal reconnu! promesses mal placées! homme qui tiens plus de la brute que de l'humanité! tu me quittes au moment où je m'occupais de te mettre en tel état qu'en dépit de ta femme on t'aurait donné de la seigneurie; tu pars lorsque j'avais l'intention ferme et positive de te faire seigneur de la meilleure île qui soit au monde. Enfin, comme tu l'as dit d'autres fois, le miel n'est pas fait, etc.; ane tu es, àne tu dois être, àne tu seras jusqu'au dernier jour de ta vie; car je crois bien que ce dernier jour arrivera avant que tu sois convaincu que tu n'es qu'une bête.

Sancho regardait fixement Don Quichotte, tandis que celuici l'accablait de reproches, et se sentait pris d'une telle componction que les larmes lui vinrent aux yeux. D'une voix tremblante et désolée, il dit à son maître : Seigneur, je confesse que, pour être un ane parfait, il ne me manque que la queue; s'il vous plait de me l'attacher, je la tiendrai pour bien placée, et je vous servirai comme ane tous les jours de ma vie. Pardonnez-moi, ayez pitié de ma jeunesse. Songez que je sais peu, et si je parle beaucoup, c'est plutôt faiblesse que malice : mais qui pèche et s'amende, à Dieu se recommande. — Je me serais émerveillé, Sancho, si tu n'avais point mêlé quelque petit proverbe à ton discours. C'est bien, je te pardonne, à condition que tu te corrigeras, et ne te montreras plus si intéressé à l'avenir. Prends courage seulement, et repose-toi sur la foi de mes promesses, dont l'effet, pour être tardif, n'est pas devenu impossible. Sancho répondit qu'il le ferait quoique ce fût tirer du courage de sa faiblesse. En ce moment, ils entrèrent dans le bois. Don Quichotte s'étendit au pied d'un orme, Sancho au pied d'un hètre 1. La nuit fut douloure use pour lui, car

<sup>1</sup> lei se trouve un jeu de mots que l'on n'ose qualiter; que estos arboles y otros sus semejantes siempre trenen pies y no manos; car ces achies et les autres ont des pieds et nou des manis.

le serein lui rendait ses contusions plus sensibles. Don Quichotte la passa dans ses souvenirs ordinaires : malgré tout leurs yeux se fermèrent, et au lever de l'aurore, ils reprirent leur chemin vers les rives de l'Èbre, où leur arriva ce qu'on lira dans le chapitre suivant.

### CHAPITRE XXIX.

De la fameuse aventure de la barque enchantée.

Don Quichotte et Sancho, à pas comptés et à compter', deux jours après avoir quitté le bois de peupliers, arrivèrent sur les bords de l'Ebre. La vue du fleuve réjouit Don Quichotte. Il contempla et admira la beauté de ses rives, la limpidité de ses eaux, le calme de son cours, l'abondance de son liquide cristal, et cet aspect riant réveilla dans sa mémoire mille amoureuses pensées. Il se rappela surtout la vision qu'il avait eue dans la caverne de Montésinos, et quoique le singe de maître Pierre lui eût dit qu'une partie était mensongère et une autre vraie, au fond de son cœur il la tenait toujours pour véritable, bien opposé à Sancho, qui la traitait absolument de fable. Comme ils marchaient le long du fleuve, ils apercurent une petite barque, sans rames, sans agrès, attachée sur la rive à un tronc d'arbre. Don Quichotte regarda de tous côtés et ne vit personne; aussitôt il saute à terre sans balancer, ordonne à Sancho d'en faire autant et d'attacher les deux montures à un saule ou peuplier qui se trouvait là. Sancho lui demande la cause de ces préparatifs subits. Apprends, lui répond Don Quichotte, que cette barque que tu vois m'attend indubitablement, sans qu'il puisse en être autrement, et me convie à v entrer pour aller secourir un chevalier, ou quelque autre personnage important qui doit se trouver dans un grand danger. C'est là ce que l'on voit dans les histoires de chevalerie et l'usage des enchanteurs qu'on y voit agir et parler. Quand un chevalier est réduit à une telle extrémité qu'il ne peut être délivré que par un autre chevalier, quoique ce dernier soit séparé de lui de deux ou trois mille licues et même plus, ils l'enlèvent dans une nue

<sup>1</sup> Por sus pasos contados y por contar.

ou lui envoient une barque, et, en moins d'un clin d'œil, soit par mer, soit dans les airs, ils le transportent où son secours est nécessaire. Ainsi, Sancho, cette barque est placée là pour une semblable cause: cela est aussi vrai qu'il fait jour en ce moment. Avant donc qu'il soit plus tard, attache ensemble Rossinante et l'âne, et Dieu nous conduise; quand les frères déchaux voudraient m'en détourner, je ne laisserais pas de m'embarquer.

S'il en est ainsi et que vous vouliez à chaque pas vous abandonner à ce que l'on pourrait bien appeler des extravagances, je n'ai plus qu'à vous obéir et baisser la tête, en pensant au proverbe : fais ce que ton maître te commande, et viens t'asseoir à table avec lui. Cependant pour l'acquit de ma conscience, je dois vous avertir que cette barque ne me paraît pas appartenir à des enchanteurs, mais à quelques pêcheurs de cette rivière, car on y pêche les meilleures aloses du monde. Sancho disait cela pendant qu'il attachait les bêtes, les abandonnant, avec une douleur profonde, à la protection des enchanteurs. Don Quichotte lui dit de ne pas s'en affliger, que cclui qui devait les guider dans ces régions longinques 1 saurait bien en prendre soin. Je ne connais pas ces logiques<sup>2</sup>, dit Sancho, et n'ai de ma vie entendu pareil mot. - Longinques, r'epondit Don Quichotte, veut dire lointaines; mais ce n'est pas merveille que tu ne comprennes pas ce mot, tu n'es pas obligé de savoir le latin, comme certaines gens qui croient le savoir et ne s'en doutent pas. Les bêtes sont attachées, dit Sancho, que reste-t-il à faire? - Le signe de la croix, puis lever l'ancre, c'est-à-dire nous embarquer et couper l'amarre qui retient la barque. Il saute dans l'embarcation. Sancho le suit, et, la corde coupée, le bateau commenca à dériver. Quand Sancho se vit à environ deux vares du bord, il commenca à trembler, craignant de se perdre; mais rien ne lui fut plus sensible que d'entendre braire son âne et de voir que Rossinante faisait des efforts pour se détacher. Il dit à son maître : L'âne brait de douleur de notre absence, et Rossinante cherche à se mettre

<sup>1</sup> Longinguos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Logrques, Dubournial, pour éviter le mot longinques, substitue le jeu de mots de régions et légions. Je ne connais pas ces legions, dit Sancho.

en liberté pour se jeter à notre suite. O chers amis! demeurez en paix et que la folie qui nous éloigne de vous nous ramène quand elle sera reconnue. Lors, il se mit à pleurer si amèrement que Don Quichotte lui dit, tout en colère : Que crains-tu, couarde créature? pourquoi pleures-tu, poltron 1? qui te poursuit, cœur de souris? que te manque-t-il, au sein de l'abondance? par hasard gravis-tu pieds nus les monts Riphées? Tu es assis sur ces planches comme un archiduc, t'abandonnant au cours tranquille de cet agréable fleuve, qui, dans peu d'instants, nous portera en pleine mer. Nous avons déjà bien fait sept ou huit cents lieues. Si j'avais ici un astrolabe, pour prendre la hauteur du pôle, je te dirais combien nous avons fait de chemin. Cependant je n'y entends rien, ou nous avons déjà passé la ligne équinoxiale, qui court à égale distance des deux pôles, ou du moins nous la passerons bientôt. Quand nous serons à cette ligne que vous dites, demanda Sancho, combien auronsnous fait de chemin? - Beaucoup, car, de trois cent soixante degrés qui forment la circonférence du globe de la terre et de l'eau, suivant le comput de Ptolémée, le meilleur des cosmographes, nous en aurons fait la moitié quand nous serons parvenus à cette ligne2. Par Dieu, seigneur, dit Sancho, vous m'amenez là en témoignage une gentille personne : vous l'appelez puto, gafo<sup>3</sup>, et meon ou meo, je ne sais leguel. Don Quichotte se mit à rire de l'interprétation que Sancho donnait au nom et au comput du cosmographe Ptolémée. Écoute, lui ditil; un des indices auxquels les Espagnols, et ceux qui s'embarquent à Cadix pour les Indes orientales, reconnaissent s'ils ont passé la ligne dont je t'ai parlé, c'est que sur tous ceux qui

<sup>1</sup> Corazon de mantequillas, mantequillas, petit pains très minces faits de beurre et de sucre.

<sup>\*</sup> Cervantes se trompe étrangement dans son calcul. Pour avoir parcouru 180 degrés, il aurait fallu qu'il cût été d'un pôle à l'autre, ou d'un point quelconque, à ses antipodes. De l'embouchure de l'Ébre à l'équateur, il n'y a que le nombre de degrés qui expriment la latitude septentrionale de cette embouchure, c'està-dire à peu près 40 degrés en droite ligne. Mais toujours aurait-il fallu gagner l'Ocean, puisque l'embouchure de l'Ébre est dans la Méditerranée.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Misérable jeu de mots pris de ceux-ci : computo del cosmografo Ptolomeo. Sancho ajoute : con la anadidura de meon, o meo, o no se como. Puto, c'est notre vieux mot pute, gafo lépreux; méon de méar, lacher de l'eau.

se trouvent dans le navire, les poux meurent sans exception: on n'en retrouverait pas un seul dans tout le bâtiment, au poids de l'or. Tu peux donc promener ta main sur une de tes cuisses: si tu trouves quelque chose de vivant, nous serons hors de doute; si tu ne trouves rien, nous avons dépassé la ligne. Je ne crois rien de tout cela, dit Sancho: je ferai cependant ce que vous m'ordonnez, quoique je ne sache pas la nécessité de cette expérience, car je vois, par mes propres yeux, que nous ne sommes pas éloignés de la rive, de cinq vares, et nous n'en avons pas descendu deux, voilà Rossinante et l'ane à l'endroit même où nous les avons laissés; j'ai beau regarder, je soutiens que nous ne bougeons pas, ou que nous allons moins vite que le pas d'une fourmi. - Fais, Sancho, l'épreuve que je t'ai dite, et ne te mêle point d'autres choses : tu ne sais ce que sont colures, lignes, parallèles, zodiaque, écliptique, pôles, solstices, équinoxes, planètes, signes, points; toutes mesures dont se composent les sphères céleste et terrestre; si tu connaissais toutes ces choses, ou une partie, tu verrais clairement combien de parallèles nous avons franchis, combien de signes nous avons parcourus, combien de constellations nous avons laissées et laissons maintenant encore derrière nous. Je te dis, encore une fois, tâte-toi et cherche : je suis sûr que tu es plus net qu'un feuillet de papier blanc. Enfin, Sancho se tâta1, et promena sa main jusqu'au jarret gauche, puis, relevant la tête et regardant son maître : Ou l'expérience est fausse, dit-il, ou nous ne sommes pas encore arrivés où vous dites, il s'en faut beaucoup. - Comment! as-tu donc trouvé quelqu'un? Ouelques-uns même, dit Sancho; et secouant ses doigts, il se lava la main dans la rivière, sur laquelle la barque glissait en gagnant doucement le fil de l'eau, sans qu'aucune intelligence secrete, aucun enchanteur caché, rien autre chose la fit mouvoir qu'un courant doux et paisible.

En ce moment, ils apercurent de grands moulins à eau placés au milieu de la rivière. Don Quichotte les vit à peine, qu'il s'écria : Vois, ami, nous découvrons enfin la cité, le châ-

<sup>4</sup> Il faut avoner que tous ces details ne sont pas du meilleur goût; on peut les ranger avec ceux des effets du baume de her-a-bras, qu'on a vus dans la première partie.

teau, la forteresse où doivent se trouver quelque chevalier persécuté, ou quelque reine, infante ou princesse malheureuse, au secours desquels je suis appelé. Et de quelles diables de villes, de forteresses ou châteaux parlez-vous? dit Sancho: ne voyez-vous pas bien que ce sont des moulins à eau pour moudre le blé? - Tais-toi, Sancho; ce qui paraît des moulins n'en est pas : ne t'ai-je pas déjà dit que les enchantements transformaient et changeaient la nature des choses? Je ne veux pas dire qu'ils les changent réellement, mais en apparence, comme te le prouve la métamorphose de Dulcinée, l'unique refuge de mes espérances. Cependant, la barque, entrée dans le milieu du courant, commençait à aller moins lentement. Les meuniers, qui l'apercurent, et qui voyaient qu'elle allait s'engouffrer dans le rapide courant des roues, sortirent promptement avec de longues perches, pour l'arrêter; enfarinés comme ils l'étaient, leur visage et leurs habits tout blancs leur donnaient une étrange apparence. Où allez-vous donc, diables d'hommes? criaient-ils de toute leur force : êtes-vous désespérés! voulez-vous vous faire mettre en pièces par ces roues? Ne te disais-je pas bien, Sancho, reprit alors Don Quichotte, que nous en étions venus au moment où je dois montrer jusqu'où va la force de mon bras? Vois combien de félons et malandrius viennent à ma rencontre : vois combien de fantômes veulent s'opposer à ma valeur, combien de figures hideuses nous font la grimace. C'est maintenant que vous m'allez voir, veillaques, et debout, dans la barque, il se met à menacer les meuniers. Canaille maudite et téméraire! leur crie-t-il, rendez tout à l'heure la liberté à la personne haute ou basse, de quelque qualité qu'elle soit, que vous tenez captive dans votre forteresse ou prison : je suis Don Quichotte de la Manche, surnommé le chevalier des Lions, à qui, par la faveur du ciel, est réservé de mettre à fin cette aventure. En disant ces mots, il tire son épée, et s'escrime en l'air contre les meuniers. Ceux-ci, entendant et ne comprenant pas ces folies, se mirent en devoir d'arrèter, avec leurs perches, le bateau, déjà engagé dans les eaux des roues. Sancho, à genoux, priait dévotement le ciel de le délivrer d'un péril aussi manifeste, ce qu'il fit par l'adresse et la diligence des meuniers; ils opposèrent à la barque leurs longs bâtons, et l'arrêtèrent, mais non avec assez de bonheur pour empêcher le choc de renverser le bateau, et Don Quichotte et Sancho de tomber dans l'eau : bien en prit au premier de savoir nager comme un canard, quoique cependant le poids de ses armes le fit aller à fond deux fois ; sans le secours des meuniers qui se jetèrent dans l'eau pour les retirer tous deux, ils auraient trouvé là une nouvelle Troie.

On les mit à terre, plus trempés que morts de soif. Sancho, à genoux, les mains jointes et les yeux levés au ciel, demanda à Dieu, par une longue et fervente prière, de le mettre à l'avenir à l'abri des extravagantes entreprises et témérités de son maitre. Les pêcheurs à qui appartenait la barque survinrent alors, et, la voyant brisée par les roues, se mirent à dépouiller Sancho, et demandèrent à Don Quichotte de les payer. Celui-ci, aussi tranquille que s'il ne lui fût rien arrivé, répondit aux meuniers et aux pêcheurs qu'il payerait volontiers le dommage, sous condition qu'ils mettraient sur-le-champ et franchement en liberté la personne ou les personnes qu'ils retenaient prisonnières dans leur château. Quelle personne et quel château voulez-vous dire, homme sans jugement? répond un des meuniers : voulez-vous, par hasard, enlever ceux qui viennent moudre à ces moulins? Il suffit, dit entre ses dents Don Quichotte : ce serait prêcher dans le désert que de vouloir faire faire par prière à cette canaille quelque action vertueuse. Dans cette aventure, deux puissants enchanteurs ont dû se trouver en opposition: l'un des deux a détruit ce que l'autre voulait faire; l'un m'a envoyé la barque, l'autre m'a jeté dans les roues du moulin. Que Dieu y porte remède; tout dans ce monde est composé de forces et d'éléments contraires. Je ne puis rien de plus. Haussant ensuite la voix, et regardant les moulins: Amis, dit-il, qui que vous soyez, vous qui restez enfermés dans cette prison, pardonnez-moi. Pour mon malheur et pour le vôtre je ne puis vous délivrer, cette aventure doit être réservée à un autre chevalier. En disant ces mots, il s'entendit avec les pécheurs et paya pour la barque cinquante réaux, que Sancho donna bien malgré lui. Avec deux embarquements comme celui-ci, dit-il, nous irons bientôt à fond, nous et notre argent. Les meumers et les pêcheurs ne pouvaient se lasser

d'admirer ces deux figures, si différentes des autres hommes, et ne comprenaient pas à quoi tendaient toutes les questions que leur faisait Don Quichotte; ils prirent ces deux hommes pour des fous, et les laissèrent pour retourner les uns à leurs moulins, les autres à leurs cabanes. Don Quichotte et Sancho restèrent bêtes et retournèrent à leurs bêtes. Telle fut la fin de l'aventure de la barque enchantée.

#### CHAPITRE XXX.

De ce qui advint à Don Quichotte avec une belle chasseresse.

Le maître et l'écuyer revinrent à leurs bêtes avec assez de mélancolie et de mauvaise humeur, surtout Sancho, pour qui, s'en prendre à l'argent, c'était s'en prendre à son âme, et qui trouvait que tout ce qu'on lui en ôtait était autant d'ôté à la prunelle de ses yeux. Sans dire une parole, ils montèrent à cheval, et s'éloignèrent du fameux fleuve. Don Quichotte était enseveli dans ses pensées amoureuses, et Sancho dans ses projets de fortune, qui lui semblaient pour le moment bien loin de se réaliser. Quoiqu'il fût simple, il voyait bien que toutes les actions de son maître, ou la plupart, étaient extravagantes, et il cherchait l'occasion de décamper un beau jour, sans entrer en compte et sans prend recongé, et de retourner dans sa maison; mais la fortune arrangea les choses autrement qu'il ne craignait.

Le lendemain, au coucher du soleil, et au sortir d'une forêt, Don Quichotte jeta par hasard les yeux sur une verte prairie, au bout de laquelle il aperçut du monde; il s'en approcha, et reconnut que c'étaient des chasseurs au faucon; plus près encore, il distingua dans la troupe une belle dame, montée sur un palefroi, ou haquenée blanche, dont le harnais était vert et la selle garnie d'argent; la dame était pareillement habillée de vert, avec tant de grandeur et de richesse que la magnificence même semblait transformée en elle. Elle avait sur le poing gauche un faucon, ce qui fit juger à Don Quichotte qu'elle devait être une grande dame et la maîtresse de tous ces chasseurs, comme elle l'était effectivement. Il dit donc à Sancho: Cours, mon fils, et dis à cette dame au faucon et au palefroi, que le

chevalier des Lions baise les mains de sa grande beauté, et que, si sa grandeur le permet, j'irai les baiser moi-même et la servir en tout ce que son altesse ordonnera, et autant que mes forces me le permettront. Prends bien garde, Sancho, à ta manière de l'exprimer, et ne va pas l'aviser d'enchàsser quelque proverbe à ta mode dans ton ambassade. Vous avez bien trouvé l'enchasseur, répondit Sancho : c'est bien à moi qu'il faut dire cela; ce n'est pas la première fois de ma vie que j'ai fait des ambassades à de hautes et puissantes dames. Si ce n'est lorsque tu fus trouver madame Dulcinée, reprit Don Quichotte, je ne sache pas que tu aies fait d'autres ambassades, du moins depuis que tu m'appartiens. - Il est vrai, répondit Sancho; mais un bon payeur ne craint point de donner des gages, et, dans une maison bien fournie, le souper est bientôt prêt : je veux dire qu'il n'est pas besoin de me faire la leçon et de m'avertir de rien, parce que de tout et pour tout je sais un peu. - Je le crois, Sancho: va donc à la bonne heure, et Dieu te conduise. Sancho part rapidement, pressant le pas de son àne, et arrive à l'endroit où était la belle chasseresse; il met pied à terre, fléchit le genou, et lui dit : Belle dame, ce chevalier que vous voyez là-bas, et qu'on appelle le chevalier des Lions, est mon maître, et moi je suis son écuyer, nommé, dans sa maison, Sancho Panca. Ce chevalier des Lions, qu'on appelait, il n'y a pas longtemps, le chevalier de la Triste Figure, m'envoie dire à votre grandeur qu'il lui plaise lui donner la permission que, sous son bon plaisir, congé et consentement, il vienne satisfaire son désir, qui n'est autre, comme il le ditet comme je le pense, que de servir votre excellente fauconnerie et beauté; en l'accordant, votre seigneurie fera une chose qui tournera à son profit, et lui, en recevra une grâce et un contentement très signalés. Certes, bon écuyer, répondit la dame, vous avez rempli votre message avec toutes les circonstances qu'exigent de pareilles ambassades. Levez-vous : il n'est pas juste de laisser à genoux l'écuyer d'un aussi grand chevalier que celui de la Triste Figure, que nous connaissons déjà beaucoup; levezvous, mon ami : dites à votre maitre qu'il sera le bienvenu auprès de moi et du duc mon mari, s'il veut se rendre à une maison de plaisance que nous avons ici.

Sancho se leva, aussi émerveillé de la beauté de la dame que de sa douceur et de sa courtoisie, et surtout de ce qu'elle lui avait dit connaître son maître, le chevalier de la Triste Figure; si elle ne l'avait pas appelé le chevalier des Lions, c'était sans doute parce qu'il s'était donné ce nom trop nouvellement. Frère écuyer, lui dit la duchesse, dont le nom n'est pas connu', votre maître n'est-il pas celui dont on a imprimé l'histoire, sous le titre de l'Ingénieux gentilhomme Don Quichotte de la Manche, et qui a pour dame de ses pensées une certaine Dulcinée du Toboso? C'est lui-même, madame, répondit Sancho, et l'écuyer qui figure ou doit figurer dans cette histoire, et qu'on nomme Sancho Panca, c'est moi-mème, à moins qu'on ne m'ait changé en nourrice, je veux dire dans le livre. Je m'en réjouis beaucoup, dit la duchesse. Allez donc, frère Panca, dites à votre maître qu'il est le bien arrivé et le bien venu dans mes domaines, et que rien ne pouvait me faire plus de plaisir.

Avec cette agréable réponse, Sancho, tout joyeux, retourna à son maître : il lui raconta tout ce que lui avait dit la grande dame, élevant aux nues, dans son rustique langage, sa grande beauté, sa bonne grâce et sa courtoisie. Don Quichotte se rengorge sur la selle, s'affermit sur les étriers, arrange sa visière, presse les flancs de Rossinante, et, d'une gracieuse allure, s'avance pour aller baiser les mains de la duchesse; elle avait fait appeler le duc son mari, et, en attendant l'arrivée de Don Quichotte, lui avait fait part de l'ambassade, Tous deux avaient lu la première partie de cette histoire : ils connaissaient par elle la folie de Don Quichotte, avaient grande envie de le connaître luimême, et l'attendaient avec impatience; ils se proposaient de se conformer à son humeur, d'approuver tout ce qu'il dirait, et de le traiter en chevalier errant, tout le temps qu'il passerait chez eux, avec toutes les cérémonies rapportées dans les livres de la chevalerie errante, qu'ils avaient lus, et ils les aimaient beaucoup.

Don Quichotte s'avança la visière haute; et, comme il s'ap-

<sup>1</sup> Dans une très longue note, Pellicer conjecture que ce duc n'est point tout à fait imaginaire, comme on pourrait le croire, et que Cervantes a voulu désigner un duc de Villa Hermosa, qui avait en effet, dans le temps indiqué par Cervantes, un château dans l'endroit qu'il désigne.

prétait à descendre de cheval, Sancho accourut pour lui tenir l'étrier: mais il fut si malheureux, qu'en sautant à bas de son âne, son pied se prit dans une corde du bât sans qu'il pût se dégager, de sorte qu'il demeura suspendu, la poitrine et la bouche touchant à terre. Don Quichotte, qui n'avait pas coutume de descendre sans qu'on lui tint l'étrier, crut que Sancho était là pour lui rendre cet office; en descendant sans ménager le poids de son corps il entraîna la selle, qui sans doute était mal sanglée, de sorte que la selle et lui tombèrent à terre, non sans honte de sa part, et bon nombre de malédictions prononcées tout has contre le pauvre Sancho, qui restait toujours le pied dans l'entrave. Le duc ordonna à ses chasseurs d'aller relever le maître et l'écuyer. Don Quichotte, froissé de sa chute, alla tout boitant et du mieux qu'il put se mettre à genoux devant les deux seigneurs, mais le duc ne voulut point le permettre. Il descendit de cheval, et vint embrasser Don Quichotte, en lui disant : J'ai bien du déplaisir, seigneur chevalier de la Triste Figure, de la disgrâce qui vous arrive la première fois que vous mettez le pied sur mes terres; mais la négligence des écuyers occasionne souvent de pires accidents. - La faveur que je recois en ce moment, vaillant prince, ne laisse accès à aucun mal: ma chute ne se fût-elle arrêtée qu'au fond des abîmes, la gloire de vous avoir vu m'en retirerait. Mon écuver, que Dieu maudisse, sait mieux délier sa langue pour dire des malices, qu'attacher solidement une selle. Mais, en guelque posture que je me trouve, à terre ou debout, à pied comme à cheval, je serai toujours à votre service et à celui de madame la duchesse, votre digne compagne, dame de beauté, princesse universelle de la courtoisie. Doucement, seigneur Don Quichotte, dit le duc : où est madame Dulcinée du Toboso l'on ne saurant louer d'autre beauté. Sancho était alors dégagé du bât, et se trouvant tout pres, prit la parole avant son maître. On ne peut nier, ditil, que madame Dulcinée du Toboso ne soit fort belle, on doit, au contraire, l'affirmer; mais le hèvre se lève là où l'on y pense le moins : j'ai our dire que ce qu'on appelle nature est comme un pouer qui fait des vases d'argile : celui qui en a fait un beau pent en faire deux, trois, et cent ; je le dis, parce que madame la duchesse ne le cede en rien à ma maîtresse, madame Dul-

cinée. Don Quichotte, se retournant vers la duchesse: Madame, dit-il, il faut que votre grandeur se persuade que jamais au monde chevalier errant n'eut un écuver plus bavard et plus plaisant que le mien : vous en jugerez aisément si votre altesse me permet de lui consacrer mes services pendant quelques jours. Si le bon Sancho est plaisant, répondit la duchesse, je l'en estime davantage, c'est preuve qu'il a de l'esprit; la grâce et les bonnes plaisanteries, vous le savez, seigneur Don Quichotte, ne se rencontrent point dans un esprit lourd, et puisque le bon Sancho est amusant et facétieux, de ce moment je le tiens pour homme d'esprit. Et grand parleur, ajouta Don Ouichotte. Tant mieux, dit le duc, car un grand nombre de choses heureuses ne peut pas se dire en peu de paroles. Mais afin que nous aussi, nous ne passions pas le temps en paroles, venez, illustre chevalier de la Triste Figure.... Des Lions, doit dire votre altesse, interrompit Sancho; il n'y a plus de Triste Figure. Soit, chevalier des Lions, reprit le duc: venez donc, seigneur chevalier des Lions, dans mon château, qui est ici près; nous vous y ferons l'accueil que l'on doit à une aussi haute personne, et que la duchesse et moi faisons à tous les chevaliers errants qui viennent nous visiter. Déjà Sancho avait bien redressé et sanglé la selle de Rossinante, Don Quichotte monta dessus, le duc sur un beau cheval, ils mirent entre eux deux la duchesse, et prirent le chemin du château. La duchesse ordonna à Sancho de marcher près d'elle, parce qu'elle s'amusait beaucoup de ses saillies. Sancho ne se fit pas prier : il se mêla parmi eux, et fit le quatrième dans la conversation, au grand plaisir du duc et de la duchesse, qui se faisaient une fête de recevoir, dans leur château, un tel chevalier errant et un tel écuyer.

### CHAPITRE XXXI.

Qui contient beaucoup de grandes choses.

Grande était la joie de Sancho, qui croyait se voir en faveur particulière auprès de la duchesse; il s'imaginait trouver dans son château ce qu'il avait rencontré dans la maison de don Diégo et dans celle de Basile; toujours ami de la bonne chère, toutes les fois que l'occasion se présentait de se bien régaler, il

la saisissait aux cheveux. L'histoire rapporte qu'avant d'arriver à la maison de plaisance ou château du duc, celui-ci prit les devants pour donner ses ordres à tous ses domestiques sur la manière dont il fallait se conduire avec Don Quichotte. Lorsque celui-ci parut avec la duchesse aux portes du château, l'on en vit sortir deux laquais ou palefreniers vêtus de longues robes de chambre de satin cramoisi, qui tout d'abord l'élevèrent dans leurs bras et lui dirent: Que votre grandeur aille aider à descendre à madame la duchesse. Don Quichotte s'empressa de le faire : il s'établit entre eux à ce sujet un échange de politesse; enfin, la duchesse l'emporta, et ne voulut descendre que dans les bras du duc, disant qu'elle ne se trouvait pas digne de donner une charge aussi inutile à un aussi grand chevalier. Ce fut donc le duc qui la recut. En entrant dans une vaste cour, deux belles demoiselles se présentèrent, et jetèrent sur les épaules de Don Ouichotte un grand manteau de fine écarlate. En un instant toutes les galeries de la cour se remplirent de valets et de domestiques, qui se mirent à crier : Bienvenue soit la crème et la fleur des chevaliers errants. En même temps ils versaient des eaux de senteur sur Don Quichotte, le duc et la duchesse. Don Quichotte remarquait toutes ces cérémonies, et ce fut véritablement le premier jour où il se crut et reconnut réellement et non fantastiquement chevalier errant, se voyant traiter de la même manière qu'il avait lu que l'on traitait jadis les chevaliers. Sancho, descendu de son âne, s'attacha à la duchesse et entra dans le château, mais un remords de conscience lui reprochant de laisser seul son grison, il s'approcha d'une respectable duègne, qui était venue avec les autres recevoir la duchesse, et lui dit, à voix basse : Madame Gonzalez, ou comment s'appelle votre seigneurie.... On me nomme dona Rodriguez de Grijalba; dit la duègne; que me voulez-vous, frère? Je voudrais, reprit Sancho, que votre seigneurie me fit le plaisir d'aller à la porte du château : vous y trouverez un âne qui est à moi; je vous prie de le faire conduire ou de le conduire vous-même à l'écurie : le pauvre petit est un peu craintif, et n'est pas accoutumé à se trouver seul. Si le maître, dit la duègne, est aussi sage que le valet, nous sommes bien. Allez et mal vous advienne, frere, à vous et à qui vous amène. Prenez

soin de votre àne, les duègnes de ce château ne sont pas accoutumées à un pareil emploi. Cependant, répondit Sancho, j'ai entendu dire à mon maître, qui déterre toutes les histoires, que, lorsque Lancelot revint de Bretagne, les dames avaient soin de lui et les duègnes de son cheval, et, pour ce qui est de mon ane, je ne le changerais pas contre le cheval du seigneur Lancelot. Frère, dit la duègne, si vous êtes un boutson, gardez vos bouffonneries pour ceux qui les trouvent bonnes et qui vous les payent, car de moi vous n'aurez qu'une figue. Au moins sera-t-elle bien mûre, répondit Sancho, car si vous comptez vos années au quinola vous ne perdrez pas pour un point. Fils de coquine, s'écria la duègne tout en colère, si je suis vieille ou non, j'en dois compte à Dieu, et non à toi, veillaque, mangeur d'ail. Elle débita ces injures d'un ton si haut que la duchesse l'entendit et revint sur ses pas. La voyant si animée, les yeux enflammés, elle lui demanda à qui elle en avait. J'en ai à ce bon homme, répondit-elle, qui veut, à toute force, que j'aille mettre à l'écurie son âne, qui est à la porte du château, et qui me donne pour exemple qu'ainsi l'on fit je ne sais où, que des dames prirent soin d'un certain Lancelot, et des duègnes de son cheval, et, pour achever, il m'a appelée vieille. Je regarderais cela, répondit la duchesse, comme l'affront le plus sanglant qu'on me pût faire. Écoutez, ami Sancho, faites attention que doña Rodriguez est très jeune : ces coiffes qu'elle porte, c'est plutôt pour suivre l'usage et se mettre suivant son rang, que par rapport à ses années. Maudites soient celles qui me restent à vivre, reprend Sancho, si j'ai dit cela dans l'intention de l'offenser! je l'ai dit parce que j'ai si grande affection pour mon ane, que j'ai cru ne pouvoir le recommander à une personne plus charitable que madame Rodriguez. Don Quichotte entendait tout ce démêlé. Sancho, dit-il, est-ce ici le lieu de tenir de semblables discours? Seigneur, répondit Sancho, chacun parle selon ses besoins partout où il se trouve : c'est ici que je me suis souvenu de mon ane, c'est ici que j'en parle; si je m'en étais souvenu à l'écurie, j'en parlerais dans l'écurie. Sancho a raison, dit le duc, on ne doit point le blamer; qu'il soit tranquille, son àne sera traité à bouche que veux-tu, on en aura le mème soin que de sa personne.

Avec ces discours, qui amusaient tout le monde, excepté Don Quichotte, on arriva dans les appartements du haut. On fit entrer le chevalier dans une salle richement tendue de brocart d'or : six demoiselles le désarmèrent et lui servirent de pages; toutes étaient instruites par le duc et la duchesse de la manière dont elles devaient agir pour que Don Quichotte crùt et vit qu'on le traitait en chevalier errant. Il resta donc désarmé, avec ses chausses étroites, son pourpoint de chamois, long, sec, maigre, les mâchoires rapprochées l'une de l'autre et se baisant presque; sa figure cut fait mourir de rire les jeunes filles qui le servaient, si le duc ne leur eût expressément recommandé de s'en abstenir. Elles le prièrent de se laisser déshabiller pour lui passer une chemise; mais il n'y voulut absolument pas consentir, disant que la décence dans les chevaliers errants n'avait pas moins bonne grâce que la valeur. Il les pria de donner la chemise à Sancho, et s'étant enfermé avec lui dans une chambre où était un lit fort riche, il se déshabilla et revêtit la chemise. Dès qu'il se vit seul avec Sancho: Dis-moi, bouffon moderne et lourdaud de tout temps, te parait - il bien d'insulter une femme aussi vénérable que cette duègne? est-ce là le moment de te souvenir de ton âne? les maîtres de cette maison sont-ils gens à laisser pâtir les bêtes, quand ils recoivent si magnifiquement les maîtres? Au nom de Dieu, Sancho, veille sur toi, ne découvre pas le fil de manière qu'on s'apercoive que tu es tissu d'une toile vile et grossière. Souviens-toi, malheureux pécheur, que le maître est d'autant plus estimé que ses gens sont honnètes et bien nés, et qu'un des plus grands avantages des princes sur les autres hommes est d'avoir des serviteurs aussi gens de bien qu'euxmêmes. Ne vois-tu pas, malheureux que tu es, infortuné que je suis, que si l'on s'apercoit que tu n'es qu'un grossier vilain, qu'un mauvais bouffon, on me regardera comme un imposteur, un chevalier d'emprunt? Non, non, ami Sancho, fuis, fuis cette route : celui qui trébuche en qualité de bouffon et de hableur, au premier choc tombe à terre, et n'est plus qu'un truand disgracié. Retiens ta langue, pèse tes paroles, rumineles avant de les laisser sortir de ta bouche, et fais attention que nous sommes arrivés à un point où, par la faveur de Dieu et la force de mon bras, nous devons nous élever du tiers et du quint', en réputation et en fortune. Sancho promit avec serment de se coudre la bouche et de se mordre la langue, avant que de làcher aucune parole inconsidérée ou hors de propos, ainsi qu'il le lui recommandait, ajoutant qu'il n'eût aucune crainte, que jamais on ne découvrirait par lui ce qu'ils étaient.

Don Quichotte s'habilla, prit son baudrier avec son épée, couvrit ses épaules du manteau d'écarlate, et plaça sur sa tête une toque de satin vert, que lui avaient donnée les demoiselles. En cet équipage, il se rendit dans la grande salle, où il trouva les demoiselles rangées sur deux haies, toutes munies de quelque objet nécessaire pour présenter à laver, ce qu'elles firent avec beaucoup de révérences et de cérémonies. En même temps entrèrent douze pages avec le maître d'hôtel, pour le conduire au diner, car déjà le duc et la duchesse l'attendaient. Les pages le mirent au milieu d'eux, et le conduisirent plein de pompe et de majesté dans une autre salle, où l'on avait dressé une table élégante, avec seulement quatre couverts. Le duc et la duchesse vinrent le recevoir à la porte; avec eux était un grave ecclésiastique, de ceux qui gouvernent les maisons des princes et qui, n'étant pas nés princes eux-mêmes, ne sauraient enseigner comment ils doivent l'être à ceux qui le sont; qui voudraient que la grandeur des grands se mesurat à leur esprit étroit; qui, voulant apprendre à ceux qu'ils gouvernent à être réglés, les rendent avares. Tel devait être le grave religieux 2 qui vint, avec le duc et la duchesse, recevoir Don Quichotte. Après mille compliments, ils entourèrent le chevalier et se rendirent à table : le duc pria Don Quichotte de prendre la place d'honneur et, malgré son refus, les instances du duc furent telles, qu'il fallut céder; l'ecclésiastique se mit en face de lui, le duc et la duchesse à ses côtés. Sancho était présent, bien étonné et tout ébahi des honneurs qu'on rendait à son maître. Quand il vit les grandes cérémonies qu'échangèrent le duc et Don Quichotte pour que celui-ci acceptàt la place d'hon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En tercio y quinto, avantage que peut faire un père à son fils.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pellicer croit que l'ecclésiastique, dont Cervantes fait ici la satire, fut le chanoine Barthélemi Léonardo y Argensola, qui gouvernait la maison des ducs de Villa Hermosa, et même celle du cente de Lémos, son Mécène.

neur, il dit : Si vos seigneuries me le permettent, je leur raconterai une histoire arrivée dans mon village, au sujet des préséances. A peine eut-il làché cette parole, que Don Quichotte prit l'alarme, persuadé que Sancho allait dire quelque sottise. Celui-ci s'en apercut, et reprit : Ne craignez point, seigneur, que je m'oublie ou dise quelque chose qui ne vienne pas bien à point; je n'ai pas oublié les conseils que vous m'avez donnés depuis peu sur le parler beaucoup ou peu, bien ou mal. -Je ne m'en souviens pas, Sancho; dis ce que tu voudras, mais sois bref. Ce que je veux dire est si vrai, reprend Sancho, que mon seigneur Don Quichotte ici présent ne me laissera pas mentir. - Mens tant que tu voudras, je ne t'en empêcherai pas; mais prends garde à ce que tu vas dire. - Je l'ai si bien miré et remiré, que celui qui sonne l'alarme est à couvert, comme vous allez voir. En vérité, dit Don Quichotte, vos grandeurs devraient bien renvoyer ce fou; il va débiter mille sottises. Par la vie du duc, dit la duchesse, Sancho ne s'éloignera pas un instant de moi : je l'aime beaucoup, parce que je sais qu'il est très spirituel. Que le ciel, dit Sancho, donne à votre sainteté beaucoup de jours spirituels, pour la bonne opinion qu'elle a de moi, quoique je ne la mérite point! Voici le conte que je voulais dire:

Un gentilhomme de mon village.... fort riche et distingué, car il descendait des Alamos de Médina del Campo, qui épousa doña Mencia de Quignones, qui fut fille de don Alonso de Maragnon, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, qui se noya près de la herradura, et pour qui il y eut, dans notre village, cette grande querelle à laquelle, à ce qu'on m'a dit, mon seigneur Don Quichotte prit part, où fut blessé Tomasillo le libertin, fils de Balhastro le maréchal... invita... tout cela n'est-il pas vrai, mon maître? dites-le sur votre vie, que ces seigneurs ne me prennent pas pour un hâbleur et un menteur. Jusqu'à présent, dit l'ecclésiastique, je vous crois plus bavard que menteur; mais je ne sais ce que dans la suite je jugerai de vous. Tu produis tant de témoins et de circonstances, dit Don Quichotte, que je ne puis m'empêcher d'affirmer que tu dois dire la vérité; passe outre et abrége ton conte, car je te vois en chemin de ne pas finir de deux jours. Ou'd n'abrége men, dit la duchesse, s'il veut me plaire; qu'il conte au contraire comme il sait, n'eût-il pas achevé de six jours, ce seraient les plus agréables de ma vie. Je dis donc, mes seigneurs, poursuivit Sancho, que ce gentilhomme, que je connais comme mes mains, car il n'y a pas un trait d'arbalète de ma maison à la sienne, invita un laboureur pauvre, mais honnête. Avancez, frère, dit le religieux : au train que vous prenez, vous mènerez votre conte jusqu'à l'autre monde. A la moitié tout au plus, s'il plaît à Dieu, répondit Sancho. Je dis donc que ce laboureur arrivé à la maison du gentilhomme qui l'avait invité, repos à son âme, car il est mort, et l'on dit qu'il a fait la fin d'un ange: je ne m'y trouvai pas, car j'étais allé couper des blés à Temblèque. Par votre vie, mon fils, revenez de Temblèque, dit le religieux, et, sans enterrer votre gentilhomme, si vous ne voulez en enterrer d'autres, achevez votre conte. Or donc, reprit Sancho, les deux convives étant près de se mettre à table, et il me semble les voir maintenant mieux que jamais.... Le duc et la duchesse s'amusaient beaucoup de l'impatience que causaient au bon religieux les retards et les pauses que Sancho mettait dans son récit; mais Don Quichotte se consumait de rage. Je dis donc, continua Sancho, que les deux convives étant près de se mettre à table, le laboureur voulait absolument que le gentilhomme prit la place d'honneur, et celui-ci s'obstinait à ce que le laboureur s'y mit, disant qu'il avait droit d'ordonner dans sa maison; mais le laboureur, pour se montrer civil et bien appris, n'y voulait pas consentir, jusqu'à ce que le gentilhomme impatienté lui mit la main sur les épaules, et le fit asseoir de force, en disant : Asseyez-vous donc, gros lourdaud, partout où je me mettrai sera la place d'honneur. Voilà mon conte, et, en vérité, je crois qu'il n'est pas venu ici hors de propos. Don Quichotte devint de mille couleurs, qui formaient comme du jaspe sur son teint basané. Le duc et la duchesse avaient senti la malice de Sancho, et s'abstinrent de rire pour ne pas augmenter la colère du chevalier; pour changer la conversation et empêcher Sancho de continuer ses sottises, la duchesse demanda à Don Quichotte quelles nouvelles il avait de madame Dulcinée, et s'il ne lui avait pas envoyé quelque présent de géants ou de brigands, car sans doute

il devait en avoir vaincu beaucoup. Madame, répondit Don Ouichotte, mes disgrâces ont eu un commencement, mais je ne pense pas qu'elles aient de terme. J'ai vaincu des géants, des brigands, des malfaiteurs : je les lui ai envoyés ; mais où l'auraient-ils trouvée, puisqu'elle est enchantée, et métamorphosée en la plus laide paysanne qu'on puisse imaginer? Je ne sais, dit Sancho, mais elle m'a paru à moi la plus belle créature du monde, au moins la plus alerte, et, en fait de sauter, elle l'emporterait sur un voltigeur; sur ma foi, madame la duchesse, elle saute de terre sur une bourrique comme un chat. L'avez-vous vue enchantée? demanda le duc. - Comment, si je l'ai vue? Et qui diable, si ce n'est moi, s'est apercu le premier de son enchantement? Elle est enchantée comme mon père. L'ecclésiastique, entendant parler de géants, de félons, d'enchantements, soupconna que ce devait être là ce Don Quichotte de la Manche dont le duc lisait souvent l'histoire : il le lui avait reproché plusieurs fois, lui disant que c'était une folie que de lire de telles extravagances. Reconnaissant la vérité de ses soupcons, il dit au duc avec colère : Votre Excellence, monseigneur, rendra compte à Dieu des actions de ce bon homme, de ce Don Ouichotte, ce don fou, ou comme il se nomme, je m'imagine qu'il nest pas aussi fou que vous voudriez qu'il le fût, puisque vous lui fournissez les occasions de développer ses extravagances. Puis s'adressant à Don Quichotte : Et vous, dit-il, àme abandonnée, qui vous a fourré dans la cervelle que vous êtes chevalier errant, que vous avez vaincu des géants. combattu des brigands? Allez-vous-en en paix, c'est ainsi qu'on doit vous parler : retournez dans votre maison ; élevez vos enfants, si vous en avez; prenez soin de votre bien, et cessez de courir le monde, humant l'air et donnant à rire à tous ceux qui vous connaissent, ou ne vous connaissent pas. Où donc avez-vous trouvé, dites-moi, qu'il y ait eu, qu'il y ait encore des chevaliers errants? Dans quel endroit de la Manche ou de l'Espagne trouve-t-on des géants, des brigands, des Dulcinées enchantées, et toutes les niaiseries que l'on met sur votre compte? Don Quichotte écoutait avec attention tous les discours de ce vénérable personnage. Voyant enfin qu'il avait cessé de parler, il se leva sans respect pour le duc ni la duchesse et. le visage enflammé de colère, d'un ton de voix altéré, il dit.... Mais cette réponse mérite bien un chapitre à part.

## CHAPITRE XXXII.

De la reponse que fit Don Quichotte à celui qui le réprimandait, avec d'autres choses agréables et importantes.

Don Quichotte se leva donc, et, tremblant des pieds à la tête comme un homme pris de vif argent, il répondit, d'une voix altérée et précipitée : Le lieu où je suis, la présence de ceux devant lesquels je me trouve, et le respect que j'ai toujours eu et que j'ai pour les personnes de votre profession retiennent mon juste courroux et enchaînent mes mains : par ces motifs et par ce que chacun sait, d'ailleurs, que les gens de votre robe n'ont d'autres armes que celle des femmes, la langue, j'entrerai donc, à armes égales avec la mienne, en combat avec vous, de qui je devais attendre de bons conseils et non d'infàmes reproches. Les remontrances pieuses et bien intentionnées exigent d'autres précautions et d'autres procédés : me reprendre en public, avec tant d'aigreur, c'est au moins passer toutes les bornes des représentations légitimes, toujours mieux établies sur la douceur que sur la dureté. Il est mal, avant de connaître le péché que l'on condamne, d'appeler ni plus ni moins le pécheur fou, insensé. Mais, dites-moi : quelle folie avez-vous remarquée en moi, qui vous autorise à me condamner, à m'injurier, à m'enjoindre de retourner dans ma maison, pour la gouverner, pour prendre soin de ma femme et de mes enfants, sans savoir si j'ai une femme et des enfants? Suffit-il donc de s'introduire, à tort et à travers, dans la maison d'autrui pour en gouverner les maîtres, d'en avoir élevé quelquesuns dans une étroite tutelle, sans avoir vu du monde que ce qui est renfermé en vingt ou trente lieues de pays, pour s'ingérer de donner des lois à la chevalerie et de juger les chevaliers errants? Est-ce donc une entreprise vaine, un temps mal employé, que celui que l'on consacre à courir le monde, non pour en chercher les plaisirs, mais les austérités, par où les gens de bien s'élèvent à l'immortalité? Si les chevaliers, les hommes d'une illustre naissance, les généreux, les magnifi-

ques, me mettaient au rang des fous, je le regarderais comme un affront ineffacable; mais, être jugé tel par des étudiants qui n'ont jamais abordé ni foulé les sentiers de la chevalerie, je m'en soucie comme de rien : chevalier je suis, chevalier je dois mourir, s'il plaît au Tout-Puissant. Les uns suivent le vaste champ d'une ambition superbe; d'autres, la voie d'une basse et servile adulation; ceux-ci suivent la route d'une trompeuse hypocrisie; ceux-là celle de la véritable religion. Pour moi, guidé par mon étoile, je marche dans l'étroit sentier de la chevalerie errante: pour m'y consacrer, je tiens en mépris les biens, mais non l'honneur. J'ai redressé des torts, vengé des injures, châtié des insolences, vaincu des géants, chassé des fantômes. Je suis amoureux, parce qu'il est indispensable que tout chevalier le soit, mais je ne suis pas un amant vicieux, mon amour est chaste et platonique; toutes mes intentions tendent à bonne fin, elles sont de faire du bien à tous, de ne faire de mal à personne. Si celui qui a de tels principes, une telle conduite, une telle vie, mérite d'être appelé fou, je m'en rapporte à Vos Excellences, seigneur duc et madame la duchesse 1.

Bien pour Dieu, seigneur, dit Sancho, n'ajoutez pas un mot à votre défense: il n'y a plus rien à penser, rien à dire; il ne faut que persévérer et, puisque ce seigneur nie qu'il y ait eu et qu'il y ait des chevaliers errants, il n'est pas étonnant qu'il ne sache rien des choses dont il parle. Frère, dit l'ecclésiastique, seriez-vous, par aventure, ce Sancho Pança dont on parle,

¹ Cette éloquente invective, et le rôle de l'homme contre qui elle est dirigee, nous ramènent naturellement au chef-d'œuvre de Mohère. Dans celui-ci c'est un tableau vaste et complet, dans Cervantes ce n'est qu'une seène, mais avec quelle noblesse et quelle vigueur elle est introduite! L'illustre auteur a cu sans doute un double but, celui de marquer au front ces hypocrites tyrans qui dominent et gouvernent les familles sous le masque de la religion, et de remettre dans la plenitude de son noble enthousiasme et de sa dignite, l'homme qu'une mystification indécente et prolongée aurait pu avilir. Après une parcille scène Don Quichotte n'a plus rien à craindre des plaisanteries et de l'oubh de toutes les convenances dont de grands seigneurs ennuyés vont le rendre victime. Il reste desormais à l'abri sous le respect dont il nous à penetres, et nous nous cerious avec Sancho. Bien, pour Dieu, n'ajoutez pas un mot a votre defense! Il n'a fallu qu'une scène à Cervantes pour meture ses personnages dans leur vrai jour, mois cest une scène de genic!

à qui son maître a promis une île? C'est moi-même, répondit Sancho, et je la mérite tout aussi bien qu'un autre. Mettezvous avec les bons, vous serez bon : je suis de ceux-là. Dismoi avec qui tu pais, et non pas avec qui tu nais; qui s'appuie contre un bon arbre jouit d'un bon ombrage : je me suis appuyé contre un bon maître, il y a longtemps que je l'accompagne, je dois être un autre lui-même, s'il plaît à Dieu, vive lui, vive moi : il ne manquera pas d'empires pour y régner, ni moi d'îles pour les gouverner. Non, certes, ami Sancho, dit le duc, car, en considération du seigneur Don Quichotte, je vous donne le gouvernement d'une île, que j'ai vacante et qui est d'assez haute valeur. Sancho, dit Don Quichotte, va te mettre à genoux devant Son Excellence, et lui baiser les pieds pour la remercier de la faveur qu'elle te fait. Sancho le fit sur-lechamp; l'ecclésiastique, à ce spectacle, se leva de table, tout en colère, et dit au duc: Par l'habit que je porte, je déclare Votre Excellence aussi insensée que ces pécheurs. Et comment ne le seraient-ils pas, quand ils voient les sages canoniser leurs folies? Que Votre Excellence demeure avec eux, pour moi, tant qu'ils seront ici, je resterai chez moi et me dispenserai de reprendre ce que je ne peux empêcher. Sans rien ajouter, sans manger davantage, il s'en alla, malgré les instances du duc pour le retenir; elles ne furent pas très vives, en effet, car il en était empêché par le rire que lui avait causé son impertinente colère.

Reprenant ensuite son sérieux, il dit à Don Quichotte: Seigneur chevalier des Lions, vous avez répondu de si haut pour vous-même, qu'il ne manque rien à la satisfaction de ce qui paraissait un outrage, et n'en est véritablement pas un; car, vous le savez mieux que moi, les injures des ecclésiastiques n'offensent pas, et sont comme celles des femmes. Il est vrai, dit Don Quichotte; la raison en est que celui qui ne peut être offensé ne saurait offenser; les femmes, les enfants et les ecclésiastiques ne pouvant se défendre contre les offenses, ne sauraient recevoir d'affront: il y a, vous le savez, cette différence entre l'offense et l'affront; celui-ci vient de la part de celui qui le peut faire, le fait et le soutient; mais l'offense peut venir de qui que ce soit, sans affront. Par exemple: un homme se trouve

sans défiance dans la rue; il survient dix hommes armés qui lui donnent des coups de bâton : il met l'épée à la main, il fait son devoir : mais la supériorité du nombre l'empêche de se venger. Cet homme est outragé, mais il n'a pas reçu d'affront. Un autre exemple le confirmera : un homme marche, un autre vient par derrière, lui donne des coups de bâton et s'enfuit : le premier le poursuit et ne peut l'atteindre. Il a reçu une offense et non un affront, car l'affront doit être soutenu : si celui qui a donné les coups de bâton, quoique par derrière, avait mis l'épée à la main, s'était tenu en place faisant face à son ennemi, celui-ci aurait recu offense et affront : offense, car il aurait été frappé en trahison; affront, car l'assaillant aurait soutenu de pied ferme ce qu'il avait fait. Ainsi, d'après les lois du maudit duel, je puis avoir été offensé, mais non avoir reçu d'affront; car les enfants ne sentent point l'offense, les femmes ne peuvent la fuir et ne sont point en position de résister; autant en dirons-nous des gens consacrés à notre sainte religion: ces trois espèces de personnes n'ont point d'armes offensives ou défensives, et, quoiqu'ils soient naturellement obligés à se défendre, ils ne sont pas faits pour offenser personne. Ainsi, quoique j'aie dit que je pouvais avoir été offensé, je soutiens maintenant que je ne l'ai pas été; car celui qui ne peut recevoir d'affront ne saurait en faire : par toutes ces raisons, je ne dois point me ressouvenir et ne me souviens plus de tout ce que m'a dit ce bonhomme. J'aurais seulement desiré qu'il eût un peu plus attendu, pour que je pusse lui faire connaître l'erreur où il est, de croire qu'il n'y a point et qu'il n'y a jamais eu de chevaliers errants. Si Amadis, ou quelqu'un de sa nombreuse famille, avait entendu ces discours, je crois que Sa Révérence ne s'en serait pas bien trouvée. Je le jure bien, dit Sancho : il eut attrapé une taillade qui l'aurait fendu de haut en les comme une grenade ou un melon bien mûr; ils étaient vraiment bien gens à souffrir de pareils chatouillements. Par mon âme, je tiens pour certain que si Renaud de Montauban avait entendu les propos de ce petit homme, il lui aurait si bien clos la bouche, qu'il n'aurait pu parler de trois ans; qu'il se tronve seulement avec eux, il verra comment il échappera de leurs mains. La duchesse mourait de une en entendant parler Sancho: dans son opinion, il était plus fou et plus amusant que son maître, et dans ce temps-là il y en eut plus d'un qui fut du même avis.

Enfin, Don Quichotte s'apaisa, et le diner finit. La nappe levée, entrèrent quatre demoiselles: l'une portait un bassin d'argent, une autre une aiguière de mème métal, la troisième avait sur l'épaule deux serviettes extrèmement blanches et riches; la dernière avait les bras nus jusqu'au coude, et dans ses blanches mains (elles l'étaient sans doute) tenait une boule de savon de Naples, celle qui portait le bassin le mit gracieusement et d'un air dégagé sous la barbe de Don Quichotte; il tendit le cou sans rien dire, étonné de semblable cérémonie, et croyant que, dans ce pays, c'était l'usage de laver la barbe au lieu de laver les mains; aussitôt l'aiguière fit son office, et la demoiselle qui tenait le savon se mit à frotter non sculement la barbe, mais toute la figure de l'obéissant chevalier, qui était même obligé de fermer les yeux pour éviter l'écume, aussi blanche que la neige dont on l'avait couvert. Le duc et la duchesse, qui n'étaient prévenus de rien, attendaient la fin de cette bizarre cérémonie. La demoiselle barbière, après lui avoir mis un pied d'écume sur le visage, feignit de manquer d'eau et pria celle de l'aiguière d'en aller chercher, ajoutant que le seigneur Don Quichotte aurait la bonté d'attendre : cela se passa ainsi, et Don Quichotte resta avec la plus étrange et la plus risible figure que l'on puisse imaginer, les yeux fermés, le visage couvert de savon, montrant un cou long d'une demiaune et passablement noir; aussi les assistants, qui étaient en grand nombre, avaient-ils toutes les peines du monde à se retenir de rire. Les jeunes filles auteurs de cette malice avaient les yeux baissés, sans oser regarder leurs maîtres; ceux-ci, partagés entre la colère et l'envie de rire, ne savaient s'ils devaient se résoudre à punir leur insolence, ou à les récompenser pour le plaisir qu'elles leur donnaient. Enfin la demoiselle à l'aiguière revint, elles acheverent de laver Don Quichotte, puis la demoiselle aux serviettes le sécha et l'essuya avec soin, et toutes quatre, lui faisant à la fois une profonde révérence, voulurent se retirer; mais le duc, pour que Don Quichotte ne s'apercut pas de la plaisanterie, appela la demoiselle au bassin

et lui dit : Approchez et lavez-moi, et que l'eau ne manque pas. La jeune fille, fine et empressée, présenta le bassin au duc comme à Don Quichotte, puis elles le lavèrent et savonnèrent promptement, et le laissant bien essuyé, elles se retirèrent en faisant la révérence. On a su depuis que, si elles ne l'eussent point lavé comme Don Quichotte, le duc avait juré qu'il aurait châtié leur insolence, qu'elles avaient rachetée avec esprit en le savonnant lui-même. Sancho regardait attentivement cette cérémonie, et disait tout bas : Plût à Dieu que ce fût la mode, dans ce pays, de savonner la barbe des écuyers comme celle des chevaliers! En conscience, j'en aurais grand besoin, et si on y passait le rasoir, cela me serait encore plus utile. Que dites-vous entre vos dents, Sancho? demanda la duchesse. — Je dis, madame, que, dans les cours des autres seigneurs, j'ai toujours oui dire qu'en levant la nappe on donnait de l'eau pour les mains, mais non qu'on lessivât la barbe; qu'il est bon de vivre longtemps pour voir beaucoup, quoique l'on dise aussi que, qui a longue vie a beaucoup à souffrir, mais une telle lessive est plutôt un plaisir qu'une peine. - Ne vous mettez point en peine, ami Sancho, je vous ferai laver par mes demoiselles, et même lessiver, s'il est besoin. Je me contente, pour le présent de la barbe, répondit Sancho; pour l'avenir, Dieu a dit ce qui arrivera. Maître d'hôtel, dit la duchesse, écoutez et faites au pied de la lettre ce que demande le bon Sancho. Le maître d'hôtel répondit que le seigneur Sancho, serait satisfait, et s'en alla diner, emmenant avec lui l'écuyer. Le duc et la duchesse restèrent à table avec Don Quichotte, s'entretenant de diverses choses, mais toutes relatives à la profession des armes ou à la chevalerie errante.

La duchesse pria Don Quichotte de lui peindre, de lui décrire la beauté, les traits de Dulcinée, puisqu'il avait une heureuse mémoire : 'car, ajouta-t-elle, d'après ce qu'en publie la renommée, ce dont être la plus belle créature du monde et de toute la Manche. A cette demande, Don Quichotte fit un grand soupir. Madame, dit-il, si je pouvais arracher mon cœur, et l'exposer à vos yeux sur cette table et dans un plat, j'ôterais à ma langue la peine de vous décrire ce qui peut à peine se concevoir, car Votre Excellence la verrait reproduite au naturel; mais, entre-

prendre de vous peindre trait pour trait, de décrire de point en point la beauté de l'incomparable Dulcinée, c'est une tâche faite pour d'autres épaules que les miennes; c'est une entreprise digne d'occuper les pinceaux de Parrhasius, de Timante, d'Apelles, et le ciseau de Lysippe, que de retracer ses charmes sur la teile, sur le marbre, sur le bronze, et, pour la louer dignement, il faudrait la rhétorique cicéronienne et démosthénique. Que signifie démosthénique? dit la duchesse, je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Démosthénique, répondit Don Quichotte, c'est comme qui dirait rhétorique de Démosthène, de même que la rhétorique cicéronienne est celle de Cicéron : ce furent les deux plus grands orateurs du monde. Oui, sans doute, reprit le duc : où sont donc vos lumières pour avoir fait une pareille demande? Cependant, le seigneur Don Quichotte nous obligerait beaucoup de nous peindre sa Dulcinée; ne fût-ce qu'une ébauche, elle en sortira de manière à faire envie aux plus belles.-Je le ferais, certes, volontiers, si elle ne s'était effacée de mon esprit par suite de la disgrace qui lui est arrivée, et qui est telle que je suis plus propre à la pleurer qu'à la peindre. Vos grandeurs sauront qu'allant, ces jours passés, pour lui baiser les mains, lui demander sa bénédiction et son congé pour ma troisième sortie, je trouvai toute autre chose que ce que je cherchais: je la trouvai enchantée et changée de princesse en paysanne, de belle en laide, d'ange en diable, de suave en pestiférée, de bien élevée en rustique, de retenue en dévergondée, de lumière en ténèbres, en un mot, de Dulcinée du Toboso en une grossière paysanne 1. Grand Dieu! s'écria le duc, qui a pu faire un si grand tort au monde? qui a pu le priver de la beauté qui le réjouissait, de la bonne grâce qui le charmait, de l'honnêteté qui l'enorgueillissait? Qui? répondit Don Quichotte, et qui l'aurait fait, sinon un de ces méchants enchanteurs dont l'envie me persécute? Cette race maudite, née pour obscurcir, anéantir les hauts faits des gens de bien, pour éclairer et protéger les forfaits des méchants, les enchanteurs, m'ont persécuté, me persécutent et me persécuteront jusqu'à ce qu'ils aient

<sup>1</sup> Villana de Sayago ou Fayago. Contrée entre Zamora et Ciudad Rodrigo, habitec par des gens grossiers, qui avaient un habillement et un langage particuliers.

precipité dans l'abime de l'oubli mes grandes actions chevaleresques; ils me frappent et me blessent dans l'endroit où ils me voient le plus sensible, car, ôter sa dame à un chevalier errant, c'est lui ôter les yeux avec lesquels il voit, le soleil qui l'illumine, l'aliment qui le fait vivre : j'ai dit souvent, et je le répète, un chevalier errant sans dame est semblable à un arbre sans teuilles, à un édifice sans ciment, à une ombre sans le corps qui la produit. Il n'y a rien à ajouter, dit la duchesse : cependant, si l'on peut avoir confiance dans l'histoire du seigneur Don Quichotte, publiée depuis peu à la satisfaction de tout le monde, on y trouve, si j'ai bonne mémoire, que vous n'avez jamais vu madame Dulcinée; que ce n'est point un personnage réel, mais une dame fantastique que vous avez créée dans votre imagination, et que vous avez ornée de toutes les graces et perfections que vous avez voulu. Il y a beaucoup à dire là-dessus, répondit Don Quichotte : Dieu sait s'il existe eu non une Dulcinée, si elle est fantastique ou réelle; ce ne sont pas de ces choses qu'il faille approfondir entièrement. Ce n'est pas moi qui ai créé ma dame; je la vois douée de toutes les qualités qui peuvent la faire distinguer par-dessus toutes les autres femmes; belle sans défauts, digne sans orgueil, sensible mais honnète, aimable par sa courtoisie, courtoise par bonne éducation, et enfin d'une haute naissance, parce que la beauté jette un éclat plus vif sur les femmes sorties d'un sang illustre que sur celles d'une humble condition. Vous avez raison, sans doute, dit le duc : cependant vous me permettrez de faire une observation qui résulte de l'histoire de vos hauts faits que f'ai lue; on peut en inférer que, s'il est vrai qu'il y ait une Dulcinée au Toboso ou ailleurs, et qu'elle soit aussi belle que vous nous la représentez, elle n'égale point quant à la naissance les Orianes, les Alastrajarées, les Madasimes et autres femmes de ce rang, dont sont pleines les histoires que vous connaissez. A cela je peux répondre, dit Don Quichotte, que Dulcinée est fille de ses œuvres, que les vertus rehaussent le sang, et qu'on doit plus estimer l'humble vertueux que le vicieux d'un haut rang. Dulcinée réunit des qualités qui peuvent l'élever au sceptre et à la couronne : le mérite d'une femme belle et vertueuse opere 'e plus grands miracles, et sinon formellement, du moins virtuellement peut être le principe de plus grandes fortunes. Certes, seigneur Don Quichotte, dit la duchesse, vous procédez en tout ce que vous dites, avec le pied de plomb, et, selon l'expression commune, la sonde à la main : désormais, je croirai fermement, je persuaderai à tous ceux de ma maison et même au duc mon seigneur, s'il est nécessaire, qu'il existe une Dulcinée au Toboso, qu'elle est actuellement vivante, qu'elle est belle, bien née, et mérite d'être servie par un chevalier tel que le seigneur Don Quichotte; c'est tout ce que je puis dire, je n'y saurais rien ajouter. Cependant, je ne saurais me défendre d'un scrupule et de quelque ressentiment contre Sancho Panca; ce scrupule, le voici : l'histoire que j'ai citée rapporte que, lorsque Sancho fut envoyé par vous auprès de Dulcinée pour lui porter votre lettre, il la trouva criblant une mesure de blé, à telles enseignes que c'était du blé blond, ce qui me fait douter de la noblesse de sa race. Madame, répondit Don Quichotte, Votre Grandeur saura que tout ou presque tout ce qui m'arrive sort de la nature ordinaire des aventures des autres chevaliers errants, que cette différence vienne de l'inscrutable arrêt du destin, ou de la malice de quelque enchanteur jaloux ; c'est une chose avérée que parmi les chevaliers les plus fameux, l'un avait le don de ne pouvoir être enchanté, un autre d'avoir la chair tellement impénétrable qu'il ne pouvait être blessé, comme le fameux Roland, un des douze pairs de France; on raconte de lui qu'il ne pouvait être blessé qu'à la plante du pied gauche, avec une grosse épingle, et non par aucune autre espèce d'arme : aussi, quand Bernard de Carpio le tua à Roncevaux, voyant qu'il ne pouvait le blesser avec le fer, il l'enleva dans ses bras et l'étouffa, se rappelant le genre de mort qu'Hercule donna à Antée, ce féroce géant que l'on disait fils de la Terre. Je conclus de là que je pourrais posséder quelqu'un de ces dons, non celui d'ètre invulnérable, car j'ai remarqué plusieurs fois que ma chair est facile à pénétrer, non celui de ne pouvoir être enchanté, car une fois je me suis vu dans une cage, où, sans enchantement, toutes les forces du monde n'eussent pu me renfermer; mais puisque je me suis délivré de celui-là, je veux croire que je n'ai plus rien à redouter d'aucun autre; les enchanteurs, voyant qu'ils ne peuvent plus user de leurs artifices

contre ma personne, se vengent sur ce que j'ai de plus cher, et cherchent à me faire perdre la vie en maltraitant Dulcinée par laquelle je vis. Je pense donc que, lorsque mon écuyer lui porta mon message, ils la changèrent en paysanne, occupée à des travaux aussi vils que celui de cribler du blé; mais j'ai déjà dit que ces grains n'étaient ni du froment ni autre blé, mais des grains de perles orientales. Pour preuve de cette vérité, j'ajouterai qu'étant depuis peu allé au Toboso, je ne pus jamais trouver le palais de Dulcinée. Le lendemain, mon écuyer Sancho la vit sous sa figure naturelle, c'est-à-dire la plus belle du monde, et, à moi, elle me parut une paysanne laide, grossière, et parlant fort mal, quoiqu'elle soit l'esprit mème. Et, puisque je ne suis pas enchanté et ne peux plus l'être, suivant toute apparence, c'est elle qui est l'enchantée, l'offensée, la métamorphosée, la changée et rechangée; c'est sur elle que se sont vengés mes ennemis, c'est pour elle que je vivrai dans des pleurs perpétuels, jusqu'à ce que je la voie rendue à son premier état : ainsi, personne ne doit s'arrêter à ce que dit Sancho, qu'il la trouva tamisant et criblant; car, si les enchanteurs l'ont changée pour moi, il n'est pas étonnant qu'ils en aient fait autant pour lui. Dulcinée est illustre et bien née, issue d'une famille noble du Toboso, où il y en a beaucoup d'anciennes et de fort bonnes : certes il n'en revient pas une petite part à l'incomparable Dulcinée, car le lieu de sa naissance sera fameux par elle et renommé dans les siècles futurs, comme le fut Troie par Hélène, notre Espagne par la Cava, mais à plus noble titre. D'un autre côté, vos seigneuries comprendront que Sancho est un des plus plaisants écuyers qu'ait jamais eu chevalier errant : il a quelquesois des naïvetés si subtiles, que ce serait un assez agréable exercice de décider s'il est fin ou simple ; il a des malices qui le feraient croire méchant et des simplicités qui le feraient prendre pour un sot; il doute de tout et croit tout; quand je le crois tombé dans quelque sottise, il s'en tire avec une sagesse qui l'élève aux nues; enfin, je ne le changerais pas pour un autre écuyer, quand on me donnerait une ville en retour, Ainsi, je suis en doute de savoir s'il sera bien de lui confier le gouvernement dont Votre Grandeur l'a gratifié, quoique i'aie remarqué en lui certaine aptitude à gouverner, qui me fait penser qu'en aiguisant un peu son esprit, il s'en tirera comme le roi de ses gabelles; d'ailleurs, l'expérience nous a prouvé souvent qu'il ne faut ni beaucoup d'habileté, ni beaucoup de savoir pour être gouverneur; nous en avons cent qui savent à peine lire, et qui gouvernent comme des gerfauts; l'essentiel est qu'ils aient de bonnes intentions et le désir de bien faire en tout; ils ne manqueront jamais de gens pour les conduire et les diriger en ce qu'ils ont à faire, comme il arrive aux gouverneurs chevaliers et non lettrés qui jugent avec un assesseur. Quant à moi, je lui conseillerai également de ne pas faire de concussions, mais de maintenir ses droits; je lui donnerai, quand il en sera temps, quelques avis que je tiens en réserve pour son utilité et pour la plus grande prospérité de l'île qu'il devra gouverner.

Le duc, la duchesse et Don Quichotte s'entretenaient ainsi, quand ils entendirent un grand bruit de voix et une grande rumeur dans le château. Au même instant, Sancho entra dans la salle, tout effrayé, ayant en bavette un torchon, et suivi d'un grand nombre de garcons, ou pour mieux dire de marmitons et autres has valets; l'un d'eux portait une auge pleine d'eau. qu'à sa couleur et à sa malpropreté on jugeait avoir servi à laver la vaisselle; il poursuivait Sanchoavec cette auge, cherchant à la lui mettre sous la barbe, tandis qu'un autre semblait se disposer à la lui laver 1. Qu'est ceci? dit la duchesse; que faites-vous, que voulez-vous à ce bon homme? ne vous souvenez-vous pas qu'il vient d'être nommé gouverneur? Madame, répond celui qui faisait l'office de barbier, il ne veut pas se laisser laver, comme c'est la coutume, et comme on a lavé son maître et monseigneur le duc. Je veux bien qu'on me lave, répondit Sancho tout en colère, mais avec de l'eau plus claire, des mains moins sales et des serviettes plus blanches : il n'y a pas tant de différence entre mon maître et moi, qu'on le lave avec de l'eau des anges et moi avec de la lessive de diables : les coutumes en usage dans les palais des princes ne sont bonnes

<sup>1</sup> Que l'on fasse manger Sancho dans la cuisine, rien de plus naturel; mais que des marmitons et autres canailles osent le poursuivre jusque dans l'appartement du maitre, c'est une invraisemblance que le désir de tracer un tableau plaisant n'a pas laisse apercevoir à Cervantes.

qu'autant qu'elles ne causent point d'ennui, mais celle du lavage dont on use ici est pire que la discipline des flagellants; j'ai la barbe nette, et n'ai pas besoin d'un tel rafraichissement, aussi, le premier qui s'approche pour me laver ou me toucher un poil de la tête, je veux dire de la barbe, je lui donnerai, sauf respect, un tel coup de poing, que le poing restera engagé dans le crane : de semblables savonnages et cérémonies sont plutôt des railleries que du bon accueil envers des hôtes. La duchesse s'étouffait de rire de la colère de Sancho et de ses discours; mais Don Quichotte ne trouvait nullement plaisant de le voir entortillé de cette sale toile, et entouré de ces goujats de cuisine : faisant donc une profonde révérence au duc et à la duchesse, comme pour leur demander la permission de parler, il dit, d'une voix posée, à cette canaille : Holà, seigneurs, laissez là ce garçon, et retournez d'où vous venez, ou ailleurs si vous voulez; mon écuyer est aussi net qu'un autre, et vos auges ne sont pas des vases à son usage. Suivez mon conseil et laissez-le; ni lui ni moi n'entendons la plaisanterie. Sancho lui coupa la parole et reprit : Qu'ils approchent seulement pour s'amuser de la bête, je le souffrirai comme il est nuit à présent. Qu'ils apportent un peigne ou ce qu'ils voudront, qu'ils m'étrillent la barbe : si l'on y trouve quelque chose contre la propreté, je consens qu'on me tonde en croix. Sancho a raison dans ce qu'il dit, et l'aura toujours, ajouta la duchesse, sans cesser de rire; il est propre, et, comme il le dit, il n'a pas besoin de se laver. Si notre coutume ne lui plait pas, il est libre; et vous, ministres de propreté, vous êtes bien négligents et paresseux, bien hardis, pourrais-je dire, de présenter à un tel personnage et à une telle barbe, au lieu de bassins et d'aiguières d'or pur et de serviettes d'Allemagne, des auges de bois, et des torchons à essuyer les buffets; il faut que vous sovez bien mal appris, bien méchants, de ne pouvoir vous empecher de montrer la haine que vous portez, comme malandrins que vous êtes, aux écuvers des chevaliers errants. Les mumitons et le maître d'hôtel qui les avait survis crurent la duche-se réellement fâchée : ils ôtérent le torchon à Sancho, et se retirèrent tout confus. Sancho, se voyant délivié de ce our lur semblart un si grand danger, se mit à genoux devant

Ja duchesse, et lui dit : Des grandes dames on doit attendre de grandes faveurs; celle que vient de m'accorder votre seigneurie ne peut se payer que par le désir que j'ai de me voir armé chevalier errant, pour employer tous les jours de ma vie à servir une si haute dame. Je suis laboureur, je m'appelle Sancho Panca, je suis marié, j'ai des enfants, je sers comme écuyer : si par quelqu'une de ces choses je peux me rendre utile à votre grandeur, je tarderai moins à obéir que vous à commander. On voit bien, Sancho, dit la duchesse, que vous avez appris à être courtois à l'école même de la courtoisie; on reconnaît, ai-je voulu dire, que vous vous êtes formé près du seigneur Don Quichotte, qui doit être la fleur des cérémonies ou cirimonies, comme vous dites 1, la crème de la politesse. Loués soient tel maître et tel serviteur, l'un la boussole de la chevalerie errante, l'autre l'étoile des écuyers fidèles. Levezvous, ami Sancho; je reconnaîtrai votre courtoisie, en pressant le duc, mon seigneur, d'accomplir, le plus tôt possible, la promesse qu'il vous a faite d'un gouvernement. Là cessa la conversation. Don Ouichotte alla faire la sieste, et la duchesse engagea Sancho, s'il n'avait pas trop envie de dormir, à venir passer l'après-diner dans une salle fraîche, avec elle et ses demoiselles. Sancho répondit que, quoiqu'il eût à la vérité pour habitude de faire une sieste de quatre ou cinq heures l'été, il s'efforcerait, pour répondre à ses bontés, de ne pas dormir cette fois et se rendrait à ses ordres : il s'en fut. De son côté, le duc donna de nouveaux ordres pour que Don Quichotte fût traité en chevalier errant, sans s'écarter en un seul point des formes que l'on raconte avoir été usitées à l'égard des anciens chevaliers.

## CHAPITRE XXXIII.

De l'agréable conversation de 1: duchesse et de ses demoiselles avec Sancho Pança, digne d'être lue et conservée.

L'histoire rapporte que Sancho ne dormit point cette siestelà, et que, pour temr sa parole, il se rendit aussitôt après son diner auprès de la duchesse; celle-ci, qui prenait grand plaisir

<sup>1</sup> Cerem nias, o cirimonias, como vos decis.

à l'entendre, le fit asseoir auprès d'elle sur une chaise basse, quoique en homme bien appris il refusat de le faire; mais elle lui dit de s'asseoir comme gouverneur, et de parler comme écuver, ajoutant qu'en ces deux qualités il méritait le siège même du Cid Ruy Diaz. Sancho plia les épaules, obéit et s'assit. Les dames et les demoiselles de la duchesse l'environnèrent, attendant en grand silence ce qu'il allait dire; mais la duchesse parla la première. A présent que nous sommes seuls, dit-elle, et que personne ne peut nous entendre, je voudrais bien que le seigneur gouverneur m'éclaircit quelques doutes nés en moi à la lecture de l'histoire imprimée du grand Don Quichotte; un de ces doutes est celui-ci: puisque le bon Sancho n'a jamais vu Dulcinée, je veux dire madame Dulcinée du Toboso, et ne lui a point remis la lettre du seigneur Don Quichotte, puisqu'elle était restée dans les tablettes à la Sierra-Morena, comment a-t-il osé feindre la réponse, et dire qu'il avait trouvé la dame criblant du blé, invention fausse, mensonge préjudiciable à la réputation de l'incomparable Dulcinée, chose enfin qui se concilie peu avec les devoirs et la fidélité d'un honnête écuyer? Avant de répondre, Sancho se lève, et, sans bruit, le corps penché, le doigt sur les lèvres, parcourt la salle, soulève les draperies, revient ensuite s'asseoir, et dit: Maintenant, madame, que je me suis assuré que personne n'est caché pour nous écouter, je répondrai sans crainte devant les assistants à ce que vous m'avez demandé, à tout ce que vous voudrez savoir. Je vous dirai d'abord que je tiens mon seigneur Don Quichotte pour un fou achevé, quoique quelquefois il dise des choses qui, à mon avis, et même à celui de tous ceux qui l'entendent, sont si sages et si bien ordonnées, que Satan lui-même n'en pourrait dire de meilleures; cependant, en réalité et sans scrupule, je suis persuadé qu'il est tou; je me le suis si bien mis dans l'esprit, que je me hasarde à lui faire croire des choses qui n'ont m pied ni tête, comme la réponse à la lettre, et, ce que l'histoire imprimée n'a pas pu dire et qui est arrivé il y a tout au plus six à huit jours, c'est-à-dire l'enchantement de madame Dulcinée. Je lui ai fait croire qu'elle est enchantée, et cela est viai autant que paroles en l'air. La duchesse le pria de lui raconter cet enchantement ou tromperie, et il rapporta les choses

telles qu'elles s'étaient passées, ce qui n'amusa pas peu ses auditeurs. Ce que le bon Sancho vient de me dire, poursuivit la duchesse, me fait naître un nouveau scrupule, et j'entends à mon oreille une voix qui me dit : Puisque Don Quichotte est fou, extravagant et hors de sens, Sancho Pança, son écuyer, qui le reconnait pour tel, et néanmoins le sert, le suit et compte sur ses vaines promesses, doit être, sans aucun doute, encore plus fou, plus insensé que son maître : cela étant, madame la duchesse, vous seriez blàmée de donner à ce Sancho des îles à gouverner, car celui qui ne sait pas se conduire lui-même comment saurait-il gouverner les autres? Par Dieu, madame, répond Sancho, ce scrupule est bien venu, mais dites-lui de ma part qu'il parle clair et comme il lui plaira, j'avoue qu'il dit vrai: si j'étais sage, il y a longtemps que j'aurais quitté mon maître; mais c'est mon sort et ma mauvaise fortune, je ne puis faire autrement, je dois le suivre. Nous sommes du même lieu, j'ai mangé son pain, je l'aime; il n'est point ingrat, il m'a donné ses anons, et par-dessus tout je suis fidèle: ainsi rien ne peut nous séparer que le pic et la pelle. Si votre hautesse ne veut pas qu'on me donne le gouvernement promis, Dieu m'a fait d'un moindre état; il peut se faire que ne pas l'avoir soit à l'avantage de ma conscience. Quoique je ne sois qu'un sot, je n'ignore pas le proverbe : Pour son malheur il vint des ailes à la fourmi. Peut-être Sancho écuyer montera-t-il plus vite au ciel que Sancho gouverneur. On fait ici d'aussi bon pain qu'en France, et la nuit tous chats sont gris. Assez malheureuse est la personne qui n'a pas déjeuné à deux heures de l'après-midi. Il n'y a point d'estomac qui soit plus grand d'une palme qu'un autre, et, comme on dit, on peut le remplir de paille ou de foin. Les petits oiseaux des champs ont Dieu pour pourvoyeur. Quatre vares de drap de Cuenca échauffent plus que quatre vares de fin drap de Ségovie. Lorsque nous quittons ce monde pour aller en terre, le chemin est aussi étroit pour le prince que pour le journalier. Le corps du pape n'occupe pas plus de place en terre que celui du sacristain, quoique l'un soit plus relevé que l'autre. En entrant dans la fosse, nous nous arrangeons, nous nous resserrons, ou plutôt on nous arrange, on nous resserre malgré que nous en ayons, et bonne nuit. Je répète à votre seigneurie que si elle ne veut point me donner cette île parce que je suis fou, je saurai me montrer sage en n'en prenant point de souci. J'ai entendu dire que derrière la croix est le diable; que tout ce qui reluit n'est pas or; que l'on prit le laboureur Wamba parmi les bœufs et les charrues pour le faire roi d'Espagne, et Rodrigue, au milieu des richesses, du luxe et des plaisirs, pour le faire manger par les couleuvres, si toutefois les anciennes romances ne sont pas menteuses. Comment, menteuses? s'écria dona Rodriguez, la duègne, un des auditeurs: une romance rapporte qu'on enferma le roi Rodrigue, tout vivant, dans une tombe pleine de crapauds, de couleuvres et de lézards, et qu'au bout de deux jours on l'entendit qui disait d'une voix faible et dolente:

Ils me mangent, ils me mangent, Par où j'avais le plus péché <sup>1</sup>.

Ainsi ce seigneur a bien raison d'aimer mieux être laboureur que roi, si ceux-ci doivent être mangés par les bêtes.

La duchesse ne put s'empêcher de rire de la simplicité de la duègne, ni d'admirer les raisonnements et les proverbes de Sancho, Vous n'ignorez pas, lui dit-elle, qu'un chevalier, lorsqu'une fois il a promis quelque chose, doit tenir sa parole, au prix même de sa vie. Le duc, mon époux et seigneur, pour ne pas être chevalier errant, n'en est pas moins chevalier : ainsi il tiendra sa promesse de l'île, en dépit de l'envie et de la malice du monde. Que le bon Sancho ait donc courage : au moment où il v pensera le moins, il se verra assis sur le tròne de son île, de son état, et saisira son gouvernement, s'il ne le rejette pour un plus brillant. Tout ce que je lui recommande, c'est de prendre bien garde à la manière dont il gouvernera, car je l'avertis que ses vassaux sont tous loyaux et gens de bien. Pour ce qui est de bien gouverner, répondit Sancho, il n'est pas nécessaire de me le recommander : je suis charitable de mon naturel, et j'ai compassion des pauvres. A qui pétrit et cuit n'enlevez pas la farine. Par mon âme! il ne faut pas me

<sup>1</sup> Ya me comen, Ya me comen Po, do mas p cat) habia.

jeter de dé pipé: je suis un vieux chien et j'entends l'appel'; je sais m'émouvoir quand il en est besoin. Je ne souffre pas de nuages devant mes yeux, parce que je sais où le soulier me blesse. Les bons trouveront en moi la main et l'accueil, les méchants ni pied ni entrée. Il me semble, à moi, qu'en fait de gouvernement le tout est de commencer: il peut se faire qu'au bout de quinze jours de fonctions je n'aie plus rien à apprendre en mon office, et que j'en sache plus que du labourage, dans lequel j'ai été élevé.

Vous avez raison, Sancho, répondit la duchesse : nul ne naît tout instruit; c'est avec des hommes qu'on fait les évêques, et non avec des pierres. Mais revenons au sujet qui nous occupait, à l'enchantement de Dulcinée. Je tiens pour certain, je regarde comme incontestable que l'idée qui vous vint de tromper votre maître, en lui faisant accroire que la paysanne était Dulcinée, et que, s'il ne la reconnaissait pas, c'était parce qu'on l'avait enchantée, je crois, dis-je, fermement que cette idée vous fut inspirée par quelqu'un des enchanteurs qui persécutent le seigneur Don Quichotte. Je sais en effet de bonne part que la paysanne qui sauta sur l'àne était réellement et véritablement Dulcinée du Toboso elle-même, et que le bon Sancho en se croyant trompeur était lui-même trompé. On ne doit pas plus douter de cela que des choses qu'on n'a pas encore vues: apprenez, seigneur Sancho Pança, que nous avons, nous aussi, des enchanteurs qui nous aiment bien, et qui nous instruisent fidèlement de tout ce qui se passe dans le monde, sans nous tromper et nous en faire accroire. Oui, Sancho, crovez-moi, la paysanne si leste à sauter était Dulcinée, enchantée comme la mère qui l'engendra. Lorsque nous y penserons le moins, nous la verrons revenir sous sa propre figure, et vous reconnaîtrez l'erreur où vous ètes. Tout cela peut bien être, reprit Sancho, et maintenant je ne fais pas difficulté de croire ce que mon maître dit avoir vu dans la caverne de Montésinos : il prétend y avoir rencontré madame Dulcinée dans le même équipage dans lequel je lui dis l'avoir vue lorsque je l'enchantai à plaisir : ce devait être tout le contraire, comme

<sup>1</sup> Tus, tus. Voix dont on se sert pour appeler les chiens.

vous le dites. On ne peut pas supposer, en effet, qu'un esprit grossier comme le mien ait, en si peu de temps, imaginé une aussi subtile tromperie, et je ne saurais croire mon maître assez fou pour ajouter foi à des choses aussi peu crovables, sur une aussi faible garantie que la mienne. Cependant, madame, je ne voudrais pas pour cela que vous me prissiez pour un malintentionné : un lourdaud comme moi n'est pas obligé de pénétrer les pensées et les malices des méchants enchanteurs. J'imaginai cette ruse pour échapper aux reproches de mon maître, et non avec l'intention de l'offenser : s'il en fut autrement, Dieu est au ciel, qui juge les cœurs. Vous avez raison, dit la duchesse: mais, dites-moi, que parlez-vous de la caverne de Montésinos ? je suis curieuse de connaître cette aventure. Sancho lui raconta, de point en point, tout ce qu'on en a lu. A ce récit, la duchesse reprit : On doit, je pense, inférer de cette aventure que, puisque le grand Don Quichotte dit avoir vu la même paysanne que rencontra Sancho au sortir du Toboso, c'était Dulcinée elle-même, et que des enchanteurs adroits et subtils ont passé par là. Après tout, dit Sancho, si madame Dulcinée est enchantée, tant pis pour elle: je ne me soucie point d'avoir rien à démèler avec les ennemis de mon maitre, qui doivent être nombreux et méchants. Le vérité est que je vis une paysanne; je la pris, je la jugeai pour telle : si elle est Dulcinée, je n'y peux rien et je n'en suis pas responsable, Sans cela ce sera sans cesse, dis-moi et je te dirai : Sancho l'a dit, Sancho l'a fait, Sancho tourne, Sancho retourne; comme si Sancho était le premier venu, et non ce même Sancho Panca dont il est parlé dans les livres, à ce que m'a dit Samson Carrasco, qui est pour le moins un notable bachelier de Salamanque. Telles gens ne sauraient mentir, si ce n'est quand il leur plait ou leur convient : ainsi personne ne doit s'en prendre à moi, je suis homme de bonne renommée, et j'ai ouï dire à mon maître que mieux vaut une bonne renommée que de grandes richesses. Enchassez-moi donc dans un bon gouvernement, et vous verrez merveilles : qui a été bon écuyer sera bon gouverneur.

Tout ce que vient de dire le bon Sancho, reprit la duchesse, ce sont sentences catomennes, ou pour le moins tirées des en-

trailles de Michel Verino, Florentibus occidit annis1. Enfin, pour parler à votre mode, sous mauvaise cape on voit souvent un bon buyeur. En vérité, madame, répondit Sancho, je n'ai de ma vie bu par malice: par soif, à la bonne heure, car je n'ai pas la moindre hypocrisie. Je bois quand j'ai soif, et même sans soif, quand on m'en offre, pour ne pas paraître dédaigneux et mal appris; à une santé portée par un ami, est-il un cœur de marbre qui ne soit prêt à faire raison? Mais si je les chausse, je ne les salis pas 2. D'ailleurs les écuyers des chevaliers errants boivent assez habituellement de l'eau, parce qu'ils sont sans cesse dans les forêts, dans les bois, dans les prés, sur les montagnes, les rochers, sans trouver l'aumône d'une seule goutte de vin, dût-il leur en coûter un œil. Je le crois, dit la duchesse. Mais, à présent, allez vous reposer : nous parlerons plus longuement dans un autre moment, et nous mettrons ordre à vous enchasser promptement, comme vous dites, dans votre gouvernement. Sancho lui baisa la main de rechef, et la supplia de donner ordre à ce que son grison fût bien traité, car il était la lumière de ses yeux. Quel grison voulez-vous dire? demanda la duchesse. — Mon àne, que, pour ne pas l'appeler ainsi, je nomme grison. Lorsque j'entrai dans ce château, je priai cette dame duègne que voici d'en prendre soin : elle se fàcha, comme si je l'avais appelée vieille ou laide; et cependant les duègnes sont plutôt faites pour panser les ânes que pour servir d'ornements dans un salon. Vrai Dieu! comme elles auraient mal passé leur temps avec un gentilhomme de mon village. Ce devait être quelque vilain, dit la dame Rodriguez, car s'il eût été gentilhomme et bien élevé, il les aurait mises au-dessus du croissant de la lune. En voilà assez, dit la duchesse, laissez cela, dame Rodriguez; tranquillisez-vous, seigneur Pança, je me charge de l'ane: puisqu'il appartient à Sancho, je le mettrai sur la prunelle de mes yeux3. Il suffit bien qu'il soit à l'é-

<sup>1</sup> Michel Verino, auteur d'un livre latin intitulé: De puerorum moribus disticha, Saragosse, 4525; les mots Florentibus occidit annis sont les premiers de son épitaphe, par Politica.

<sup>2</sup> C'est-à-dire, si je bois je ne m'enivre pas.

<sup>3</sup> Las niñas de mis ojos. Cette expression se dit de ce qui nous est précieux; mais Sancho la prend au pied de la lettre.

curie, dit Sancho: ni lui ni moi ne sommes dignes d'être un seul instant sur la prunelle des yeux de votre grandeur ; je n'y consentirais pas plus qu'à me frapper à coups de poignard, quoique mon maître dise qu'en fait de courtoisie, il vaut mieux se tromper en donnant une carte de plus qu'une de moins, en fait d'anes et de bourriques on doit aller le compas en main et avec mesure. Emmenez-le, dit la duchesse, dans votre gouvernement : vous pourrez le régaler là à votre plaisir et l'exempter de travail. Ne croyez pas en trop dire, madame, dit Sancho; j'ai vu aller plus de deux anes dans les gouvernements, ainsi y conduire le mien ne serait pas chose nouvelle. Les discours de Sancho renouvelèrent les ris et le plaisir de la duchesse. Elle l'envoya se reposer, et fut rendre compte au duc de la conversation qu'elle avait eue avec lui. Ils concertèrent entre eux les moyens de jouer à Don Quichotte un tour qui présentàt une aventure remarquable, et bien conforme au stylc de la chevalerie errante: ils en accomplirent plusieurs avec tant d'adresse et de vraisemblance, que ces aventures sont les meilleures de toutes celles que contient cette grande histoire.

# CHAPITRE XXXIV.

Qui rend compte de la connaissance que l'on acquit des moyens propres à désenchanter l'incomparable Dulcinée, ce qui est une des plus grandes aventures de ce livre.

Grand était le plaisir que le duc et la duchesse prenaient à la conversation de Don Quichotte et de Sancho. Résolus de leur faire quelque plaisanterie qui eût bien l'apparence d'aventure, celle de la caverne de Montésinos, que Don Quichotte leur avait déjà racontée, leur fournit l'idée d'en imaginer une mémorable. Ce que la duchesse admirait le plus, c'était la simplicité de Sancho, qui en était venu à regarder comme réel et vrai l'enchantement de Dulcinée, lorsque lui-même avait été l'enchanteur et l'auteur de cette imposture. Après avoir instruit leurs gens des divers rôles qu'ils avaient à jouer, à six jours de là, ils menèrent leur hôte à une grande chasse, avec un équipage de veneurs aussi nombreux qu'eut pu l'avoir une tête couronnée. On donna à Don Ouichotte un habit de chasse,

ct un autre à Sancho d'un drap vert très fin ; mais Don Quichotte refusa le sien : au premier jour, dit-il, il faudra retourner au dur métier des armes, et on ne peut porter avec soi équipage ni garde-robe. Sancho accepta celui qu'on lui donna, avec l'intention de le vendre à la première occasion. Le jour de la fête arrivé, Don Quichotte s'arma, Sancho se vêtit, et, monté sur son àne, qu'il ne voulut point quitter, quoiqu'on lui eût offert un cheval, il se mêla à la troupe des chasseurs. La duchesse parut richement habillée, et Don Ouichotte, en chevalier courtois, tint la bride de son palefroi, quoique le duc voulût s'y opposer. Enfin, l'on arriva dans un bois situé entre deux hautes montagnes : les postes, les routes, les rendez-vous furent assignés, les filets tendus; on distribua la troupe et l'on commenca la chasse, avec un si grand bruit et de telles clameurs, qu'ils ne pouvaient s'entendre l'un l'autre, assourdis par le son des cors et par les cris des chiens. La duchesse mit pied à terre, armée d'un épieu très aigu, et se posta dans un endroit par où elle savait que passaient ordinairement les sangliers; Don Quichotte et le duc suivirent son exemple, et se placèrent à ses côtés; Sancho se placa derrière eux, sans descendre de son âne, qu'il n'osait quitter de peur de quelque mésaventure. A peine s'étaient-ils postés et rangés avec plusieurs de leurs gens, qu'ils virent s'avancer vers eux un monstrueux sanglier, pressé par les chiens et poursuivi par les chasseurs. Il faisait craquer ses dents et ses défenses, et jetait l'écume par la bouche. Aussitôt Don Quichotte embrasse son écu, tire son épée, et s'avance pour le recevoir, le duc en fait autant avec son épieu, mais la duchesse les eût tous devancés si son époux ne l'eût retenue. Le seul Sancho, voyant ce furieux animal, abandonne son àne et se met à courir tant qu'il peut; il s'efforce, mais inutilement, de grimper sur un chêne élevé; son malheur veut, qu'à peine à la moitié de l'arbre, tachant d'en gagner le faite à l'aide d'une branche qu'il a saisie, elle se rompt, il tombe, et dans sa chûte demeure suspendu à un tronçon du chêne sans pouvoir toucher la terre. Dans cette position, sentant que l'habit vert se déchirait, et craignant que, si le monstre venait à passer, il ne put l'atteindre, il se met à faire de si grands cris en demandant du secours, que ceux qui

l'entendirent sans le voir le crurent pour le moins sous la dent de quelque bête féroce. Enfin, l'animal aux défenses aiguës tomba percé de coups d'épieu. Don Quichotte tourna la tête aux cris de Sancho, qu'il avait bientôt reconnus, et le vit suspendu à l'arbre, la tête en bas et l'âne à côté de lui, qui ne l'avait pas abandonné dans son malheur. Cid Hamet remarque qu'il vit bien rarement Sancho sans voir son âne, et l'âne sans voir Sancho, tant était grande leur amitié et la foi qu'ils se gardaient. Don Quichotte décrocha son écuyer, qui, se voyant à terre et libre, examina la déchirure de l'habit de chasse : il en gémit dans son âme, car en cet habit il croyait avoir un majorat.

Cependant on plaça sur un mulet de bât le corps du monstrueux sanglier, on le couvrit de romarin et de branches de myrte, puis on le transporta en triomphe, sous de grandes tentes de campagne que l'on avait dressées au milieu du bois : là, les tables se trouvèrent préparées et chargées d'un repas si abondant et si somptueux, qu'il annonçait bien la magnificence de celui qui le donnait. Sancho, montrant à la duchesse les plaies de son habit déchiré : Si c'eût été, dit-il, une chasse au lièvre ou aux moineaux mon habit n'aurait pas été exposé à cette extrémité. Je ne sais quel plaisir on peut trouver à attendre un animal qui, d'un coup de défense, peut vous ôter la vie. Je me souviens d'avoir entendu chanter une romance ancienne qui dit :

Sois-tu mangé des ours comme le fut le renommé Favila 1

Ce fut un roi goth, dit Don Quichotte, qui fut dévoré par un ours à la chasse. C'est aussi ce que je dis, reprit Sancho: je ne vondrais pas que les rois et les princes s'exposassent à de semblables dangers, pour un plaisir qui n'en devrait pas être un, car il consiste à tuer un pauvre animal qui n'a commis aucune faute. Vous êtes dans l'erreur, Sancho, dit le duc: la chasse à la grosse bête est plus nécessaire et convenable aux rois et aux

De los osos seas comido, Como Favila el nombrado.

princes qu'aucune autre. La chasse est l'image de la guerre : elle a ses stratagèmes, ses ruses, ses embûches, pour vaincre l'ennemi sans danger; on y souffre des froids rigoureux, des chaleurs intolérables; on y méprise le repos et le sommeil, le corps y acquiert de nouvelles forces, les membres plus d'agilité; enfin, c'est un exercice auquel on peut se livrer sans nuire à personne, et qui plait à beaucoup, mais le meilleur est qu'il n'est pas pour tous, comme les autres genres de chasse, excepté celle au vol, qui n'appartient non plus qu'aux rois et grands seigneurs: ainsi, Sancho, changez d'opinion, et, quand vous serez gouverneur, livrez-vous à la chasse; vous verrez que vous en retirerez cent pour un. Pour cela, non, répondit Sancho: le bon gouverneur a la jambe rompue et se tient dans sa maison: il ferait beau voir ceux qui ont affaire à lui, venir le chercher, las et recrus, tandis qu'il serait dans les bois à se divertir; le gouvernement s'en irait de mal en pire. Ma foi, seigneur, la chasse et les passe-temps sont plutôt pour les fainéants que pour les gouverneurs. Le seul amusement que je pense me donner, c'est de jouer à la triomphe le jour de Pàques, et aux boules les dimanches et fêtes. Toutes ces chasses ne vont point à mon humeur, et ne s'accordent pas avec ma conscience. Plaise à Dieu, Sancho, qu'il en soit ainsi, dit le duc, car il y a loin du dire au faire. - Aussi loin que vous voudrez, un bon payeur ne refuse point de donner des gages; mieux réussit celui que Dieu aide, que celui qui se lève matin; le ventre fait aller les pieds, et non les pieds le ventre : je veux dire que, si Dieu m'assiste, et si je fais mon devoir avec bonne intention, je gouvernerai mieux qu'un gerfaut. Qu'on me mette le doigt dans la bouche, on verra si je serre ou non. Maudit sois-tu de Dieu et de tous les saints! maudit Sancho, dit Don Quichotte; quand viendra donc le jour où, comme je te l'ai dit bien des fois, je te verrai faire sans proverbes un discours raisonnable et bien suivi? Que vos grandeurs laissent là ce fou, autrement il vous moudra l'àme non entre deux, mais entre deux mille proverbes amenés si à propos, que Dieu lui donne la paix et à moi aussi si je les voulais écouter. Les proverbes de Sancho, dit la duchesse, quoique plus nombreux que ceux du commentateur grec, n'en sont pas moins estimables pour la brièveté des sentences' : quant à moi, je déclare qu'ils me plaisent plus que d'autres mieux amenés ou mieux appliqués.

Au milieu de ces agréables entretiens ils sortirent de la tente pour rentrer dans le bois : le jour se passa à chercher des postes et dresser des cabanes de branchages pour l'affut. La nuit arriva, non si calme et si claire qu'on eût pu l'attendre de la saison, qui était le milieu de l'été; un certain clair-obscur répandu dans l'atmosphère favorisa les intentions du duc. Lorsque l'obscurité eut succédé au crépuscule, soudain de quatre côtés à la fois la forêt parut toute en feu : on entendit cà et là, de toutes parts, le bruit multiplié des cors et d'autres instruments de guerre, comme si de grandes troupes de cavalerie passaient dans le bois. L'éclat du feu, le bruit des instruments guerriers, aveuglait, assourdissait, pour ainsi dire, les yeux et les oreilles des assistants et de tous ceux qui étaient dans le bois. Bientôt on entendit se répéter à l'infini le cri de guerre des Maures quand ils entrent en bataille : les clairons, les trompettes, les tambours, les fifres résonnèrent en même temps avec tant de force et de continuité, qu'il eût fallu être insensible pour n'en pas être ému. Le duc se troubla, la duchesse fut interdite, Don Quichotte surpris, Sancho tremblant de frayeur, et ceux mêmes qui étaient dans la confidence se montrèrent épouvantés. Le silence régnait avec la peur, lorsque apparut un courrier vêtu en diable, sonnant non dans un cor, mais dans une corne d'une grandeur démesurée, qui rendait un son rauque et terrible. Holà, frère courrier, dit le duc, qui es-tu? où vas-tu? quels sont les gens de guerre qui paraissent traverser cette forêt? Je suis le diable, répondit le courrier, d'une voix brusque et horrible; je cherche Don Quichotte de

<sup>1</sup> Ce commentateur s'appelait Fernand Nuñez de Guzman, et était de l'illustre famille de ce nom. Natif de Valladolid, il fut sutnomme le Pinciano, parce que cette ville, suivant certains auteurs, fut la Pincia des Romans; il était chevalier de Sant-Jac pues, et devint, à l'université de Salamanque, professeur de grec, de latin, de rhe terique, ce qui lui fit donner l'autre stanion de commentateur grec; il s'appliqua sintout à rasse inder un grand nombre de proverbes et sentences castillans qu'il avait intention de publier avec des explications, mais sa mort, arrivée en 1555. l'en empécha, Ils le funent depuis.

<sup>2</sup> Lelili.

la Manche: les gens qui me suivent sont six troupes d'enchanteurs qui emmènent sur un char de triomphe l'incomparable Dulcinée du Toboso; elle vient enchantée, avec le brave Français Montésinos, pour instruire Don Quichotte de quelle manière il faut s'y prendre pour désenchanter cette dame.

Si vous étiez le diable, comme vous le dites, et comme votre figure le montre, répond le duc, vous auriez déjà reconnu le chevalier Don Quichotte de la Manche, puisqu'il est devant vous. - Par Dieu et par ma conscience, répondit le diable, je ne le voyais pas : j'ai tant d'affaires dans la tête, que j'oubliais la principale, celle pour laquelle je suis venu. Assurément, dit Sancho, ce diable est homme de bien et bon chrétien; s'il en était autrement, il ne jurerait point par Dieu et par sa conscience. Je saurai maintenant que dans l'enfer mème il doit y avoir des gens de bien. Le diable, sans mettre pied à terre, tourna les yeux vers Don Quichotte, et lui dit : Chevalier des Lions (puissé-je te voir entre leurs griffes!), le malheureux et vaillant chevalier Montésinos m'envoie vers toi et m'ordonne de te dire que tu l'attendes au lieu même où je te rencontrerai, parce qu'il amène avec lui celle qu'on appelle Dulcinée du Toboso: il veut te faire connaître les movens de la désenchanter, et, comme je ne suis pas venu pour autre chose, je ne m'arrêterai pas plus longtemps : que les démons comme moi demeurent en la compagnie et les bons anges avec ces seigneurs. En disant ces mots, il sonna de son énorme cor, tourna les épaules, et s'en alla sans attendre de réponse. L'étonnement de tous redoubla, surtout en Don Quichotte et Sancho: celui-ci de voir qu'en dépit de la vérité l'on voulait que Dulcinée fût enchantée. Don Quichotte, pour n'être pas bien sûr si ce qu'il avait vu dans la caverne de Montésinos était vrai ou non. Comme il était plongé dans ces réflexions : Votre seigneurie attendra-t-elle? lui dit le duc. Pourquoi non? réponditil: j'attendrais ici ferme et intrépide, dût tout l'enfer venir m'attaquer. Et moi, dit Sancho, si je vois un autre diable, si j'entends un autre cor, comme tout à l'heure, j'attendrai ici comme en Flandre. Cependant la nuit devint plus obscure, et l'on vit courir dans les bois des lumières semblables aux exhalaisons

de la terre que nous voyons voltiger dans l'air, et qui semblent des étoiles errantes. On entendit en même temps un bruit épouvantable, pareil à celui que font les roues massives des charrettes à bœufs, dont le cri aigre et continu fait, dit-on, fuir les loups et les ours, s'il y en a sur leur passage. A cette tempête en succède une autre plus terrible encore : il semble qu'aux quatre coins du bois se livrent en même temps quatre batailles : ici l'oreille est déchirée par les détonations d'une artillerie formidable; d'un autre point se répètent les décharges d'une multitude d'arquebusades; tout près on entend les cris des combattants, et plus loin les acclamations guerrières des Maures: enfin, les cornets, les cors de chasse, les clairons, les trompettes, les tambours, l'artillerie, les arquebusades, et pardessus tout le bruit horrible des chars, formaient tous ensemble un si terrible vacarme, que Don Quichotte eut besoin de tout son courage pour le supporter; mais celui de Sancho fit faux bond: il tomba évanoui aux pieds de la duchesse, qui fit apporter promptement de l'eau pour lui jeter au visage. Il revint à lui dans le moment où arrivait déjà un de ces chars si bruyants: il était trainé par quatre bœufs pesants, tout couverts de draperies noires; ils portaient à chaque corne une longue torche; au haut du char était un siège élevé, sur lequel on voyait assis un vieillard vénérable, avec une barbe plus blanche que la neige, et si longue qu'elle lui passait la ceinture : il était vêtu d'une longue robe de boucassin noir, car les lumières dont le char était parsemé laissaient apercevoir tout ce qu'il contenait. Il était conduit par deux démons hideux vêtus du même boucassin, et si laids, si effrovables de visage, qu'après les avoir apercus, Sancho ferma les veux pour ne plus les voir. Le char parvenu devant la compagnie, le vieillard se leva et dit d'une voix haute : Je suis le sage Lirgandée. Et le char continua sa route sans autre parole. Un nouveau char s'avanca de la même manière, portant un autre vieillard. Celui-ci fit arrêter le char, et, d'une voix aussi imposante que le premier, dit: Je suis le sage Alquif, le grand ami d'Urgande la déconnue, et il passa. Survint un troisieme char : mais celui qui occupart le trône n'était plus un vieillard comme dans les autres, mais un homme robuste et de mauvaise mine; quand il fut arrêté, il dit

d'une voix plus rauque et plus diabolique : Je suis l'enchanteur Arcalaus, l'ennemi mortel d'Amadis de Gaule et de toute sa race. Et il poursuivit sa route. A quelques pas, les trois chars s'arrêtèrent, le bruit fatigant de leurs roues cessa, et au lieu de ce bruit l'on entendit les sons flatteurs d'une musique douce et harmonieuse, qui réjouit Sancho, et lui parut de bon augure : aussi dit-il à la duchesse, dont il ne s'éloignait ni d'un instant ni d'un pas : Madame, où il y a de la musique, il ne saurait y avoir rien à craindre. Ni où sont la lumière et la clarté, répondit la duchesse. Le feu donne de la lumière, répliqua Sancho, et les bûchers de la clarté, comme nous le voyons dans celle qui nous environne; ils se pourrait bien faire que nous en fussions embrasés, mais toujours la musique est le signal des fêtes et réjouissances. Nous le verrons, dit Don Quichotte, qui les écoutait. Et il disait bien, comme nous l'apprendrons dans le chapitre suivant.

### CHAPITRE XXXV.

Où se poursuit l'instruction donnée à Don Quichotte pour désenchanter Dulcinée, et autres choses admirables.

Au son mesuré de cette agréable musique, ils virent venir vers eux un de ces chars qu'on appelle de triomphe, tiré par six mules grises recouvertes de drap blanc; sur chacune de ces mules était un pénitent aussi vêtu de blanc, portant à la main une grosse torche allumée : le char était deux ou trois fois plus grand que les précédents; les côtés et le haut étaient occupés par douze autres pénitents blancs comme la neige, avec leurs torches allumées, spectacle qui étonnait et effrayait tout à la fois. Sur un trône élevé, l'on voyait assise une nymphe vêtue de toile d'argent, sur laquelle brillait une infinité de clinquant d'or, qui donnait sinon de la richesse, au moins de l'éclat au costume : son visage était couvert d'un voile de soie si léger, si transparent, qu'il laissait apercevoir les traits délicats d'une jeune fille : la lueur de la multitude de flambeaux permettait de distinguer sa beauté et son âge, qui ne semblait pas atteindre vingt ans ni descendre au-dessous de dix-sept; près d'elle était un personnage vêtu d'une de ces longues robes que l'on appelle rozagantes<sup>1</sup>, et la tête couverte d'un voile noir. Lorsque le char fut en face du duc et de Don Quichotte, la musique des instruments à vent cessa, et bientôt celle des harpes et des luths qui étaient dans le char; la figure à la longue robe se leva, rejeta des deux côtés ses vêtements, écarta son voile, et laissa voir la figure de la Mort elle-même, si décharnée, si afficuse, que Don Quichotte en eut horreur, Sancho trembla, le duc et la duchesse parurent effrayés. Ainsi debout, la Mort vivante prit la parole d'une voix lente, endormie, et s'exprima en ces termes:

Je suis Merlin, que les histoires disent enfant du diable (mensonge auquel le temps a donné de l'autorite). Je suis le prince de la magic, monarque et dépositaire de la science de Zoroastre. Je lutte contre les siècles et les temps qui pretendent couvrir les hauts faits des chevaliers errants dont je fus et suis encore l'ami.

Les autres magiciens et enchanteurs sont d'une humeur dure et peu traitable, la mienne est donce et bienveillante, j'aime à faire du bien à tous.

Dans les sombres demeures, où mon âme s'occupe à former des cercles et des caractères, j'ai entendu la voix dolente de la belle et incomparable Dulcinec du Toboso.

L'ai su son cuchantement et sa disgrâce; sa transformation de noble dame en paysanne grossière. L'en ai en compassion. L'ai enfermé mon esprit dans ce squelette horrible et effrayant, et après avoir compulse cent nulle livres de ma science diabolique et compable, j'apporte le remède qui convient à une si grande douleur, à un si grand mal.

O toi! gloire et honneur de tous ceux qui ont revêtu la tunique d'acier et de diamant; lumière, flambean, sentier, boussole, guide de quicomque abandonne un honteux sommeil et la plume oisive pour se soumettre au dur et sanglant exercice des armes;

Je te dis, illustre guerrier, dont la louange n'égalera jamais le mérite, je te dis, vaillant et sage Don Quichotte, honneur de la Manche, étoile de l'Espagne, que pour que Dulcinée du Tohoso recouvre sa première forme, il faut que Sancho ton ceuvec se donne trois mille trois cents coups de fouet sur ses deux puissantes cesses, mises à nu, si bien qu'il lui en enise, qu'il s'en lasse et qu'il en gemisse; c'est la dermère resolation des anteurs de sa disgrâce, et c'est pour cela que je suis veuu, mes seigneurs.

Je renie Dieu, s'écria Sancho, si je me donne, je ne dis pas trois unlle coups de fouet, je m'en donnerai trois comme je me

I Longto redu , role trainante

donne trois coups de poignard : à tous les diables soit le moven de désenchanter. Je ne sais ce que mes fesses ont à voir avec les enchantements. Par Dieu! si le seigneur Merlin n'a pas trouvé d'autre moyen de désenchanter madame Dulcinée du Toboso, elle pourra bien s'en aller à la sépulture avec son enchantement. Je vous saisirai moi, don vilain, farci d'ail, dit Don Quichotte, je vous attacherai à un arbre, aussi nu que quand votre mère vous mit au monde, et je vous donnerai, non pas trois mille trois cents coups, mais six mille six cents, si bien appliqués qu'ils ne tomberont pas en trois mille trois cents secousses, et ne me répliquez pas, ou je vous arracherai l'âme. Non pas ainsi, dit Merlin, entendant ces menaces; les coups que doit recevoir le bon Sancho, ce doit être volontairement, non par force, et quand il lui plaira, car le temps ne lui est pas limité; cependant il lui est permis, s'il veut se racheter de la moitié des coups, de les recevoir d'une main étrangère, quoiqu'elle soit un peu pesante. Ni étrangère, ni mienne, ni pesante, ni à peser, aucune main ne me touchera, dit Sancho. Est-ce moi, par aventure, qui ai engendré madame Dulcinée du Toboso, pour que mes fesses paient les fautes de ses yeux? C'est à mon maître, dont elle fait partie, puisqu'il la nomme sans cesse sa vie, son âme, son soutien, son appui, de se fouetter pour elle et de faire toutes les diligences nécessaires pour la désenchanter; mais me fouetter, moi, abernuncio. A peine avait-il prononcé ces mots, que la nymphe argentée, assise auprès de l'esprit de Merlin, se leva, et, òtant son léger voile, laissa voir une beauté qui charma tous les yeux. D'une voix animée par la colère, et qui n'avait rien d'efféminé, elle s'adressa à Sancho, et lui dit : O mal aventureux écuver, âme de boue, cœur de liége, entrailles de pierre et de rocher! si l'on te demandait, larron, meurtrier, de te jeter du haut d'une tour en bas; si l'on voulait, ennemi du genre humain, t'obliger à manger une douzaine de crapauds, deux douzaines de lézards, trois douzaines de couleuvres; si l'on voulait te persuader de tuer ta femme et tes enfants avec un cimeterre tranchant, il ne serait pas étonnant que tu te montrasses difficile et récalcitrant; mais, attacher tant d'importance à trois mille trois cents coups de fouet, lorsqu'il n'y a pas d'enfant de la doctrine chrétienne, quelque méchant qu'il

soit, qui n'en recoive autant chaque mois, c'est un sujet d'étonnement, de pitié, d'indignation pour les entrailles généreuses de ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui viendront à le savoir à l'avenir. Jette, misérable animal endurci, jette tes veux de mulet effarouché sur la prunelle des miens, qui sont comparables à de brillantes étoiles : tu les verras pleurer goutte à goutte, larme à larme, formant des sillons, des sentiers sur les belles campagnes de mes joues. Sois ému, hypocrite, monstre malintentionné, par la fleur de mes ans, qui ne se comptent encore que par dix et ....., car je n'en ai que dix-neuf, et non pas vingt; elle se consume et se flétrit sous la grossière écorce d'une paysanne, et si dans ce moment je ne parais point telle, c'est une grace particulière du seigneur Merlin, ici présent, qui a voulu que ma beauté t'attendrit; les pleurs d'une belle affligée changent les rochers en coton, les tigres en brebis. N'épargne point tes grosses chairs, bête indomptable, et sors de cette làche paresse qui ne te rend propre qu'à manger et toujours manger. Rends-moi la finesse de ma peau, la douceur de mon caractère, la beauté de mon visage; si je ne peux suffire à t'attendrir, t'amener à un sentiment raisonnable, laisse-toi toucher au moins par ce pauvre chevalier qui est à tes côtés, par ton maître, dont je vois l'âme arrêtée à la gorge à dix doigts des lèvres, et qui n'attend que ta réponse, favorable ou inflexible, pour sortir par la bouche, ou rentrer dans l'estomac.

A ces mots, Don Quichotte se tâta la gorge et se tournant vers le duc: Par Dieu! dit-il, Dulcinée a bien raison de dire que j'ai l'âme arrètée à la gorge, comme une noix d'arbalète. Hé bien, Sancho, dit la duchesse, que répondez-vous à tout cela? — Ce que je réponds, madame, je l'ai déjà dit, pour ce qui est des coups de fouet, abernuncio. C'est abrenuncio, qu'il faut dire et non comme vous dites, reprit le duc. — Mon Seigneur, laissez-moi; je ne songe pas en ce moment à regarder à ces subtilités et à des lettres de plus ou de moins. Ces coups de fouet que l'on doit me donner ou que je dois me donner, me troublent tant la cervelle, que je ne sais ce que je dis ni ce que je fais. Pourtant je voudrais bien savoir qu'i a appris à madame Dulcinée cette mamère de solliciter: elle me demande de m'ouvrir la peau à coups de fouet, et elle m'appelle ame de

boue, bête indomptable, avec une kirielle d'autres méchants noms bons pour le diable. Ma chair, par hasard, est-elle de bronze? Oue me revient-il à moi que madame Dulcinée soit ou non désenchantée? Quelle corbeille de toile blanche, de chemises, de coiffes, d'escarpins (quoique je n'en porte pas) m'offre-t-elle pour me toucher? elle ne m'apporte que des injures. Ne devrait-elle pas connaître le proverbe qui dit qu'un ane chargé d'or monte légèrement une montagne? que les présents brisent les rochers? prier Dieu et frapper du maillet? qu'un prends vaut mieux que deux tu l'auras? Et puis, voilà mon maître qui, au lieu de me flatter, de me caresser pour que je me fasse de laine ou de coton cardé, me dit que s'il me prend il m'attachera nu à un arbre et me doublera la dose des coups de fouet. Ces charitables seigneurs considèrent-ils que ce n'est pas seulement un écuyer qu'il s'agit de fustiger, mais bien un gouverneur, comme celui qui dit : Bois avec tes cerises. Qu'ils apprennent, qu'ils apprennent, à leurs dépens, à savoir prier, à savoir demander, à se montrer bien élevés : toujours les temps ne se ressemblent pas, et les hommes ne sont pas tous de bonne humeur. Je suis gonflé de chagrin de voir mon habit vert déchiré, et ils viennent me parler de me fustiger volontairement, lorsque j'en suis aussi éloigné que de me faire cacique. En vérité, ami Sancho, dit le duc, si vous ne vous adoucissez plus qu'une figue mûre, il est impossible que vous preniez le gouvernement. Il ferait beau voir que j'envoyasse à mes insulaires un gouverneur cruel, aux entrailles de rocher, qui ne se laisse pas toucher par les larmes des demoiselles affligées, ni par les prières des sages, puissants et respectables enchanteurs. En un mot, Sancho, vous vous fouetterez ou l'on vous fouettera, ou vous ne serez pas gouverneur. Seigneur, répondit Sancho, ne peut-on me donner deux jours pour penser à ce qui conviendra le mieux? Non, répondit Merlin; il faut que, dans cet instant, et sans sortir d'ici, cette affaire soit décidée. Dulcinée va retourner à la caverne de Montésinos et reprendre sa forme de paysanne, ou, dans l'état où vous la voyez maintenant, elle sera transportée aux Champs Élysées pour y attendre que le nombre des coups de fouet soit complet. Allons, bon Sancho, dit la duchesse, bon courage, et de la reconnais-

sance pour le pain que vous avez mangé au seigneur Don Quichotte, nous devons tous l'aider et le servir pour ses honnes qualités et sa haute chevalerie. Donnez votre consentement, mon fils, laissez le diable pour ce qu'il est, et la crainte au poltron; un bon cœur, vous le savez, triomphe de la mauvaise fortune. A toutes ces raisons, Sancho ne répondait que ces mots sans suite adressés à Merlin : dites-moi, seigneur Merlin, quand le diable courrier est venu, il apportait à mon maître un message du seigneur Montésinos, pour le prier de l'attendre ici; qu'il venait donner ordre à ce que madame Dulcinée fût désenchantée, et, jusqu'à présent, nous n'avons point vu de Montésinos ni rien qui lui ressemble. Ami Sancho, répondit Merlin, le diable est un ignorant et un grand étourdi : je l'ai envoyé à la recherche de votre maitre, mais le message était de moi, et non pas de Montésinos, puisqu'il n'est pas sorti de sa caverne, attendant ou, pour mieux dire, espérant toujours son désenchantement, auquel il manque encore la queue à écorcher. S'il vous doit quelque chose, on si vous avez affaire à lui, je vous l'amènerai et le transporterai partout où vous voudrez; mais, pour le moment, décidez-vous à donner votre consentement à votre discipline, et, crovez-moi, elle vous sera d'un grand profit pour l'âme et pour le corps: pour l'âme, par l'action charitable que vous ferez, et pour le corps, car je sais que vous êtes d'une complexion sanguine, et il n'y aura pas de mal de vous tirer un peu de sang. Il v a beaucoup de médecins dans le monde, dit Sancho; maintenant les enchanteurs s'en mêlent : eh bien donc, puisque tout le monde le veut, quoique je n'en sois guère d'avis, je consens à me donner les trois mille trois cents coups de fouet, mais à condition que ce sera quand il me plaira, sans qu'on me prescrive ni le temps ni le jour : de mon côté je ferai en sorte d'accomplir mon engagement le plus tôt possible, afin que le monde jouisse de la beauté de madame Dulcinée du Toboso, qui en effet est belle, à ce qu'il parait, et je croyais tout le contraire. Je mets encore cette condition que je ne serai pas obligé de me tirer du sang avec la discipline, et que, si quelques coups sont pour les mouches, ils ne laisseront pas de compter; item, si je me trompais dans le nombre, le seigneur Merlin, qui sait tout, aura la complaisance de compter, et de m'avertir si je m'en donne trop ou pas assez. Il ne sera pas nécessaire de vous avertir de ceux qui scront en plus, répondit Merlin, parce qu'au moment même où vous atteindrez le nombre fixé, soudain madame Dulcinée se trouvera désenchantée, et viendra aussitôt remercier le bon Sancho, et surtout le récompenser d'une aussi bonne œuvre. Ainsi il n'y a pas à se préoccuper sur le plus ou le moins, et que le ciel me préserve de tromper personne, ne fût-ce que d'un cheveu. Allons donc et à la main de Dieu, dit Sancho, je consens à ma malayenture, c'est-à-dire j'accepte la pénitence, sous les conditions convenues. A peine avait-il prononcé ces derniers mots, que la musique recommenca à jouer, les arquebuses à tirer, et Don Quichotte se jeta au cou de Sancho, le baisant mille fois au front et sur les joues. La duchesse, le duc, tous les assistants, témoignèrent toute leur satisfaction. Le char se remit en marche, et, en passant, Dulcinée fit une inclinaison de tête aux seigneurs, et une grande révérence à Sancho.

Cependant, l'aube s'avançait riante et fraîche, les petites fleurs des champs relevaient leurs têtes et semblaient renaitre: le liquide cristal des ruisseaux murmurant à travers les cailloux blancs et gris portait son tribut aux rivières qui l'attendaient: la terre riante, le ciel clair, l'air pur, la lumière sereine, tout présageait que le jour annoncé par une si belle aurore serait calme et brillant. Satisfaits de leur chasse, et d'avoir si bien réussi dans leur projet, le duc et la duchesse retournèrent au château, bien résolus à ne pas terminer là leurs plaisanteries, car il n'y avait rien pour eux qui pût leur donner plus de plaisir.

### CHAPITRE XXXVI.

Où l'on raconte l'étrange et inouïe aventure de la duègne Doloride, autrement dit la comtesse Trifaldi, avec la lettre que Sancho Pança écrivit à sa femme Thérèse Pança.

Le duc avait un majordome d'un esprit très plaisant et facétieux, qui fit le rôle de Merlin : ce fut lui qui dirigea tout l'appareil de l'aventure, composa les vers, et fit remplir par un jeune page le rôle de Dulcinée. Enfin, par l'ordre de ses maitres, ce majordome prépara ensuite une autre aventure, la plus étrange et récréative qui se puisse imaginer.

Le lendemain la duchesse demanda à Sancho s'il avait commencé la tâche de la pénitence qu'il devait accomplir pour le désenchantement de Dulcinée: il répondit que oui et que la nuit dernière il s'était donné cinq coups de fouet. Avec quoi? dit la duchesse. - Avec la main. - Mais ce sont plutôt des claques que des coups de fouet. Je doute fort, pour moi, que le sage Merlin se contente de pareils ménagements : il faudra que le bon Sancho fasse une discipline à pointes ou à nœuds, qui se fasse sentir, car la condition est qu'il faut du sang, et vous entendez bien que la délivrance d'une aussi grande dame que Dulcinée ne peut être obtenue à si peu de frais. Que votre seigneurie, madame, répondit Sancho, me donne une discipline ou un bout de corde convenable, et je m'en frapperai, pourvu que cela ne me fasse pas trop de mal; car vous saurez que bien que je sois rustique, ma chair tient plus du coton que du jonc, et il ne serait pas raisonnable de me déchirer pour le profit d'autrui. A la bonne heure, dit la duchesse : je vous donnerai demain une discipline qui vous ira à point et s'accommodera à la délicatesse de votre peau comme si elle était sa sœur.

Madame, reprit Sancho, j'apprendrai à Votre Altesse, qui est maîtresse de mon âme, que j'ai écrit à ma femme, Thérèse Pança, pour la mettre au courant de tout ce qui m'est arrivé depuis que je l'ai quittée. J'ai la lettre dans mon sein, il n'y manque plus que l'adresse : je désirerais bien que votre sagesse la lût, car je la crois digne d'un gouverneur, c'est-à-dire conforme à la manière dont ils doivent écrire. Et qui l'a faite? demanda la duchesse. — Qui pourrait-ce ètre, sinon moi, pauvre pécheur? Mais l'avez-vous écrite? — Je n'en ai pas eu seulement l'idée, car je ne sais ni lireni écrire ; je sais seulement signer mon nom. Voyons-la, dit la duchesse : je suis bien sûre qu'on y reconnaît le mérite et la capacité de votre esprit. Sancho tira de son sein une lettre ouverte, la duchesse la prit et vit qu'elle était conçue en ces termes :

#### LETTRE DE SANCHO PANÇA A THÉRÈSE PANÇA, SA FEMME.

« Si on me donnait de bons coups de fouet, j'étais ferme à « cheval, si j'ai un bon gouvernement, il me coûte de bons « coups de fouet : tu ne comprendras pas cela pour le mo-« ment, ma Thérèse; tu le sauras une autre fois. Je te dirai « que j'ai résolu que tu ailles en carrosse; c'est ce qui nous « importe maintenant : aller d'une autre manière, c'est affaire « aux chats. Tu es la femme d'un gouverneur : vois si quelqu'un « te rognera les talons. Je t'envoie un habit vert de chasse, « que m'a donné madame la duchesse ; arrange-le de manière « qu'il fasse une cotte et un corsage à notre fille. Mon maître « Don Quichotte, à ce que j'entends dire ici, est un sage fou, « un agréable insensé, et moi je ne lui cède en rien. Nous « sommes descendus dans la caverne de Montésinos, et le sage « Merlin a fait choix de moi pour désenchanter Dulcinée du « Toboso, qu'on appelle là-bas Aldonza Lorenzo : avec trois « mille trois cents coups de fouet, moins cinq, que je dois me « donner, elle sera désenchantée comme la mère qui l'engen-« dra. Tu ne diras rien de ceci à personne, parce que : sou-« mets tes affaires au jugement d'autrui, l'un trouvera blanc ce « que l'autre dira noir. D'ici à peu de jours je partirai pour « mon gouvernement : j'y vais avec un grand désir de ramas-« ser de l'argent, car on m'a dit que tous les gouverneurs ont « la même intention. Je lui tâterai le pouls, et te ferai savoir « si tu dois venir me trouver ou non. Le grison se porte bien « et se recommande à toi. Je ne le quitterais pas quand on me « ferajt Grand Turc. Madame la duchesse te baise mille fois les « mains: rends-lui le change avec deux mille; il n'y a rien « qui coûte moins et qu'on donne à meilleur marché, à ce « que dit mon maître, que les compliments. Dieu ne m'a pas « encore fait trouver une autre mallette avec cent autres écus. « comme l'autre fois. Cependant, ne te mets pas en peine, ma « Thérèse : celui qui sonne l'alarme est en sûreté, le gouver-« nement est la lessive dont tout doit sortir. Une chose pour-« tant me met en peine : on dit qu'une fois qu'on en a essayé, « on s'y mangerait les mains; s'il en est ainsi, il ne me coû-

- « tera pas peu, quoique les estropiés et les manchots tiennent
- « un canonicat dans l'aumône qu'ils demandent : ainsi, de
- « côté ou d'autre, tu dois être riche et ton sort heureux. Dieu
- « te le donne, comme il le peut, ma Thérèse, et me garde
- « pour te servir.
  - « De ce château, le 20 juillet 1614.

« Ton mari, le gouverneur « Sancho Pança. »

La duchesse ayant achevé de lire cette lettre, le bon gouverneur, dit-elle, s'est un peu fourvoyé en deux choses : d'abord il dit, ou du moins donne à entendre, que le gouvernement lui a été accordé pour les coups qu'il doit s'administrer; or, il sait been, et ne le peut nier, que quand le duc mon seigneur lui promit le gouvernement, il n'était aucunement question de coups de fouet. En second lieu, le gouverneur se montre fort avide : je ne voudrais pas qu'il fût si intéressé : la convoitise rompt le sac, et le gouverneur avare rend mal la justice. Je ne le disais pas dans cette intention, répond Sancho; et, si vous croyez que la lettre ne doit pas partir telle qu'elle est, il faut la déchirer et en faire une autre; mais il pourrait se faire qu'elle fût pire, si on me la laisse faire à ma mode. Non, non, dit la duchesse, elle est bien, et je veux que le due la voie. Ils se rendirent alors à un jardin où ils devaient diner ce jour-là. La duchesse montra la lettre de Sancho à son époux, qui y trouva beaucoup de plaisir.

On dina; puis, la table étant ôtée, et après avoir joui assez longtemps de l'amusante conversation de Sancho, on entendit le son plaintif d'un fifre, joint au bruit sourd et discordant d'un tambour : cette martiale et triste harmonie sembla émouvoir tout le monde, et surtout Don Quichotte, qui ne se pouvait contenir sur son siège. Pour Sancho, il n'y a rien à dire, si ce n'est que la peur le fit recourir à son refoge ordinaire, le voisinage ou les jupes de la duchesse. En effet, les sons qu'on entendait étaient fort tristes et mélancoliques. Fendant cette attention silencieuse, on vit entrer dans le jardin deux hommes vêtus de noir, et dont les longues robes trainaient à terre : ils frappaient deux grands tambours, également couverts d'un

drap noir; à leurs côtés marchait le joueur de fifre, vêtu de noir comme eux; derrière ces trois hommes venait un personnage d'une taille gigantesque, enveloppé plutôt que vêtu d'une grande robe noire, dont la queue était démesurément longue; par-dessus la robe il portait un large baudrier noir. auquel pendait un énorme cimeterre dont le fourreau et la garniture étaient également noirs; sa face était couverte d'un voile noir transparent, au travers duquel on entrevoyait une longue barbe blanche comme la neige. Il marchait gravement au son des tambours : sa haute taille, sa démarche affectée, ses vètements noirs, tout son équipage étaient faits pour étonner ceux qui le regardaient sans le connaître. Il s'approcha donc avec la gravité et dans l'appareil décrits pour s'agenouiller devant le duc, qui l'attendait debout avec les autres assistants; mais le duc ne voulut point qu'il parlàt avant de s'être relevé. Ce prodigieux épouvantail se dressa donc sur ses pieds, leva le voile qui lui cachait la figure, et découvrit la plus horrible. la plus longue, la plus épaisse, la plus blanche barbe que jamais mortel ait pu voir. Tirant ensuite, du fond de sa large et vaste poitrine, une voix grave et sonore, il fixa les veux sur le duc, et lui dit : Haut et puissant seigneur, on m'appelle Trifaldin à la barbe blanche; je suis écuyer de la comtesse Trifaldi, surnommée la duègne Doloride. Elle m'envoie en ambassade auprès de votre grandeur pour demander à votre magnificence la permission de venir lui raconter son malheur, qui est un des plus étranges et des plus étonnants que l'esprit le plus affligé puisse imaginer; mais d'abord elle désire savoir si vous avez dans votre château le vaillant et invincible chevalier Don Quichotte de la Manche, qu'elle est venue chercher à pied, et sans prendre de nourriture depuis le royaume de Candava jusque dans vos États, chose que l'on peut regarder comme un miracle ou un effet de l'enchantement. Elle est à la porte de cette forteresse ou maison de campagne, et n'attend pour entrer que votre bon plaisir. J'ai dit. Il se tut, toussa, mania sa barbe de haut en bas avec ses deux mains, et attendit tranquillement la réponse du duc.

Bon écuyer Trifaldin à la barbe blanche, dit celui-ci, il y a déjà longtemps que nous connaissons les malheurs de madame la comtesse Trifaldi, que les enchanteurs ont fait nommer la duègne Doloride : vous pouvez, étonnant écuyer, lui dire d'entrer, et qu'ici se trouve en ce moment le vaillant chevalier Don Quichotte de la Manche dont le caractère généreux lui promet, avec certitude, secours et protection. Vous pouvez l'assurer que, si ma faveur lui est nécessaire, elle doit y compter, car ma qualité de chevalier m'oblige à protéger, à secourir toute espèce de femmes, et principalement les veuves affligées, les délaissées, comme doit être sa seigneurie. Trifaldin fléchit le genou jusqu'à terre à ces mots, et faisant signe au fifre et aux tambours de jouer, il s'en retourna du même pas, au même son qu'il était venu, laissant tout le monde en admiration de sa personne et de son accoutrement. Le duc, se retournant vers Don Quichotte: Enfin, lui dit-il, fameux chevalier, les ténèbres de la malice et de l'ignorance ne peuvent obscurcir ni voiler la lumière du courage et de la valeur. A peine y a-t-il six jours que votre courtoisie est dans ce château, et déjà viennent vous chercher des pays lointains, non en carrosse, non sur des dromadaires, mais à pied et à jeun, les tristes, les affligés, pleins de confiance dans la force de votre bras, où ils trouveront le remède à leurs maux, et attirés par la renommée de vos hauts faits répandue sur toute la terre. Seigneur duc, répondit Don Quichotte, je voudrais bien trouver ici présent ce bon religieux qui, à table, l'autre jour, montrait tant d'humeur et de malveillance contre les chevaliers errants : il pourrait juger, par ses propres yeux, si ces chevaliers sont nécessaires au monde; il toucherait au doigt que ceux qui sont dans une affliction profonde, les inconsolables, en de grandes calamités, en des revers imprévus, ne vont point demander secours à la porte des lettrés, des sacristains de village, ou chez le chevalier qui ne se hasarda jamais à sortir de sa maison, chez le paresseux courtisan plus empressé d'aller à la quète des nouvelles pour les raconter ensuite, que de faire des actions éclatantes, que les autres raconteraient et enseigneraient dans les fastes de l'histoire. La consolation des affligés, l'appui des malheureux, le rempart des demoiselles, le soutien des veuves, ne se rencontrent mieux chez aucune personne que chez le chevalier errant : aussi je rends au ciel des graces infinies de l'être, et je regarde comme bien employés les soucis et les travaux endurés dans cet honorable exercice. Qu'elle vienne, cette duègne, qu'elle demande ce qu'elle voudra, je le lui procurerai par la force de mon bras et l'intrépide résolution de mon esprit courageux.

#### CHAPITRE XXXVII.

Où se continue la fameuse aventure de la duègne Deloride.

Le duc et la duchesse furent extrêmement satisfaits de voir à quel point Don Quichotte entrait dans leurs intentions. Sancho dit dans cette circonstance : Je ne serais nullement flatté que cette madame la duègne vint mettre quelque croc en jambe à mon gouvernement. J'ai ouï dire à un apothicaire de Tolède, qui parlait comme un chardonneret, que, partout où se mêlent les duègnes, il ne peut arriver rien de bon. Dieu me soit en aide, cet apothicaire était mal avec elles! Pour moi, je tire de là : toutes les duègnes étant fâcheuses et impertinentes, de quelque condition qu'elles soient, que peut-il être de celles qui sont endolories 1, comme l'est, dit-on, cette comtesse Tres Faldas ou de Tres Colas2; car, dans mon pays, falda ou cola, cola ou falda, c'est tout un. Tais-toi, ami Sancho, dit Don Quichotte, puisque cette dame duègne est venue me chercher de si loin, elle ne saurait être de celles que ton apothicaire tient sur son rôie, d'autant plus que celle-ci est comtesse, et, quand les comtesses servent de duègnes, ce ne peut être qu'au service de reines ou d'impératrices; ces duègnes sont de très grandes dames qui, dans leurs maisons, sont servies par d'autres duègnes. Madame la duchesse, dit à ce propos la dame Rodriguez, qui se trouvait présente, a pour la servir des duègnes qui pourraient être comtesses, si la fortune l'eût voulu; mais les lois vont comme il plait aux rois. Que personne ne parle mal des duègnes, surtout de celles qui sont àgées et demoiselles; car, quoique je ne le sois pas, je comprends bien tout l'avantage qu'a une duegne demoiselle sur une veuve. A qui

<sup>1</sup> Jeu de mots sur dolorida.

 $<sup>^2</sup>$  Jeu de mots sur le nom de Trifaldi ; falda est un pan de robe ou une queue de robe, cola.

nous aura tondues, les ciseaux resteront dans la main. Cependant, répliqua Sancho, il y a tant à tondre sur les duègnes. disait mon barbier, qu'il vaut mieux ne pas remuer le riz, quoiqu'il s'attache. Toujours, répondit la dame Rodriguez, les écuvers ont été nos ennemis; ce sont des esprits d'antichambres, ils nous voient à chaque pas, et les instants qu'ils n'emploient pas à prier Dieu, et il y en a beaucoup, ils les passent à nous critiquer, exhumant nos os et enterrant notre réputation, mais je les renvoie aux galères. En dépit d'eux, nous existerons toujours et dans les maisons des grands, quoique nous y mourions de faim, et que nous revêtions d'un noir accontrement de couvent notre peau, délicate ou non, comme on couvre d'un tapis un tas de fumier, le jour d'une procession. Si j'en avais la licence, et que ce fût le moment, je prouverais non seulement aux personnes qui sont ici, mais à tout le monde, qu'il n'y a pas de vertus qu'on ne trouve dans une duègne. Je crois, dit la duchesse, que ma bonne donn Rodriguez a grandement raison; mais il convient qu'elle attende une autre occasion pour se défendre, elle et les autres duègnes, pour confondre la coupable op nion de ce méchant apothicaire, et arracher du cœur du grand Sancho celle qu'il conserve. Depuis que les fumées du gouverneur me sont montées à la tête, dit Sancho, les vertiges d'écuyer m'ont quitté, et je m'inquiète des duègnes comme d'une figue sauvage.

Cette conversation sur les duègnes aurait sans doute été poussée plus loin, si le fifre et les tambours ne se fussent fait entendre de nouveau, annonçant l'entrée de la duègne Doloride. La duchesse demanda à son époux, s'il ne serait pas à propos d'aller au-devant d'elle, puisqu'elle était comtesse et femme de qualité. Pour être comtesse, dit Sancho, prévenant la réponse du duc, j'admets que vos grandeurs aillent au-devant d'elle; mais, comme duègne, je suis d'avis que vous ne devez pas faire un pas. Et qui te fait mèler de cette affaire? dit Don Quichotte. Qui? répondit Sancho: je m'en mèle parce que je peux m'en mèler, comme écuyer qui a appris les règles de la courtoisie à l'école de votre seigneurie qui est le plus courtois et le mieux appris chevalier de toute la courtoisie; en ces sortes de choses, je vous ai entendu dire qu'on perd aussi

bien avec une carte de trop qu'avec une de moins. A bon entendeur peu de paroles. Sancho a raison, dit le duc : nous verrons la tournure de la comtesse, et sur cela nous proportionnerons les devoirs qui lui seront dus. En ce moment entrèrent le fifre et les tambours comme la première fois. Ici l'auteur met fin à ce court chapitre, et en commence un autre qui contient la suite de cette aventure, une des plus notables de toute l'histoire.

# CHAPITRE XXXVIII.

Où est répété le récit que fit de son infortune la duègne Doloride.

A la suite des lugubres musiciens, on vit entrer dans le jardin jusqu'à douze duègnes rangées sur deux files, vêtues de larges robes, à la facon des religieuses, en serge battue, avec des coiffes blanches et transparentes, si longues qu'on ne voyait que le bord de leurs robes. Après elles, venait la comtesse Trifaldi, que conduisait par la main son écuyer Trifaldin à la barbe blanche : elle était vêtue d'une fine étoffe noire de Ségovie 1 non frisée, car si elle l'avait été chaque grain eût égalé la grosseur d'un fort pois; la queue ou les pans de la robe, ou comme on voudra les appeler, étaient à trois pointes, portées par trois pages aussi vêtus de noir, et formaient une figure plaisante et mathématique, avec ces trois pointes en angles aigus; c'est ce qui fit conjecturer à tous ceux qui virent cette queue pointue qu'elle était l'origine du nom de la comtesse Trifaldi, comme si l'on disait la comtesse aux trois queues. Aussi Benengeli dit-il que c'était la vérité; que le nom propre était la comtesse Lobuna, nom formé de la quantité de loups (lobos) que nourrissait son comté; si au lieu de loups, c'eût été des renards (zorras), on l'eût appelée la comtesse Zorruna, parce que l'usage, dans son pays, était que les seigneurs prissent le nom des choses qui abondaient le plus dans leurs terres. Cependant cette comtesse, pour la nouveauté de sa queue, quitta le nom de Lobuna et prit celui de Trifaldi. Les douze duègnes et la comtesse marchaient à pas de procession, le visage couvert de voiles noirs qui n'étaient pas transparents comme celui

<sup>1</sup> Bayeta, étoffe de laine qui se fabrique en Angleterre et aussi à Ségovie.

de Trifaldin, mais, au contraire, si serrés et si épais qu'on ne pouvait rien voir au travers. Lorsque tout l'escadron des duègnes parut, le duc, la duchesse, Don Quichotte et tous ceux qui contemplaient ce long cortége se levèrent; les duègnes s'arrêtèrent, et formèrent une haie au milieu de laquelle s'avanca la Doloride, sans quitter la main de son écuyer. Le duc, alors, et les autres firent environ douze pas pour la recevoir. La Doloride se mit à genoux, et, d'une voix plutôt basse et enrouée que douce et délicate, dit : Je supplie vos grandeurs de ne point faire tant d'accueil à votre serviteur, je veux dire à votre servante. Je suis tellement affligée que je ne saurais répondre comme je le dois, car mes étranges et inouïes infortunes m'ont emporté le jugement je ne sais où, mais ce doit être fort loin, car, plus je le cherche, moins je le trouve. Il faudrait, madame la comtesse, répondit le duc, en être entièrement dépourvu pour ne pas reconnaître, en vous voyant, tout votre mérite; il est tel que, sans qu'il soit besoin d'en voir davantage, il mérite toute la crème de la courtoisie et la fleur des plus délicates attentions. En même temps, il la prit par la main et la conduisit à un siège auprès de la duchesse, qui l'accueillit avec beaucoup d'empressement. Don Quichotte se taisait, Sancho mourait d'envie de voir le visage de Trifaldi ou celui de quelqu'une de ses nombreuses duègnes; mais cela ne lui fut pas possible, jusqu'à ce qu'il leur fût agréable de se découvrir. Chacun gardait le silence, curieux de savoir qui le romprait; ce fut la Doloride, qui parla ainsi :

J'ai confiance, puissantissime seigneur, bellissime dame, et vous tous, sagissimes assistants, que ma dolorissime trouvera dans vos cœurs générosissimes un accueil non moins favorable que compatissant et généreux; car mon infortune est telle qu'elle est capable d'attendrir le marbre, de liquéfier le diamant, d'amollir l'acier des cœurs les plus endurcis. Mais, avant que je la fasse parvenir à votre oule, pour ne pas dire à vos oreilles, je désirerais savoir si, dans ce giron, cercle ou compagnie, se trouve le purissime chevalier Don Quichotte de la Manchissime, et son écuyerissime Pança. Pança est ici, dit Sancho, avant que personne répondit, ainsi que Don Quichottssime, vous pouvez donc, dolorissime duègnissime, nous

raconter tout ce que vous voudrissimes, nous sommes disposés et promptissimes à être vos serviteurissimes.

Alors, Don Quichotte se leva, et, s'adressant à la Doloride, il lui dit: Si vos infortunes, dame affligée, peuvent espérer quelque soulagement par la force et la valeur d'un chevalier errant, je vous offre les miennes, quoique faibles et de peu de prix, elles sont tout entières à votre service. Je suis Don Quichotte de la Manche, dont la profession est de secourir tous les nécessiteux: ainsi, madame, vous n'avez pas besoin de chercher à capter la bienveillance, ou de vous épuiser en préambules; sans détours, sans embarras, contez-nous vos maux: ceux qui vous écoutent sauront y compatir, s'ils ne peuvent y remédier.

A ces mots, la Doloride voulut se jeter aux genoux de Don Quichotte, s'y jeta réellement, et cherchant à les embrasser: Je me prosterne devant ces pieds et ces jambes, dit-elle, invincible chevalier, comme devant les bases et les colonnes de la chevalerie errante; je dois baiser ces pieds, desquels dépend le remède à tous mes maux, ô vaillant chevalier, dont les exploits véritables surpassent de beaucoup les récits fabuleux qu'on nous fait des Amadis, des Esplandians, des Bélianis. Puis, quittant Don Quichotte, elle se tourna vers Sancho, lui prit les mains, et lui dit : O toi! le plus loyal écuyer qui jamais ait servi chevalier errant dans les siècles présents ou passés! toi qui es plus grand en bonté que la barbe de Trifaldin, mon écuver ici présent, tu peux bien t'enorgueillir de servir à la fois en la personne du grand Don Quichotte, toute la foule des chevaliers qui ont porté les armes depuis la naissance du monde. Je te conjure, par ce que tu dois à ta fidélissime bonté, d'intercéder en ma faveur auprès de ton maître, afin qu'il daigne protéger cette infélissime et humilissime comtesse. Que ma bonté, madame, soit aussi grande et aussi longue que la barbe de votre écuyer, répondit Sancho, c'est ce qui me paraît importer peu à l'affaire. Mais que mon âme ait une barbe et des moustaches quand elle sortira de ce monde, voilà ce qui me touche; pour les barbes d'ici-bas, j'en fais peu ou point de cas. Mais, sans toutes ces souplesses et ces supplications, je prierai mon maitre de vous favoriser et secourir en tout ce qu'il pourra; je sais qu'il m'aime, et surtout en ce moment qu'il a

besoin de moi pour une certaine affaire : déchargez donc votre cœur, contez-nous vos peines, et laissez faire ; nous nous entendrons tous. Le duc et la duchesse étouffaient de rire, comme gens qui avaient imaginé et conduit cette aventure ; ils applaudissaient intérieurement l'adresse et le talent de la Trifaldi, qui, s'étant remise en place, s'exprima en ces termes :

Dans le fameux royaume de Candaya, situé entre la mer du Sud et la grande Trapobane, deux lieues au delà du cap Comorin, régna la reine dona Maguncia, veuve du roi Archipiel. De leur union naquit l'infante Antonomasie, héritière du royaume; elle fut confiée à mes soins et à mon expérience, parce que i'étais la plus ancienne et la plus distinguée des duègnes de sa mère. Cette jeune princesse grandit de jour en jour, et parvint à l'âge de quatorze ans, avec une beauté si parfaite que la nature n'y avait pu rien ajouter. L'esprit chez elle était-il en retard? Elle était aussi discrète que belle, et elle était la plus helle de toutes les femmes, elle l'est encore, si le Destin jaloux, si les Parques cruelles n'ont pas tranché le fil de sa vie. Mais ils ne l'auront pas fait, le ciel n'a pas permis sans doute que l'on fit au genre humain ce tort de couper en verjus une grappe du plus beau plant du monde. Cette grande beauté, que ma langue impuissante ne saurait louer dignement, rendit épris d'amour une infinité de princes, tant étrangers que du pays. Au milieu d'eux un simple chevalier, qui habitait la cour, osa élever ses pensées jusqu'à ce ciel de perfections, il se fiait sur sa gentillesse, ses agréments, ses talents, ses grâces, la facilité ou félicité de son esprit, et j'apprendrai à vos grandeurs, si vous ne l'avez point pour désagréable, qu'il jouait si bien de la guitare qu'il la faisait parler; il était de plus poëte, danseur, savait faire des cages d'oiseaux, et aurait pu gagner sa vie à ce métier, s'il se fût vu réduit à une extrème nécessité. Tous ces avantages seraient capables d'ébranler une montagne, à plus forte raison le cœur d'une faible jeune fille. Cependant toute sa gentillesse, sa bonne mine, toutes ses grâces et talents auraient échoué contre la forteresse de ma jeune éleve, si cet effronté larron n'avait entrepris d'abord de s'emparer de moi. Ce malandrin, ce dénaturé vagabond voulut d'abord se rendre maître de ma volonté et me suborner pour me faire hyrer, mdigne gouverneur, les clefs de la forteresse dont j'étais gardienne: pour achever, il me cajola, capta ma bienveillance par je ne sais quelles amulettes et joyaux qu'il me donna; mais, ce qui me soumit le mieux et occasionna ma chute, ce furent quelques couplets que je lui entendis chanter une nuit que j'étais à une fenètre qui donnait sur la ruelle où il se trouvait. En voici un, si j'ai bonne mémoire:

De ma douce ennemie, me vient un mal qui déchire mon âme, et, pour plus de tourment, elle veut que je le sente et ne le dise point 1.

Ses vers me parurent de perles, sa voix plus douce qu'un sirop, et, depuis ce jour, considérant le mal que m'avaient fait ces vers et d'autres semblables, j'ai reconnu qu'on devait exclure des républiques bien gouvernées les poëtes, ainsi que le conseille Platon, au moins les poëtes érotiques, parce qu'ils font des vers, non comme ceux du marquis de Mantoue, qui font pleurer les petits enfants et les femmes, mais bien des vers pathétiques, qui, comme de douces épines, percent l'âme sans offenser le corps, de même que la foudre, qui frappe sans toucher l'habit. Voici d'autres vers qu'il me chanta:

Mort, viens, mais si secrètement que je ne puisse t'apercevoir, car le plaisir que j'aurais à mourir pourrait me rendre à la vie  $^2$ .

et d'autres couplets et vers qui enchantent quand on les chante, et ravissent quand on les lit; surtout une espèce de vers alors usités à Candaya, et que l'on nomme séguedilles : ils mettent l'àme en danse, provoquent le rire, agitent le corps, et sont comme le vif-argent de toutes les affections. Je dis donc, seigneurs, que l'on devrait à bon droit reléguer tous ces troubadours dans les îles des lézards 3. Cependant la faute n'en est pas à eux, mais aux niais qui les louent, aux sottes qui les croient. Si j'avais été la bonne duègne que je devais être, ces pâles compositions ne m'auraient point émue, et je n'aurais point ajouté foi à ces paroles : Je vis en mourant, je brûle dans la glace, je tremble dans le feu, j'espère sans espérance, je m'éloi-

<sup>1</sup> Ce quatrain est traduit de Serafino Aquilano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette redondille appartient à Escriba.

<sup>3</sup> Isla de los Lagartos, nom génerique des iles désertes ou inhabitées.

gne et je demeure, avec d'autres impossibilités de même genre 1 dont leurs écrits sont pleins. Puis, ne vous promettent-ils pas le phénix d'Arabie, la couronne d'Ariadne, les chevaux du soleil, les perles du Midi, l'or du Tibre, le baume de Pancaya. C'est alors qu'ils donnent carrière à leur plume, car il leur coûte peu de promettre ce qu'ils ne peuvent et n'ont jamais voulu accomplir. Mais où vais-je m'égarer, malheureuse que je suis! quelle est ma folie de retracer les fautes des autres, ayant tant à dire sur les miennes! Oui, malheureuse, je le répète, ce ne furent point les vers, mais ma simplicité qui me séduisit, ce ne fut point la musique qui m'amollit, mais ma faiblesse. Ma grande ignorance et mon peu de jugement ouvrirent la route, frayèrent le chemin aux entreprises de don Clavijo, c'est le nom du chevalier. Par mon entremise, il fut admis une fois et bien des fois dans l'appartement d'Antonomasie, abusée par moi, non par lui, sous le titre de véritable époux ; quoique pécheresse, je n'eusse point consenti qu'il touchat seulement la semelle de ses pantousses s'il n'eût été son mari. Non, non, pour cela, non, le mariage sera toujours la première condition dans toutes les affaires de même nature que je traiterai. L'unique mal dans celle-ci, ce fut l'inégalité des conditions, car don Clavijo n'était qu'un simple chevalier, et l'infante Antonomasie, comme je l'ai déjà dit, était l'héritière du royaume. Ce commerce resta quelque temps caché, par les soins que je me donnais, jusqu'à ce que je ne sais quelle enflure au ventre d'Antonomasie me fit croire qu'il allait se découvrir. Cette crainte nous fit tenir conseil, et le résultat de nos délibérations fut qu'avant que l'aventure éclatât, don Clavijo demanderait Antonomasie pour femme par-devant le vicaire, en vertu d'une promesse de mariage que lui aurait faite l'infante, et que j'avais rédigée avec tant d'adresse et de force, que toutes celles de Samson n'auraient pu la rompre. Nous nous mimes en mesure, le vicaire vit la promesse, il recut l'aveu de l'infante, qui déclara tout sans difficulté, et il ordonna qu'elle fût transportée dans la maison d'un alguazil de cour, très estimé. Il y a done, dans le royaume de Candaya, dit alors Sancho, des

<sup>1</sup> Cervantes lui-même, comme nous aurions pu le faire observer bien plus souvent, est loin d'être exempt de ces antitheses.

alguazils de cour, des poëtes et des séguedilles? Par ma foi! je crois que tout le monde ne fait qu'un. Mais, hâtez-vous, madame Trifaldi, il se fait tard, et je meurs d'envie de connaître la suite de cette longue histoire. Je le ferai, dit la comtesse.

### CHAPITRE XXXIX.

Où la Trifaldi poursuit sa mémorable et surprenante histoire.

La duchesse s'amusait autant de chaque parole de Sancho, que Don Quichotte en avait de déplaisir; il lui commanda de se taire, et la Doloride poursuivit ainsi : Après plusieurs interrogatoires que le vicaire fit subir à l'infante, voyant qu'elle tenait bon sans varier ni sortir de sa première déclaration, il rendit une sentence en faveur de Clavijo, et lui remit l'infante pour légitime épouse. La reine dona Maguncia, mère de l'infante Antonomasie, en concut un tel chagrin que nous l'enterràmes au bout de trois jours. Elle mourut apparemment? dit Sancho. Cela est clair, répondit Trifaldin, car, dans le Candaya, on n'enterre pas les personnes vivantes, mais les mortes. Seigneur écuyer, répliqua Sancho, on a vu souvent enterrer un homme évanoui, le croyant mort, et il me semble que la reine Maguncia devait plutôt s'évanouir que mourir, car avec la vie on remédie à bien des choses, et la folie de l'infante n'était pas si grande que sa mère dût s'en affecter autant. Si elle s'était mariée à quelque page ou autre serviteur de sa maison, comme l'ont fait tant d'autres, à ce que j'ai oui dire, le mal eût été sans remède; mais pour s'être unie à un chevalier aussi noble et aussi bien élevé qu'on nous l'a dépeint, en vérité, en vérité, quoique ce fût une folie, elle n'était pas si grande qu'on le pense : car, suivant les principes de mon maître ici présent, et qui ne me laissera pas mentir, de même que des hommes lettrés on fait des évêques, de même des chevaliers, surtout s'ils sont errants, on peut faire des rois et des empereurs. Tu as raison. Sancho, dit Don Quichotte, avec deux doigts de bonne fortune un chevalier errant est en pouvoir prochain de devenir le plus grand seigneur du monde. Mais que la dame Doloride poursuive; elle me parait hésiter à nous faire connaître l'amer de cette histoire si douce jusqu'ici. S'il reste de l'amer, dit la comtesse, si amer en effet qu'en comparaison les coloquintes sont douces et les lauriers-roses savoureux.

La reine morte et non évanouie, nous l'enterrâmes; mais, à peine fut-elle recouverte de terre, à peine lui avions-nous dit le dernier adieu, que (Quis talia fando temperet à lacrymis?) ur le tombeau de la reine, on vit paraître le géant Malambrun, son cousin germain, monté sur un cheval de hois: il est fort cruel et de plus enchanteur. Pour venger la mort de sa cousine, punir l'audace de Clavijo, la folie d'Antonomasie, il les enchanta tous deux par son art sur le tombeau même: la princesse fut changée en guenon de bronze, et son époux en un effroyable crocodile d'un métal inconnu. Entre les deux s'élève une colonne aussi de métal, sur laquelle est écrite en langue syriaque une inscription qui, traduite en langue de Candaya, et présentement en castillan, porte cette sentence:

« Ces deux téméraires amants ne recouvreront pas leur pre-« mière forme que le vaillant Manchèque ne soit venu se mesurer « avec moi en combat singulier; c'est à sa grande valeur seule-« ment que les destins réservent la fin de cette aventure inouïe.»

Cela fait, l'enchanteur tira du fourreau un énorme et large cimeterre, et, me saisissant par les cheveux, fit mine de vouloir me couper le cou et me trancher la tête. La frayeur me saisit, ma langue s'attacha à mon palais, je me crus à mon dernier moment. Cependant, faisant un dernier effort, d'une voix tremblante et plaintive, je lui dis des choses si touchantes qu'il suspendit l'exécution de son rigoureux arrêt. Enfin, il fit amener devant lui toutes les duègnes du palais qui sont celles que vous voyez ici, et après avoir fait ressortir toute l'énormité de notre faute, vitupéré le caractère des duègnes, leurs mauvaises manœuvres et leurs artifices pires encore, il rejeta sur toutes la faute dont j'étais seule coupable, et nous dit qu'il voulait bien ne pas nous punir de la peine capitale, mais qu'il nous infligerait une punition plus lente qui nous donnerait une mort civile et continuelle. Au même moment, à l'instant même où il cessa de patter, nous sentimes s'ouvrir les pores de notre visage, et il nous sembla que partout on nous piquait avec des

<sup>1</sup> A checit, que pourrait retenir ses larmes?

pointes d'aiguilles; nous y portàmes aussitôt la main, et nous nous trouvames telles que vous allez voir. En cet instant, la Doloride et les autres duègnes soulevèrent les voiles qui les couvraient, et laissèrent voir leur visage semé de grandes barbes rouges, noires, blanches, mêlées, qui parurent surprendre le duc et la duchesse, et frappèrent d'étonnement Don Ouichotte, Sancho et tous les assistants. Ce fut de cette manière, poursuivit la Trifaldi, que nous punit ce félon, ce méchant Malambrun : il recouvrit la douceur et la morbidesse de nos visages de ce crin àpre et dur. Plût au ciel qu'il nous eût coupé la tête avec son effroyable cimeterre, plutôt que d'obscurcir la lumière de notre beauté par cette bourre qui nous couvre! car, si nous y réfléchissons, mes seigneurs (et pour ce que je vais dire, je voudrais pouvoir faire de mes yeux deux fontaines; mais la contemplation de notre disgrâce et les mers qu'ils ont versées jusqu'à présent les ont taris et rendus secs comme des tiges de blé, et ainsi je parlerai sans larmes); si, dis-je, nous y réfléchissons, en quel lieu peut aller une duègue barbue? quel père, quelle mère auront compassion d'elle? qui lui donnera du secours? lorsqu'un teint frais et poli, un visage martyrisé par cent espèces de fards et de pommades ont bien de la peine à plaire, que deviendra celle dont une forêt recouvre la figure? O duègnes, mes compagnes! nous sommes nées sous un astre bien malheureux, nos pères nous ont engendrées dans une heure bien fatale! En achevant ces mots, elle sembla s'évanouir.

# CHAPITRE XL.

De choses qui touchent et appartiennent à cette aventure et à cette mémorable histoire.

En vérité, ceux qui prennent plaisir à lire des histoires semblables à celle-ci, doivent savoir gré à Cid Hamet, son premier auteur, du soin avec lequel il en rapporte toutes les particularités, sans négliger de mettre en lumière la moindre chose, tant futile soit-elle. Il peint les pensées, découvre ce qui se passe dans l'esprit, répond à ce que l'on ne dit pas, éclaircit les doutes, résout les arguments; en un mot, partout il montre le soin le plus minutieux. O célèbre auteur! heureux Don Quichotte! fameuse Dulcinée! aimable Sancho! puisse chacun de vous, puissiez-vous tous ensemble, vivre une longue suite de siècles pour le plaisir et le passe-temps universel des vivants.

Sancho, continue l'histoire, voyant la Doloride évanouie, s'écria : Foi d'homme de bien, je jure, par la vie de tous les Panças mes ancêtres, que je n'ai jamais entendu, vu, que mon maître ne m'a jamais conté, n'a jamais imaginé une aventure pareille à celle-ci. Que mille diables t'emportent, maudit enchanteur et géant Malambrun! n'avais-tu pas d'autre espèce de châtiment que de donner de la barbe à ces pécheresses? n'aurait-il pas mieux valu et ne leur eût-il pas été mieux séant de leur fendre en deux le nez du haut en bas, eussent-elles dù nasiller, que de les rendre ainsi velues? Je parie qu'elles n'ont pas le moyen de payer celui qui les raserait. Vous avez dit vrai, seigneur, répondit une des douze, nous n'avons pas d'argent pour nous faire émonder, aussi quelques-unes d'entre nous ont imaginé un remède : c'est d'appliquer sur notre visage un emplâtre de poix, nous l'arrachons ensuite brusquement, et nous nous trouvons ainsi rases et lisses comme le fond d'un mortier de pierre. Il y a bien dans le Candaya des femmes qui vont, de maison en maison, pour arracher le poil, polir les sourcils, et faire d'autres toilettes qui concernent les femmes; mais nous autres, duègnes de madame, nous n'avons jamais voulu les admettre auprès de nous, parce que le plus grand nombre fait le métier d'entremetteuse ; si le seigneur Don Quichotte ne vient point à notre secours, nous porterons nos barbes au tombeau. Jépilerais la mienne en pays maure, dit Don Quichotte, si je ne vous délivrais pas des vôtres. En ce moment, la Trifaldi revint à elle, et lui dit : Le retentissement de votre promesse, vaillant chevalier, est venu à mon oreille au milieu de mon évanouissement, c'est ce qui m'a fait revenir à moi et reprendre mes sens. Je vous conjure donc de nouveau, illustre errant, invincible seigneur, de mettre en exécution votre gracieuse promesse. Cen'est pas moi qui la retarderai, répond ( Don Quichotte : vovez, madame, ce qu'il me convient de lane, mon courage est prêt à vous servir. Il est constant, reput la Dolonde, que, d'ici au royaume de Candaya, si on y va par terre, il y a cinquille lieues, deux de plus ou de moins:

mais, si on y va par les airs, en ligne droite, il y en a trois mille deux cent vingt-sept. Vous saurez encore que Malambrun me dit que, lorsque ma bonne fortune m'aurait fait trouver le chevalier notre libérateur, il lui enverrait une monture beaucoup meilleure et moins vicieuse que celles de retour, car ce doit être le même cheval de bois sur lequel le vaillant Pierre enleva la belle Maguelone; il se dirige par une cheville qu'il a au front et qui lui sert de frein et vole dans les airs avec une telle vitesse qu'on dirait que tous les diables l'emportent. Ce cheval, suivant l'ancienne tradition, fut fabriqué par le sage Merlin ; il le prêta à Pierre, son ami, qui s'en servit pour faire de grands voyages, et enleva, comme je vous l'ai dit, la belle Maguelone, qu'il transporta en croupe dans les airs, laissant ébahis tous ceux qui, de la terre, les regardaient. Merlin ne prêtait ce cheval qu'à ceux qu'il aimait ou qui le payaient le mieux, et, de-puis le grand Pierre jusqu'à présent, on n'a pas su que personne l'ait monté. Malambrun s'en est emparé par son art, il le tient en son pouvoir, et s'en sert pour ses différents voyages dans les quatre parties du monde. Aujourd'hui il est ici, demain en France, le jour suivant dans le Potosi. Ce qu'il y a de plus admirable, c'est que ce cheval ne mange ni ne dort, et n'use point de fers; il va l'amble dans les airs, sans ailes, et son allure est si douce que celui qu'il porte peut tenir dans ses mains une tasse pleine d'eau sans en répandre une goutte : c'est pour cela que la belle Maguelone aimait tant à le monter. S'il est question d'allure douce et posée, dit Sancho, mon âne, quoiqu'il ne vole pas par les airs, le disputerait sur terre à toutes les montures qui vont l'amble. Tout le monde se mit à rire et la Doloride continua : Ce cheval, si Malambrun a l'intention de mettre fin à nos maux, sera ici avant qu'il se soit écoulé une demi-heure de nuit; car il m'a dit que le signe dont il se servirait pour me faire connaître que j'aurais rencontré le chevalier que je cherchais, serait de m'envoyer le cheval. Et combien peut-il porter de personnes? demanda Sancho. Deux, répondit la Doloride, l'une en selle et l'autre sur la croupe, et, pour l'ordinaire, ces deux personnes sont le chevalier et l'écuyer, lorsqu'il n'y a point de demoiselle enlevée. Je voudrais bien savoir, continua Sancho, le nom de ce cheval. Son nom, repartit la

Doloride, n'est point Pégase, comme celui du cheval ailé de Bellérophon; ni Bucéphale, comme le coursier d'Alexandre : ni Bride d'or, comme celui de Roland le Furieux ; ni Bayard, comme le cheval de Renaud de Montauban; ni Frontin, comme celui de Roger; ni Bootes ou Piritous, comme les chevaux du Soleil; ce n'est point Orélie, comme celui que montait le malheureux Rodrigue, dernier roi des Goths, dans la bataille où il perdit la couronne et la vie. Je parie, interrompit Sancho, que, puisqu'on ne lui a pas donné le nom d'un de ces chevaux célèbres, il ne s'appelle pas non plus Rossinante, nom du cheval de mon maître, nom qui en convenance surpasse tous ceux que vous venez d'indiquer. Vous avez dit vrai, répondit la comtesse barbue; mais, avec tout cela, son nom lui va fort bien, car il s'appelle Chevillard le Lèger 1, de la cheville qu'il a au front, du bois dont il est fait et de la légèreté de son allure: ainsi, en ce qui concerne le nom, il peut le disputer au fameux Rossinante. Le nom ne me déplaît pas, dit Sancho; mais je voudrais bien savoir avec quelle frein ou quelle bride on le gouverne. Je l'ai déjà dit, poursuivit la Tr faldi, c'est avec la cheville : en la tournant de côté ou d'autre, le cavalier qui le monte le dirige comme il veut, soit au haut des airs, soit en rasant le sol, soit en gardant un juste milieu, qui est ce que l'on cherche et ce que l'on doit faire dans toutes les actions bien ordonnées. Je voudrais déjà le voir, dit Sancho; mais, penser que je monte dessus, soit en selle, soit en croupe, c'est demander des poires à un orme. J'ai bien de la peine à me tenir sur mon grison avec un bât plus doux que de la soie, et l'on voudrait que je me misse sur une croupe de bois, sans coussin, ni oreiller! Par Dieu! je n'ai pas envie de me moudre pour ôter la barbe à qui que ce soit : que chacun se rase à sa fantaisie, pour moi je n'ai nullement envie d'accompagner mon maître en un si long voyage. D'ailleurs, pour ce rasement de barbe, je ne saurais lui être nécessaire, comme je le suis pour le désenchantement de madame Dulcinée. Si fait, ami, dit la Trifaldi, vous l'êtes même à un tel point que, sans vous, nous ne ferons rien. A d'autres, reprit Sancho : qu'ont à voir les écuvers

<sup>4</sup> Chardeño el Aligero, de charga cheville, leño bors, et aligero leger, porteur d- p

dans les aventures de leurs maîtres? en doivent-ils avoir l'honneur, et nous en supporter le travail? Mort de ma vie! si du moins les historiens disaient : Tel chevalier a mis fin à telle ou telle aventure, mais avec l'assistance d'un tel, son écuyer, sans lequel il lui était impossible de la terminer. Mais ils écrivent sans plus de facons : Don Paralipoménon aux trois étoiles acheva l'aventure des six lutins, sans nommer seulement la personne de son écuyer, qui était présent à tout, pas plus que s'il n'eût jamais existé. Je vous le répète, seigneurs, mon maître peut s'en aller tout seul, et grand bien lui fasse, moi, je resterai dans la compagnie de madame la duchesse, et, peut-être, quand il reviendra, trouvera-t-il la cause de madame Dulcinée fort améliorée, car, dans mes moments de loisir, j'ai l'intention de me donner ma tâche de coups de fouet où le poil ne sera pour rien. Mais, avec tout cela, bon Sancho, dit la duchesse, il faut pourtant bien que vous accompagniez votre maître si cela est nécessaire : tous les gens de bien vous en prieront : il ne serait pas convenable que, par une crainte déplacée, vous laissassiez si mal peuplés les visages de ces dames. A d'autres, encore une fois, répliqua Sancho; si encore cette charité devait se faire pour quelque demoiselle recluse, ou pour quelque petite fille de la doctrine, un homme pourrait s'aventurer à supporter quelque peine; mais souffrir pour ôter la barbe à des duègnes, au diable! j'aimerais mieux les voir toutes barbues, depuis la plus grande jusqu'à la plus petite, depuis la plus minaudière jusqu'à la plus pimpante. Vous en voulez aux duègnes, ami Sancho, dit la duchesse; vous suivez de bien près l'opinion de l'apothicaire de Tolède. En vérité, vous avez tort : j'ai chez moi des duègnes dignes de servir de modèles; voici doña Rodriguez qui me dispense d'en dire davantage. Votre excellence l'a dit, répondit la doña Rodriguez; Dieu connaît la vérité de tout: bonnes ou mauvaises, barbues ou rases, nous duègnes, nos mères nous ont aussi bien engendrées que les autres femmes, et, puisque Dieu nous a mises au monde, il sait bien pourquoi. Je me fie à sa miséricorde et non à la barbe de qui que ce soit. C'en est assez, madame Rodriguez, dit Don Quichotte, et vous, madame Trifaldi et compagnie, j'espère que le ciel regardera vos maux en pitié, et que Sancho fera ce que je lui commanderai. Vienne seulement Chevillard, et que je me voie aux prises avec Malambrun : il n'est rasoir qui coupat vos barbes avec autant de facilité qu'en aura mon épée à abattre de dessus ses épaules la tête de ce géant. Dieu supporte les méchants, mais ce n'est pas pour toujours. Ah! s'écria la Doloride, puissent les étoiles des régions célestes regarder avec des yeux bénins votre grandeur, vaillant chevalier, et donner à votre courage autant de prospérité que de force, afin que vous soyez toujours le rempart et le bouclier de la caste abattue et méprisée des duègnes, abominée par les apothicaires, frondée par les écuyers, et subtilisée par les pages! Que maudite soit l'imbécile qui, à la fleur de son âge, aima mieux se faire duègne que religieuse! Malheureuses que nous sommes! quand nous viendrions en ligne directe, de mâle en mâle, d'Hector de Troie, nos maîtresses ne laisseraient pas de nous jeter un rous, au prix d'une couronne. O géant Malambrun! quoique tu sois enchanteur, tu es fidèle à tes promesses : envoie-nous l'incomparable Chevillard, afin que nos maux aient un terme. Si la chaleur arrive, et que nos barbes subsistent, malheur à nous! La Doloride proféra ces mots avec tant d'émotion, qu'elle arracha des larmes à tous les assistants, et même à Sancho. Il résolut dans son cœur d'accompagner son maître jusqu'au bout du monde, si de lui dépendait de faire tomber la laine de ces faces vénérables.

### CHAPITRE XLI.

Arrivée de Chevillard, et fin de cette longue histoirc.

Cependant la nuit arriva, et avec elle l'instant prédit où devait arriver le fameux cheval Chevillard: le retard fatiguait déjà Don Quichotte; il lui semblait que si Malambrun tardait tant à l'envoyer, ou qu'il n'était pas le chevalier destiné à cette aventure, ou que le géant hésitait à se mesurer avec lui. Enfin, on vit entrer dans le jardin quatre sauvages tout couverts de lierre, et portant sur leurs épaules un grand cheval de bois: ils le posèrent à terre sur ses pieds, et l'un des sauvages dit: Monte sur cette machine le chevalier qui aura le courage d'y monter. Ce ne sera pas moi, dit Sancho, parce que je n'en ai point le courage, et je ne suis pas chevalier. Le Sauvage conti-

nua: Que l'écuyer, s'il en a un, monte en croupe, et qu'il ait confiance dans le vaillant Malambrun, car il n'a à craindre que son épée et nulle autre, et aucune embûche. Il ne s'agit que de tourner la cheville qui est au cou du cheval, il les conduira par les airs à l'endroit où les attend Malambrun; mais, afin que la prodigieuse élévation où ils vont se trouver ne leur cause point de vertiges, il convient de leur bander les yeux. Quand le cheval hennira, ce sera le signal de la fin de leur voyage. Cela dit, les sauvages laissèrent le cheval, et s'en retournèrent par où ils étaient venus.

Quand la Doloride apercut le cheval: Vaillant chevalier, ditelle à Don Quichotte d'une voix presque larmoyante, Malambrun a tenu sa parole: voici le cheval, nous sentons croître notre barbe, chacune de nous vous conjure par chacun des poils qui la composent, de nous raser et de nous tondre ; il ne faut plus pour cela que monter avec votre écuyer, et donner un heureux commencement à votre nouveau voyage. Je le ferai, comtesse Trifaldi, de bon cœur et de bon gré, dit Don Quichotte, sans attendre de coussins et sans éperons, pour prévenir tout retard, tant j'ai d'impatience de vous voir sans barbe, ainsi que vos compagnes. Et moi, dit Sancho, je ne le ferai ni de bon ni de mauvais gré, en aucune manière, et, si ce rasement ne peut s'opérer sans que je monte en croupe, mon maître peut bien chercher un autre écuyer qui l'accompagne, ou ces dames un autre moyen de se polir le visage : je ne suis point sorcier, pour prendre plaisir à voler ainsi dans les airs. Et que diraient mes insulaires, s'ils savaient que leur gouverneur se promène au milieu des vents? D'ailleurs, comme il y a trois mille et tant de lieues d'ici à Candaya, si le cheval se lasse ou que le géant se fâche, nous met-trons à revenir une demi-douzaine d'années, et il n'y aura plus d'ile au monde, ni d'ilot qui me connaisse. Et puis on dit, en commun proverbe, que, dans le retard est le danger, que, quand on nous donne la génisse, il faut s'approcher avec la corde. N'en déplaise aux barbes de ces dames, saint Pierre est fort bien à Rome; je veux dire que je me trouve bien dans cette maison. où l'on me fait un si bon traitement, et du maître de laquelle j'espère un aussi grand bien que celui de me voir gouverneur. Ami Sancho, lui dit le duc, l'île que je vous ai promise n'est ni

mobile ni fugitive : ses racines pénètrent si profondément dans les entrailles de la terre, que les plus grands efforts ne sauraient la déranger d'où elle est. D'un autre côté je sais, et vous ne pouvez l'ignorer, qu'il n'est aucun office un peu important qui ne s'achète par quelque don plus ou moins considérable, celui que j'exige de vous pour ce gouvernement, c'est d'accompagner votre maître Don Quichotte pour accomplir et mettre à fin cette mémorable aventure. Montez donc sur Chevillard, et revenez avec toute la promptitude qu'on peut attendre de lui, ou si la fortune contraire vous ramène à pied comme un pèlerin, allant de maison en maison, d'hôtellerie en hôtellerie, en quelque temps que vous reveniez, vous trouverez votre île où vous la laissez, vos insulaires toujours prêts à vous recevoir pour gouverneur et ma volonté toujours la même; n'en doutez point, seigneur Sancho, ce serait faire une injure notable au vif désir que j'ai de vous servir. N'en dites pas davantage, seigneur, répondit Sancho : je suis un pauvre écuyer, je ne saurais répondre à tant de courtoisie. Que mon maître monte, qu'on me bande les yeux, qu'on me recommande à Dieu, et qu'on me dise si, lorsque je serai là-haut, je pourrai invoquer Notre-Seigneur et prier les anges de m'être favorables. Oui, sans doute, dit la Trifaldi, vous pourrez vous recommander à Dien ou à qui vous voudrez. Malambrun, quoique enchanteur, est chrétien; il fait ses enchantements avec beaucoup de prudence et de discernement, sans se compromettre avec personne. Ainsi soit-il, reprit Sancho. Dieu me soit en aide et la sainte Trinité de Gaëte. Depuis la mémorable aventure des moulins à foulon, dit Don Quichotte, je n'ai jamais vu Sancho si effrayé que dans ce moment. Si je croyais aux pressentiments comme d'autres, sa pusillanimité pourrait faire naître quelque hésitation en moi. Mais approche, Sancho, avec la permission de ces seigneurs je voudrais te dire deux mots en particulier. Il tira son écuyer à l'écart sous quelques arbres du jardin, et, lui prenant les deux mains : Tu vois bien, frère, lui dit-il, le long voyage que nous allons entreprendre? Dieu sait quand nous en reviendrons, et le loisir que nous laisseront les affaires : ainsi je voudrais que tu te retirasses dans ta chambre, comme si tu allais chercher quelque chose nécessaire pour la route, et qu'en

peu de temps tu te donnasses, si tu veux, cinq cents coups de fouet, en à-compte sur les trois mille trois cents auxquels tu t'es engagé, ce sera autant de fait, car, chose commencée est à moitié achevée. Par Dieu, seigneur, répondit Sancho, il faut que vous soyez fou, et l'on peut bien dire : Tu me vois pressé, et tu me demandes ma fille! Il faut, dans ce moment-ci, que je pose mes fesses sur une table rase, et vous voulez que je me les déchire? En vérité, en vérité, vous perdez la raison. Allonsnous-en raser ces dames, au retour, je vous promets, sur ma parole, de m'employer tellement à remplir mon obligation, que vous aurez sujet d'être content; pour le présent, n'en parlons plus. Cette promesse me console, bon Sancho, dit Don Quichotte: je suis persuadé que tu la tiendras, car, quoique simple, tu es sincère et véridique. Je suis brun et non pas vert, dit Sancho; mais, quand je serais mèlé, je tiendrais ma parole. Ils retournèrent vers Chevillard. Allons, Sancho, dit Don Quichotte au moment de monter, bande-toi les yeux et monte. Celui qui nous envoie chercher de contrées si lointaines, n'a pas l'intention de nous abuser : quelle gloire lui reviendrait-il de tromper ceux qui se fient à lui? et, quand les choses tourneraient tout autrement que je ne l'espère, la gloire d'avoir entrepris une telle aventure ne peut être obscurcie par aucune malice, Allons, seigneur, répondit Sancho, j'ai sur le cœur les larmes et les barbes de ces dames, et je ne mangerai pas une bouchée qui me profite, jusqu'à ce que je les voie dans leur premier poli. Mais montez vous-même et bandez-vous les veux le premier, car, puisque je dois aller en croupe, il est clair que celui de la selle doit monter avant l'autre. Tu as raison, répondit Don Quichotte, et tirant de sa poche un mouchoir, il pria la Doloride de lui bander les yeux; mais, un instant après, il leva le bandeau, et dit : Si j'ai bonne mémoire, j'ai lu dans Virgile ce qu'il rapporte du palladium de Troie; c'était un cheval de bois que les Grecs offrirent à la déesse Pallas. Il renfermait dans ses flancs des combattants armés, qui, ensuite, détruisirent la ville; il serait bon de voir d'abord ce que Chevillard a dans l'estomac. Ce n'est pas la peine, reprit la Doloride; je suis caution que Malambrun n'est ni malicieux ni traitre. Que votre seigneurie monte sans aucune crainte, je

prends sur moi le mal qui peut vous arriver. Don Quichotte réfléchit qu'insister sur les précautions, ce serait faire suspecter son courage: ainsi, sans plus faire d'objection, il monta sur Chevillard, et mit la main sur la cheville, qui tournait facilement. Comme il n'avait point d'étriers, ses jambes pendaient, et il ressemblait à une figure de tapisserie de Flandre, représentant un triomphe romain. Ensuite, Sancho se mit en devoir de monter, mais lentement et de mauvaise grâce. Il s'arrangea le mieux qu'il put sur la croupe; il la trouva fort peu douce et même un peu dure, et demanda au duc qu'on lui donnat, s'il était possible, quelque coussin ou oreiller, fût-ce de l'estrade de la duchesse ou du lit de quelque page; car, disait-il, la croupe du cheval paraissait de marbre plutôt que de bois. La Trifaldi répondit que Chevillard ne souffrait aucun ornement, aucun harnais sur lui; mais que, si Sancho voulait, il pouvait se mettre à la manière des femmes, pour ne pas tant sentir la dureté. Sancho le fit, se laissa bander les yeux, dit adieu à la compagnie, mais, un moment après, il se découvrit, et, regardant tout le monde avec des yeux attendris et pleins de larmes, il conjura chacun de l'aider dans ce péril par force Pater et force Are, afin que Dieu leur accordat des gens pour en dire à leur tour, s'ils se trouvaient dans une semblable transe. Larron, dit Don Quichotte, es-tu donc au gibet ou au dernier terme de la vie, pour faire de semblables prières? N'es-tu pas, créature couarde et làche, à la même place où se trouva la belle Maguelone, et dont elle descendit, non pour être enterrée, mais pour être reme de France, si les historiens ne sont pas menteurs? Et moi, qui te touche, ne puis-je pas me comparer au vaillant Pierre, dont j'occupe la place? Couvre-toi, couvre-toi les yeux, animal sans courage, et que ta bouche ne laisse pas échapper la frayeur, du moins en ma présence. Recouvrez-moi done, dit Sancho; et, pnisqu'on ne veut pas que je me recommande à Dieu, ni que j'y sois recommandé, je crains fort qu'il ne se trouve là-haut quelque légion de diables qui nous mèneut à Peralvillo 1. Ils se couvrirent les yeux, et Don Quichotte, se trouvant bien assis, tourna la cheville. A peine v

<sup>1</sup> Popularillo, canton voisin de Cindad Réal, où l'on executait les volcurs de grand chemin que condamnait a mort la justice de Tolède.

eut-il mis la main que toutes les duègnes et les assistants se mirent à crier : Dieu te conduise, valeureux chevalier! Dieu t'accompagne, écuyer intrépide! voilà que vous fendez l'air plus vite qu'une flèche, et vous ravissez d'admiration tous ceux qui vous regardent d'en bas. Tiens-toi bien, vaillant Sancho; tu te balances; prends garde de tomber, ta chute serait plus terrible que celle du jeune téméraire qui voulut conduire le char du soleil. Sancho entendit ces discours, et, serrant fortement son maître qu'il enlacait dans ses bras, il lui dit : Seigneur, je ne sais pourquoi ces gens-là disent que nous nous élevons si haut, leur voix vient jusqu'à nous, et l'on dirait qu'ils parlent ici près. - Ne t'en rapporte point à cela, Sancho, ces sortes d'aventures et cette manière d'aller sont tellement hors des voies ordinaires, que tu t'élèverais à mille lieues sans cesser de voir ou d'entendre. Mais ne me serre pas tant, tu me feras tomber. En vérité, je ne sais qui te trouble et t'épouvante, car je jure bien que, de ma vie, je n'ai trouvé monture aussi douce que cellelà : on dirait que nous ne bougeons pas de place. Chasse donc tes craintes, ami, les choses vont comme elles doivent aller et nous avons le vent en poupe. C'est la vérité, répondit Sancho. car, de ce côté-ci, je sens un si grand vent, qu'on dirait que mille soufflets donnent sur moi. Il ne se trompait pas, car, avec de grands soufflets, on lui faisait du vent. Le duc, la duchesse et le majordome avaient si bien préparé l'aventure, qu'il n'y manquait rien pour la rendre parfaite. Don Quichotte, ayant à son tour senti le vent : Sans doute, dit-il, nous voici parvenus à la seconde région de l'air, où se forment la grèle et la neige: les éclairs, le tonnerre, les rayons du soleil se forment dans la troisième, et, si nous allons toujours nous élevant ainsi, nous arriverons promptement à la région du feu, car je ne sais comment modérer cette cheville pour ne pas monter jusqu'où nous serions consumés. En ce moment, avec des étoupes enflammées, et autres matières combustibles et faciles à éteindre, placées au bout de longs roseaux, on commença à leur chauffer la figure. Sancho sentit la chaleur : Que je meure, dit-il, si nous ne sommes pas déjà dans le pays du feu, ou bien près; la moitié de ma barbe est roussie. J'ai bien envie de me découvrir pour voir où nous sommes. Garde-t'en bien, répondit Don Quichotte, souviens-toi de l'histoire véridique du licencié Torralya, que les diables emportèrent par les airs, à cheval sur un bàton, et les yeux fermés. En douze heures il arriva à Rome, et descendit dans la Torre de Nona, qui est une rue de la ville; il y vit tout le tumulte, l'assaut et la mort de Bourbon et le lendemain matin il était de retour à Madrid, où il raconta tout ce qu'il avait vu. Il dit entre autres que, pendant qu'il était en l'air, le diable lui commanda d'ouvrir les yeux, il le fit et se vit si près du corps de la lune qu'il aurait pu la toucher avec la main, mais qu'il n'osa pas regarder du côté de la terre, de peur que la tête ne lui tournât. Ainsi, Sancho, nous ne devons point nous découvrir les yeux : celui qui s'est chargé de nous en rendra compte. Peut-être ne nous élevons-nous ainsi que pour prendre élan et retomber sur le royaume de Candaya, comme fait le faucon, quand du haut des airs il fond sur le héron pour peu qu'il s'élève. Quoiqu'il ne nous semble pas qu'il y ait une demi-heure que nous sommes partis du jardin, crojsmoi, nous devons avoir fait bien du chemin. Je ne sais ce qu'il en est, répondit Sancho, mais je peux bien dire que, si madame Magallanes ou Maguelone se contentait de cette croupe. elle n'avait pas la chair bien sensible.

Le duc, la duchesse et toute la compagnie ne perdaient pas un mot de la conversation de nos deux braves, et elle les divertissait extrêmement. Mais, voulant terminer cette aventure étrange et si bien combinée, ils mirent, avec des étoupes, le fen à la queue de Chevillard, et à l'instant le cheval rempli de fusées et de pétards fut enlevé au milieu d'un fraças épouvantable, et retomba par terre avec Don Quichotte et Sancho, à moitié grillés. Déjà la Trifaldi et tout l'escadron barbu avaient disparu du jardin, et les autres étaient restés à plat ventre par terre, comme évanouis de frayeur. Don Quichotte et son écuyer se relevèrent en assez mauvais état, et, regardant de tous côtés, ne furent pas médiocrement surpris de se retrouver dans le jardin d'où ils étaient partis, et de voir tant de gens étendus par terre; mais, leur étonnement s'accrut encore, en apercevant au bout du jardin une grande lance fichée en terre, à laquelle était suspendue, par deux cordons de soie verte, un parchemin blanc, sur le juel on lisait, en grosses lettres d'or :

« L'illustre chevalier Don Quichotte de la Manche a mis à fin « l'aventure de la comtesse Trifaldi, autrement dite la duègne

« Doloride et compagnie, seulement en l'entreprenant. Malam-

« brun se tient pour content et entièrement satisfait. Les barbes

« des dames sont déjà tondues, leurs faces lisses, et le roi Cla-

« vijo avec la reine Antonomasie rétablis dans leur premier « état. Lorsque la fustigation de l'écuyer sera accomplie, la

« blanche colombe se verra délivrée des serres empestées des

« gerfauts qui la poursuivent, et dans les bras de son tourte-

« reau chéri : ainsi l'ordonne le sage Merlin, le proto-enchan-

« teur des enchanteurs, »

En lisant ces mots, Don Quichotte comprit clairement qu'il était question du désenchantement de Dulcinée: il rendit grâces au ciel d'avoir, avec si peu de danger, mis à fin une si grande aventure et rappelé à leur premier état les faces barbues des vénérables duègnes, qu'il n'apercevait plus. Il se dirigea ensuite vers l'endroit où le duc et la duchesse n'étaient pas encore revenus de leur évanouissement, et, prenant le duc par la main: Bon courage, digne seigneur, lui dit-il, bon courage, tout ceci n'est rien : l'aventure est terminée sans danger, comme le prouve clairement cette inscription. Le duc parut revenir à lui peu à peu, comme un homme qui sort d'un profond sommeil, la duchesse et tous les autres en firent autant, avec des démonstrations si naturelles d'admiration et de frayeur, qu'il n'était personne qui n'eût pu croire véritable une plaisanterie revêtue de tant de vraisemblance. Le duc, les veux encore à demi fermés, lut l'écriteau, et aussitôt, se jetant sur Don Quichotte, à bras ouverts, il lui dit qu'il était le plus excellent chevalier qu'on eût jamais vu. Sancho cherchait de tous ses yeux la Doloride, pour voir quelle figure elle avait sans barbe, et si elle était aussi belle que l'annoncaient ses gaillardes dispositions; mais on lui dit qu'aussitôt que Chevillard, tout enflammé, s'était précipité vers la terre, la Trifaldi, suivie de tout l'escadron des duègnes, avait disparu, et qu'elles n'avaient déjà plus un seul poil de barbe. La duchesse demanda à Sancho comment il s'était trouvé dans un si long voyage. Madame, dit-il, je sentis que nous volions dans la région du feu, comme me

l'assurait mon maître; je voulus me découvrir un peu les yeux, mais lui, à qui j'en demandai la permission, n'y voulut pas consentir; moi, qui ne manque pas de curiosité et de désir de savoir ce qu'on me défend, j'écartai tant soit peu mon mouchoir vers le nez, sans que personne le vît, et j'aperçus la terre; elle ne me parut pas plus grosse qu'un grain de moutarde, et les hommes qui marchaient dessus pas beaucoup plus gros que des noisettes, ce qui prouve à quelle hauteur nous étions. Faites attention à ce que vous dites, ami Sancho, dit la duchesse; il semblerait que vous avez vu les hommes et non la terre; car, si celle-ci était grosse comme un grain de moutarde, et chaque homme comme une noisette, il est clair qu'un seul homme devait couvrir toute la terre. Vous avez raison, dit Sancho; cependant, je la découvris par un petit côté, et je la vis tout entière. - Mais, Sancho, par un petit côté l'on ne saurait voir un objet tout entier. - Je n'entends rien à toutes ces visions; mais il faudrait que votre seigneurie fit attention que, puisque nous volions par enchantement, par enchantement aussi je pouvais voir toute la terre et tous les hommes, de quelque côté que je les regardasse. Si vous ne voulez pas me croire sur ce point, encore moins croirez-vous qu'en me découvrant du côté des sourcils, je me vis si près du ciel qu'il n'y avait pas une palme et demie de lui à moi, et je puis vous jurer, madame, qu'il est bien grand. Nous nous trouvions dans l'endroit où sont les chèvres: comme, dans mon enfance, j'ai été chevrier en mon pays, sur Dieu et sur mon àme aussitôt que je les vis, il me prit une certaine envie de m'entretenir un peu avec elles, et, si je ne l'avais pas fait, je crois que j'en serais crevé. Je cédai donc à mon envie, et comment? Sans rien dire à personne, ni même à mon maître, je descendis tout doucement de dessus Chevillard, puis je me mis à causer pendant près de trois quarts d'heure avec ces chèvres, qui sont comme des giroflées ou d'autres fleurs; et cependant Chevillard ne bougea pas de place. Et pendant que le bon Sancho s'entretenait avec les chèvres, dit le duc, que faisait le seigneur Don Quichotte? Comme toutes ces choses sont hors de l'ordre naturel, répondit celui-ci, l'on ne doit pas s'étonner de ce que dit Sancho, Pour moi, je ne me suis découvert ni en haut ni en bas; je n'ai vu ni le ciel, ni la terre, ni la mer, ni les sables; i'ai senti il est vrai que nous passions par la région de l'air, et que nous touchions à celle du feu; mais que nous soyons allés au-delà, je ne puis le croire : la région du feu étant entre la lune et la dernière région de l'air, nous n'aurions pu nous trouver où sont les sept chèvres dont parle Sancho, sans être consumés, et, puisque nous ne le sommes point, ou Sancho ment, ou il a rêvé. Je n'ai ni menti ni rêvé, répondit Sancho: demandez-moi le signalement de ces chèvres, et vous verrez si je dis la vérité ou non. Dites-nous-le, demanda la duchesse. Madame, répondit Sancho, il y en a deux vertes, deux incarnates, deux azurées et une mêlée. Voilà, dit le duc, une nouvelle espèce de chèvre; et, dans notre région terrestre, on ne voit point de pareilles couleurs, je veux dire de chèvres de ces couleurs. Cela est bien clair, dit Sancho: aussi doit-il y avoir de la différence entre les chèvres du ciel et celles de la terre, Dites-moi, Sancho, demanda le duc, parmi ces chèvres, avezvous vu quelque bouc? - Non, seigneur; mais j'ai ouï dire qu'ils ne passent pas les cornes de la lune.

On ne voulut pas faire d'autres questions à Sancho, parce qu'on vit qu'il était en train de se promener par tout le ciel et de donner des nouvelles de tout ce qui se passait là-haut, sans avoir bougé du jardin. Telle fut la fin de l'aventure de la duègne Doloride, qui donna de quoi rire au duc et à la duchesse non seulement pour le moment, mais pour toute leur vie, et fournit à Sancho de quoi raconter pendant des siècles, s'il eût vécu des siècles. Don Quichotte, s'approchant, lui dit à l'oreille: Sancho, puisque vous voulez que l'on croie ce que vous avez vu dans le ciel, j'entends de même que vous me croyez sur ce que j'ai vu dans la caverne de Montésinos, et je ne vous en dis pas davantage.

# CHAPITRE XLII.

Des conseil que donna Don Quichotte à Sancho, avant qu'il allât gouverner son île, avec d'autres choses dignes de remarque.

Le duc et la duchesse furent tellement satisfaits de l'heureuse et amusante issue de l'aventure de la Doloride, qu'ils résolu-

rent de pousser plus loin leurs plaisanteries, voyant avec quelle facilité leurs hôtes les prenaient pour véritables. Ayant donc arrêté d'avance la conduite que leurs gens et leurs vassaux devaient observer à l'égard de Sancho, dans le gouvernement de l'île promise, le lendemain du voyage de Chevillard, le duc dit à Sancho de se disposer à se rendre dans son gouvernement, car les insulaires l'attendaient comme l'eau dans le mois de mai. Sancho s'inclina et répondit: Depuis que je suis descendu du ciel, et depuis que j'ai considéré la terre de cette hanteur, je l'ai vue si petite, que mon désir si grand d'ètre gouverneur s'est un peu modéré. Quelle grandeur en effet peut-il y avoir à commander sur un grain de moutarde? quelle dignité, quel honneur y a-t-il à gouverner une demi-douzaine d'hommes gros comme des noisettes? car la terre ne m'a pas paru en renfermer davantage. Si votre seigneurie voulait me donner la moindre partie du ciel, ne fût-elle que d'une demi-lieue, je la préférerais de beaucoup à la plus grande île du monde. Ami Sancho, répondit le duc, faites attention que je ne saurais disposer d'une partie du ciel, ne fût-elle pas plus grande que l'ongle : de telles récompenses et de tels dons n'appartiennent qu'à Dieu. Je vous donne ce que je peux : c'est une ile, droite et bien faite, arrondie, bien proportionnée, surtout abondante et fertile, avec laquelle, si vous êtes habile, vous pourrez joindre aux richesses de la terre celles du ciel. Ainsi soit, répondit Sancho; vienne donc l'île, je m'efforcerai d'être si bon gouverneur, qu'en dépit de tous les méchants, je monterai au ciel : ce que j'en dis n'est pas pour sortir de ma situation et m'élever au-dessus, mais seulement parce que je veux savoir ce que c'est que d'être gouverneur. Si vous en goûtez une fois, dit le duc, vous vous mangerez les mains pour garder le pouvoir, car c'est une chose bien douce que de commander et d'être obéi. A coup sûr, lorsque votre maître sera empereur (car il le sera certainement, au train dont vont les choses), on ne l'arrachera pas de là facilement, et il regrettera le temps qu'il aura passé sans l'être. Seigneur, répliqua Sancho, j'imagine que ce doit être une bonne chose que de commander, fût-ce à un troupeau de moutons. Que je meure, dit le duc, si vous ne savez pas un peu de tout ; l'espère que

vous serez aussi bon gouverneur que le promet votre bon jugement; mais laissons cela. N'oubliez pas que demain vous partirez pour votre gouvernement; ce soir on vous préparera l'équipage qui vous convient, et tout ce qui est nécessaire pour votre départ. Que l'on m'habille comme on voudra, dit Sancho, je n'en serai pas moins Sancho Pança. Sans doute, dit le duc ; cependant le costume doit être analogue à l'état, à la dignité que l'on possède. Il ne serait pas convenable qu'un jurisconsulte fût habillé comme un soldat, ni un soldat comme un prètre. Vous, Sancho, vous serez vêtu moitié en lettré, moitié en capitaine, parce que, dans l'île que je vous donne, les lettres sont aussi nécessaires que les armes, et les armes que les lettres. J'ai peu de lettres, dit Sancho, car je ne sais pas même l'A B C; mais il me suffit d'avoir dans la mémoire le christus pour être bon gouverneur. Pour les armes, je manierai celles qu'on me donnera, jusqu'à ce que je tombe, et Dieu en avant. Avec une aussi bonne mémoire, Sancho, reprit le duc, vous ne pouvez errer. En ce moment, parut Don Quichotte; apprenant ce qui se passait, et avec quelle promptitude Sancho partait pour son gouvernement, il le prit par la main, avec la permission du duc, et le mena dans sa chambre, avec l'intention de lui donner des conseils sur la conduite à tenir dans sa charge. Il ferma la porte, le fit asseoir presque malgré lui, et d'un ton doux et grave lui parla en ces termes:

Ami Sancho, je rends au ciel des grâces infinies de ce qu'avant même que la Fortune m'ait été favorable, elle vient à ta rencontre pour te faire part de ses dons. Moi qui comptais sur un sort heureux pour reconnaître tes services, je me vois encore au début de mes espérances, et toi, avant le temps, et contre toute raisonnable probabilité, tu vois tes désirs accomplis. Il y en a qui subornent, importunent, sollicitent, se lèvent matin, supplient sans se rebuter, et n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, un autre arrive, et, sans savoir pourquoi ni comment, il obtient la charge, l'office auquel les autres prétendaient. Ainsi, il est vrai de dire qu'en fait de prétentions, il y a une bonne et une mauvaise fortune. Toi qui, près de moi, n'es, sans aucun doute, qu'un lonrdaud, sans te lever matin, sans passer les nuits, sans faire aucune démarche, et seulement

parce que le vent de la chevalerie errante t'a touché, tu te vois, ni plus ni moins, gouverneur d'une île, sans avoir rien fait pour l'obtenir. Je te parle ainsi, Sancho, afin que tu n'attribues point à tes mérites la faveur que tu as reçue, mais que tu rendes grâces au ciel qui dispose les choses favorablement, et ensuite à la grandeur que recèle en soi la profession de chevalier errant. Le cœur préparé à croire ce que je te dis, écoutemoi, mon fils, moi qui suis ton Caton, je veux être ton conseil, ton guide, ta boussole, pour te diriger vers un port assuré sur cette mer orageuse où tu vas t'engouffrer: car les grands emplois ne sont autre chose qu'un abîme profond de confusion.

Premièrement, mon fils, tu dois avoir la crainte de Dieu : dans cette crainte consiste la sagesse, et, si tu es sage, tu ne saurais errer en rien.

Secondement, aie sans cesse les yeux ouverts sur ce que tu es, afin de te connaître toi-même; c'est, de toutes les connaissances, la plus difficile à acquérir. Si tu te connais, tu ne t'enfleras point comme la grenouille, qui voulut s'égaler au hœuf. Si tu te comportais ainsi, le souvenir d'avoir gardé les pourceaux dans ton pays serait, pour ton fol orgueil, ce que ses pieds disgracieux sont pour le paon, vain de la beauté de sa roue et de ses plumes.

Il est vrai, dit Sancho, mais je les gardai quand j'étais petit. Devenu plus grand, je gardai les oies, et non les cochons. Au reste, il me semble que cela ne fait rien à la circonstance, car tous ceux qui gouvernent ne sont pas de race royale. Tu as raison, répondit Don Quichotte, et c'est pour cela que ceux qui ne sont pas d'extraction noble doivent tempérer la gravité des fonctions qu'ils exercent, par une douce affabilité, qui, dirigée par la prudence, les met à l'abri de ces murmures médisants dont aucun n'est exempt.

Honore-toi, Sancho, de la bassesse de ta naissance, et ne sois pas humilié de dire que tu descends de laboureurs. En voyant que tu n'en rougis pas, personne ne songera à t'en faire rougir. Fais plus d'état d'ètre un humble vertueux qu'un pécheur superbe. Immense est le nombre de ceux qui, sortis d'une basse extraction, sont parvenus à la suprème puissance, impériale ou pontificale; je pourrais t'en citer tant d'exemples

que tu en serais fatigué. Considère, Sancho, que, si tu prends la vertu pour règle, si tu l'attaches à ne faire que des actions vertueuses, tu n'auras rien à envier aux descendants des princes et seigneurs: car on hérite de la noblesse, mais la vertu s'acquiert; or, la vertu doit sa valeur à elle seule et non le sang. Cela étant, si, lorsque tu seras dans ton île, quelqu'un de tes parents vient te voir, ne le rebute pas, ne lui fais point d'affront: au contraire, accueille-le, fête-le, régale-le; par là, tu obéiras à la volonté du ciel, qui veut que nul ne méprise ce qu'il a fait, et tu te conformeras à ce qu'ordonnent les sages lois de la nature.

Si tu fais venir ta femme auprès de toi (car il n'est pas bon que ceux qui remplissent longtemps les fonctions du gouvernement demeurent éloignés de leurs femmes), applique-toi à l'endoctriner, à l'instruire, à polir sa rudesse naturelle : car tout ce que peut acquérir un sage gouverneur, une femme sotte et grossière le lui fait perdre.

Si, par hasard, tu deviens veuf, chose qui peut arriver, et que ta position te donne une autre femme d'un état plus relevé, ne la prends pas telle qu'elle te serve d'hameçon et de ligne à pêcher¹, ou qui fasse semblant de refuser ce qu'elle brûle d'avoir²: car, je te le dis, en vérité, tout ce que la femme du juge recevra, le mari en rendra compte au jour du jugement; et, après sa mort, il payera au quadruple les parties dont il n'aura pas tenu compte pendant sa vie.

Ne te laisse jamais entraîner par ton caprice : c'est le propre des ignorants, qui se croient habiles.

Que les larmes du pauvre trouvent en toi plus de compassion, mais sans rien ôter à la justice due au riche.

Efforce-toi de découvrir la vérité à travers les promesses et les présents du riche, aussi bien qu'au milieu des sanglots et des importunités du pauvre.

<sup>1</sup> C'est-à-dire qui prenne à toutes mains, comme la femme du juge dans les Plaideurs de Racine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y a dans l'espagnol y del no quiero de lu capilla; cette expression est allusive à cette façon de parler proverbiale: no quiero, no quiero, mas echadmelo en la capilla (je n'en veux point, mais jetez-le dans mon chaperon); qui se dit de ceux qui font semblant de refuser ce qu'ils vondraient déjà tenir.

Teutes les fois que l'équité le permettra, n'accable point le coupable de toute la rigueur de la loi, car la réputation d'un juge sévère ne vaut pas mieux que celle d'un juge compatissant.

Si tu fais plier la verge de la justice, que ce ne soit point sous le poids du présent, mais sous celui de la miséricorde.

Si tu te trouves juge du procès de ton ennemi, mets en oubli ton injure, et ne considère que la vérité des faits.

Que jamais la passion ne t'aveugle dans la cause d'autrui : tes fautes seraient le plus souvent sans remède, ou n'en pourraient avoir qu'aux dépens de ton bien et de ton honneur.

Si quelque belle femme vient te demander justice, détourne les yeux de ses larmes, tes oreilles de ses gémissements : examine à loisir sa requête, si tu ne veux noyer ta raison dans ses pleurs, et que ses sanglots étouffent ta probité.

Celui que tu dois punir d'un châtiment, ménage-le dans tes paroles : le malheureux a bien assez de supplice, sans y ajouter la honte des reproches flétrissants.

Dans le coupable qui tombera sous ta juridiction, considère toujours la misère de l'homme, sujet aux conditions de notre nature déchue. En tout ce que lu pourras, sans blesser la justice, montre-toi clément et miséricordieux: car, quoique les attributs de Dieu soient tous égaux, sa miséricorde brille à nos yeux d'un éclat plus doux que sa justice.

Si tu suis ces préceptes, Sancho, tes jours seront longs, ta renommée éternelle, tes désirs comblés, ton bonheur indicible; tu marieras tes enfants comme bon te semblera. Eux et tes descendants posséderont des titres honorables; tu vivras en paix entouré de la bienveillance de tout le monde; ta vieillesse sera douce et prolongée, et, parvenu au terme de la vie, tes yeux seront fermés par les tendres et délicates mains de tes arrièreneveux.

Les conseils que je viens de te donner regardent l'ornement de l'àme. Écoute maintenant ceux qui peuvent contribuer à l'ornement du corps.

# CHAPITRE XLIII.

Des seconds conseils donnés par Don Quichotte à Sancho Pança.

En entendant les discours de don Quichotte, qui ne l'eût pris pour l'homme le plus sage et doué du plus grand sens? Mais, comme on l'a dit plusieurs fois dans le cours de cette grande histoire, il ne déraisonnait que lorsqu'il était question de la chevalerie; dans tout le reste il montrait un sens droit et lucide: de sorte qu'à tous moments ses actions démentaient son jugement, et son jugement ses actions. Dans les seconds conseils qu'il voulut donner à Sancho, il fit preuve de bonne grâce, et mit également en évidence son esprit et sa folie. Sancho l'écoutait attentivement, s'efforçant de conserver dans sa mémoire ces conseils, en homme qui veut les observer et par eux arriver à bien dans le pénible enfantement des actes du gouvernement. Don Quichotte poursuivit:

Pour ce qui regarde le gouvernement de ta personne et de ta maison, Sancho, je te recommande d'abord d'être propre et de te couper les ongles, sans les laisser croître comme certaines gens assez ignorants pour croire que la longueur des ongles fait la beauté de la main : ignoble et dégoûtante manie, comme si cette excroissance qu'ils refusent d'abattre ne ressemblait pas plutôt aux serres d'un oiseau de proie qu'aux ongles d'un homme.

Ne parais point en public débraillé et en désordre : la négligence des habits annonce un homme làche, faible ; à moins qu'elle ne cache une grande dissimulation, comme on l'a pensé de Jules César.

Examine prudemment ce que peut valoir ton office. S'il te suffit pour donner une livrée à tes gens, donne-la honnète et de durée, plutôt qu'éclatante et riche; répartis-la entre tes domestiques et les pauvres : je veux dire, si tu as de quoi habiller six pages, n'en habille que trois et puis trois pauvres ; ainsi tu auras des pages au ciel et sur la terre. Cette nouvelle manière de donner des livrées n'est point connue des gens épris de la vaine gloire.

Ne mange ni ail ni oignon : leur mauvaise odeur trahirait ta

rusticité. Marche gravement, parle posément, mais non de manière à avoir l'air de l'écouter toi-même, car toute affectation est vicieuse.

Dine peu, soupe encore moins : la santé de tout le corps s'élabore dans l'estomac.

Bois modérément : l'ivresse ne sait ni garder un secret ni tenir sa parole.

Ne mâche point des deux côtés, et garde-toi d'éructer devant personne.

Je n'entends point ce mot d'éructer, dit Sancho. — Éructer, dit Don Quichotte, veut dire roter : c'est un des plus vilains mots de la langue castillane, quoique très expressif; aussi les personnes délicates se sont rapprochées du latin, et disent éructer au lieu de roter, et au lieu de rots, éructations. Si quelqu'un ne comprend pas ces mots, il n'y a pas grand inconvénient : l'usage et le temps les introduiront peu à peu, et alors ils deviendront plus intelligibles; cela s'appelle enrichir la langue, sur laquelle l'usage et le vulgaire ont tant de pouvoir.

En vérité, seigneur, dit Sancho, ce conseil est un de ceux que je tâcherai le plus de retenir : car j'ai l'habitude de roter souvent. — D'éructer, Sancho, dit Don Quichotte. — Éructer, repartit Sancho, je dirai ainsi dorénavant, et je ne l'oublierai pas.

Tu dois veiller aussi, Sancho, à ne point mêler dans tes discours ce grand nombre de proverbes que tu débites continuellement; quoique les proverbes soient de courtes sentences, tu les tires tellement par les cheveux, qu'ils ont plus l'air d'extravagances que de maximes. A cela, dit Sancho, Dieu seul peut remédier, car je sais plus de proverbes qu'un livre, et, quand je parle, ils me viennent tellement en foule à la bouche qu'ils se disputent à qui sortira; ma langue saisit le premier qu'elle rencontre bien qu'il ne vienne pas à propos, mais j'aurai soin désormais de ne dire que ceux qui conviendront à la dignité de ma place: en maison bien fournie, le souper est bientôt prêt; celui qui convient de prix n'a pas de dispute; qui sonne l'alarme est à l'abri du danger; pour donner et prendre il faut de la cervelle. — Courage, Sancho, enfile, enchàsse, entasse des proverbes, personne ne t'en empêche: ma mère me châtie,

je fouette le sabot. Je te dis de supprimer tes proverbes, et en un moment tu nous en défiles une litanie qui reviennent autant à ce que nous disons que les montagnes d'Ubéda. Fais bien attention, Sancho: je ne dis pas qu'un proverbe cité à propos soit désagréable, mais les entasser à tort et à travers rend le discours làche et trivial.

Quand tu monteras à cheval, ne te laisse point aller sur le derrière de la selle, ne porte point les jambes tendues, roides et écartées du ventre de l'animal, et ne t'abandonne pas non plus comme tu le fais sur ton àne : les différentes manières d'aller à cheval font le cavalier ou l'homme d'écurie.

Sois modéré dans ton sommeil: qui ne se lève pas avec le soleil ne jouit pas du jour. Souviens-toi, Sancho, que la diligence est mère de la bonne fortune, et que la paresse, son ennemie, n'arrive jamais au but d'un juste désir.

Un dernier conseil que je veux te donner, quoiqu'il ne serve pas à l'ornement du corps, mérite que tu le conserves dans ta mémoire; je crois qu'il ne te sera pas moins utile que les autres, le voici : ne dispute jamais sur les familles, du moins pour les comparer entre elles, car nécessairement il y en a une plus distinguée que les autres : tu te ferais un ennemi de celui que tu aurais rabaissé, sans obtenir des autres aucune reconnaissance.

Ton habillement doit être des chausses fermées, un long pourpoint, un manteau plus long encore; pour des grègues, il n'y faut plus penser, elles ne conviennent ni à un chevalier ni à un gouverneur.

Voilà, Sancho, tout ce qui s'offre à moi pour l'heure, pour te conseiller. Avec le temps et suivant les circonstances, je te donnerai d'autres avis, pourvu que tu aies soin de m'informer de l'état où tu te trouveras. Seigneur, répondit Sancho, je vois bien que tout ce que vous m'avez dit est bon, sacré et profitable, mais à quoi me serviront vos conseils si je ne m'en rappelle aucun? Quant à ceux d'un second mariage, si le cas se présente, et de ne point laisser croître mes ongles, je sais bien que je ne les oublierai point; mais, pour toutes ces inutilités, entortillages et subtilités, je ne m'en souviens nullement, et n'y penserai pas plus qu'aux neiges de l'année dernière:

ainsi, il sera nécessaire de me les donner par écrit; car, quoique je ne sache ni lire ni écrire, je les donnerai à mon confesseur, qui aura soin de me les inculquer et rappeler quand il en sera besoin. Ah! pécheur que je suis, dit Don Quichotte, combien il est malséant qu'un gouverneur ne sache ni lire ni écrire! Tu ne sais pas, Sancho, que, ne pas savoir lire ou être gaucher, prouve une de ces deux choses, ou qu'on est fils de gens misérables et de la plus basse condition, ou qu'on est si pervers et de si mauvais naturel que la bonne doctrine et les bons usages n'ont pu se faire jour. C'est un grand défaut que tu as là, et je voudrais bien au moins que tu apprisses à signer ton nom. Je sais signer, répondit Sancho : lorsque j'étais maître de confrérie de mon village, j'ai appris à faire des lettres comme celles dont on marque les ballots, et l'on disait que cela faisait mon nom, mais je ferai mieux, je dirai que j'ai la main droite paralysée, et je ferai signer pour moi. Il v a remède à tout, excepté à la mort; comme je tiendrai le baton et le commandement, je ferai ce que je voudrai. Celui qui est fils d'un alcade... et moi je suis gouverneur et c'est plus qu'alcade. Approchez-vous, on la laisse voir, sinon qu'on me méprise, qu'on me calomnie; ceux qui viendront pour avoir de la laine s'en retourneront tondus; quand Dieu veut du bien à quelqu'un, il v paraît à sa maison; les sottises du riche passent dans le monde pour des sentences; et moi, je serai riche, puisque je serai gouverneur, et de plus libéral, car je veux l'être, et personne ne relèvera mes fautes. Faites-vous miel, et les mouches vous suceront. Tu vaux autant que tu possèdes, disait une de mes aïeules. D'un homme riche jamais tu ne tireras vengeance.... O maudit sois-tu de Dieu! s'écria Don Quichotte; que soixante mille diables t'emportent, toi et tes proverbes! Voilà une heure que tu les enfiles, et chacun me donne la torture. Je t'assure que tes proverbes te meneront un jour au gibet; à cause de tes proverbes tes vassaux t'enlèveront ton gouvernement, et tu verras des soulèvements parmi eux. Dis-moi donc, ignorant, où tu les trouves? comment tu les appliques, insensé que tu es? Lorsque j'en veux citer un à propos, je sue de fatigue, comme si je creusais la terre. Pardieu, seigneur mon maître, répliqua Sancho, vous vous fâchez

pour bien peu de chose. A qui diable cela nuit-il que je me serve de mon bien? je n'en possède pas d'autre, je n'ai d'autre richesse que mes proverbes, et encore des proverbes. Dans ce moment il m'en vient quatre à la bouche qui arrivaient là tout à point, ou comme poire en panier; mais je ne les dirai pas, car pour se taire on nomme Sancho. — Tu n'es pas ce Sancho-là, dit Don Quichotte, car non seulement tu ne sais pas te taire, mais tu parles et t'opiniatres à tort et à travers. Pourtant, je voudrais bien connaître ces quatre proverbes qui se présentaient à toi et venaient si fort à propos : j'ai beau chercher dans ma tête, qui n'est pas mauvaise, je n'en trouve aucun. Et quels meilleurs proverbes, dit Sancho, peut-il y avoir que ceux-ci : Ne mets jamais les doigts entre deux dents mâchelières; à, videz la maison et que demandez-vous à ma femme, il n'y a rien à répondre; si la cruche frappe la pierre, ou la pierre la cruche, malheur à la cruche! tous proverbes qui viennent bien à propos. Que personne ne s'attaque à son gouverneur ou à celui qui commande, car il s'en retournera froissé comme celui qui met le doigt entre deux dents; et, si elles ne sont pas màchelières, qu'importe, pourvu que ce soient des dents? A ce que dit le gouverneur, on ne doit pas répliquer, non plus qu'à celui qui vous dit : Videz la maison, que demandez-vous à ma femme ? Quant au proverbe de la cruche, un aveugle en voit l'application. Il faut encore que celui qui voit la paille dans l'œil de son voisin voie la poutre dans le sien, afin qu'on ne dise pas de lui : La morte a peur de la décapitée. Et vous savez bien que le fou en sait plus dans sa maison que le sage dans celle d'autrui. - Non, Sancho, le fou ne sait rien dans sa maison, ni dans celle d'autrui : attendu que, sur le fondement de la folie, on ne saurait asseoir aucun édifice de sagesse. Mais brisons là; si tu gouvernes mal, à toi sera la faute, à moi la honte; mais je me console, car j'ai fait ce que je devais, puisque je t'ai conseillé avec toute la vérité et la sagesse possibles. Avec cela, je suis quitte de ma promesse et de mon obligation. Dieu te conduise, Sancho; qu'il te gouverne dans ton gouvernement, et m'ôte le scrupule qui me reste : je crains que tu ne tombes sens dessus dessous avec ton île. C'est une chose que je pourrais éviter en découvrant au duc ce que tu es,

et lui disant que la grosse panse et toute la personne n'est qu'un sac rempli de proverbes et de malices. Seigneur, répliqua Sancho, si vous croyez que je ne suis pas propre au gouvernement, dès ce moment je l'abandonne : j'aime mieux la plus petite parcelle de mon àme que tout mon corps. Je vivrai tout aussi bien, resté Sancho, avec du pain et des oignons, que, gouverneur, avec des perdrix et des chapons. D'ailleurs, quand nous dormons, tous sont égaux, grands et petits, pauvres et riches, et, si vous y songez bien, vous verrez que c'est vous qui m'avez poussé à être gouverneur : car, moi, je ne sais pas plus gouverner des îles qu'un vautour. Si vous pensez que pour être gouverneur le diable doive m'emporter, j'aime mieux aller au ciel simple Sancho, que gouverneur en enfer. - En vérité. Sancho, par ces dernières paroles que tu viens de dire, je juge que tu es digne de gouverner mille îles : tu as un bon naturel, sans lequel il n'y a science qui vaille. Recommandetoi à Dieu, et tâche seulement de ne point errer dans la première intention : je veux dire sois toujours ferme et résolu de toucher au but dans toutes les affaires qui se présenteront à toi, parce que le ciel favorise toujours les bonnes intentions. Allons diner, car je crois que ces seigneurs nous attendent.

## CHAPITRE XLIV.

Comment Sancho Pança fut mis en possession de son gouvernement, et de l'étrange aventure arrivée à Don Quichotte dans le château.

Par la lecture de l'original de cette histoire on reconnaît, diton, que Cid Hamet, parvenu à ce chapitre n'a pas été traduit par son interprète conformément à ce qu'il avait écrit. C'était une espèce de plainte que le Maure faisait de lui-même pour avoir entrepris une histoire aussi sèche et circonscrite que celle de Don Quichotte; car il se croyait obligé de parler tonjours de Don Quichotte et de Sancho, sans oser se livrer à aucune digression, à aucun épisode plus intéressant et plus agréable; il disait qu'avoir toujours l'esprit tendu sur une même chose, la main et la plume toujours employées à écrire sur un seul sujet, ne parler que par la bouche d'un petit nombre de personnages, était un travail insupportable dont l'auteur ne pou-

vait retirer que peu de profit. Que, pour éviter cet inconvénient, il avait eu recours, dans la première partie de son ouvrage, à quelques nouvelles, telles que le Curieux impertinent, le Capitaine captif, qui sont comme séparées de l'histoire, tandis que les autres narrations qui s'y rencontrent soient des faits liés aux aventures de Don Quichotte, et qui ne pouvaient être passés sous silence. Cependant, il pensa et il nous le dit, que la plupart des lecteurs, tout entiers à l'application qu'exigent les hauts faits de Don Quichotte, ne donneraient aucune attention à ces nouvelles, ou ne les liraient qu'en courant et avec ennui, sans prendre garde à l'agrément, au mérite de ces pièces qui se manifesterajent beaucoup mieux si elles étaient publiées seules, et séparées des folies de Don Quichotte et des simplicités de Sancho. Aussi, dans cette seconde partie, n'a-t-il voulu insérer aucune nouvelle détachée, ni parasite, mais seulement quelques épisodes tirés du fond même de l'histoire, et encore avec beaucoup de mesure et sans employer plus de mots que ce qui est nécessaire pour les raconter. Mais, s'il se renferme strictement dans les limites de la narration, lorsqu'il possède assez de talent et d'esprit pour traiter également bien de toute chose, il supplie de ne pas mépriser son travail et de lui donner des louanges, moins pour ce qu'il a écrit, que pour ce qu'il s'est abstenu d'écrire '. Ensuite il reprend son histoire en ces termes:

Don Quichotte, ayant achevé de dîner, le jour où il donna ses conseils à Sancho, les lui remit par écrit ce même soir, lui laissant le soin de trouver quelqu'un qui lui en fît lecture, mais à peine Sancho les eut-il, qu'il les laissa tomber, et l'écrit parvint bientôt au duc qui le communiqua à la duchesse, et tous deux admirèrent de nouveau la sagesse et la folie de Don Quichotte. Pour continuer la plaisanterie commencée, ils en-

<sup>1</sup> Ces épisodes détachés, du Curieux impertinent, du Capitaine captif, des Amours de Cardenio, étaient en effet un des reproches que l'onavait faits à Cervantes. Il a su, dans sa seconde partie, éviter ce défaut avec une rare habilete ; renfermant sa narration dans le cerele le plus étroit, borne, pour ainsi dire, aux seals Don Quichotte et Sancho, il fournit une carrière non moins longue que la première, deployant les ressources de son génie, et partout i! sait interesser, amuser, instruire le lecteur : aussi tous les gens de goût s'accordent-ils à regarder cette seconde partie comme le chef-d'ouvre de Cervantes.

voyèrent le même soir, Sancho, suivi d'un nombreux cortége, dans le village qui pour lui devait être une île '. Celui qui le conduisait était un majordome du duc, homme à la fois raisonnable et spirituel, car, sans raison, il n'y a point de véritable esprit. C'était lui qui avait fait le rôle de la comtesse Trifaldi, avec tout le succès qu'on a vu ci-dessus : son esprit et les instructions de ses maîtres ne le guidèrent pas moins bien dans cette nouvelle plaisanterie. Sancho, en apercevant ce majordome, crut voir la Trifaldi en personne, et, se tournant vers son maître : Seigneur, ditil, ou le diable va m'emporter d'ici, en juste et bon croyant, ou vous conviendrez que le visage de ce majordome est celui de la Doloride, Don Quichotte regarda cet homme attentivement. Sancho, répondit-il, il ne faut pas que le diable t'emporte, juste, ou croyant (je ne sais ce que tu veux dire par là), si le visage de la Doloride est celui du majordome, le majordome n'est pas pour cela la Doloride: s'il l'était, cela impliquerait une contradiction fort grande, et ce n'est pas maintenantle moment de faire cette vérification, ce serait nous engager dans un labyrinthe inextricable. Crois-moi, mon ami, nous avons besoin d'adresser au Seigneur d'ardentes prières pour qu'il nous délivre tous les deux des sorciers et des enchanteurs. Ce n'est point une plaisanterie, seigneur, répondit Sancho, je l'ai entendu parler : il m'a semblé entendre la voix de la Doloride résonner à mes oreilles. C'est bon pour le moment, je me tairai, mais je ne laisserai pas de me tenir pour averti de chercher à l'avenir quelque autre signe qui détruise ou confirme mes soupcons. Ce sera fort bien fait, dit Don Quichotte; tu me donneras avis de tout ce que tu découvriras sur ce point et de ce qui t'arrivera dans ton gouvernement. Sancho partit enfin, accompagné de beaucoup de monde : il était vêtu en lettré, couvert d'un large manteau de camelot fauve, ondé, avec une toque de même, et monté à la genète sur un mulet. Derrière lui venait, par ordre du duc, son baudet, couvert de harnais de soie neufs et richement ornés. Sancho tournait de temps en temps la tête pour

<sup>1</sup> Pelheer place ce que Cervantes appelle File Barataria dans le village de Alcala de Ebro, sime en effet sur cette rivière, et appartenant aux ducs de Villa Hermosa, Quant au nom de Barataria, il a ete forme de l'espagnol barata, tromperie, on barato, bon marche

le regarder, et prenait tant de plaisir en sa compagnie, qu'il n'eût pas changé avec un empereur d'Allemagne. En prenant congé du duc et de la duchesse, il leur baisa les mains, et reçut, d'un cœur gros et contrit, la bénédiction de son maître, qui la lui donna, les larmes aux yeux. Laisse, ami lecteur, laisse aller en paix et en bonne fortune le bon Sancho. Prépare-toi à bien rire ', quand tu sauras comment il se conduisit dans son nouvel emploi : en attendant occupe-toi de ce qui advint à son maître cette même nuit. Si tu n'en ris pas, au moins tes lèvres s'entrouvriront-elles par un rire de singe : les aventures de Don Quichotte doivent être accueillies par l'admiration ou par le rire.

L'histoire rapporte qu'à peine Sancho fut-il parti, que Don Ouichotte fut attristé de sa solitude, et, s'il lui avait été possible de révoquer la commission, et de lui ôter le gouvernement, il l'aurait fait. La duchesse remarqua sa mélancolie et lui en demanda la cause, ajoutant que si c'était à cause de l'absence de Sancho, elle avait dans sa maison des écuyers, des duègnes et des demoiselles pour le servir selon son désir. Il est vrai, madame, répondit Don Quichotte, je suis sensible à l'absence de Sancho, mais ce n'est point là la cause principale de ma tristesse. Quant aux offies obligeantes que me fait votre excellence, j'accepte seulement la bonne volonté qui les dicte : pour le reste, je vous supplie de permettre que, dans mon appartement, je sois le seul qui me serve. En vérité, dit la duchesse, il n'en sera pas ainsi : je vous donnerai pour vous servir quatre de mes demoiselles qui sont belles comme des fleurs. - Pour moi, madame, elles ne seraient pas des fleurs, mais des épines qui me piqueraient le cœur; aussi entreront-elles dans ma chambre, elles, ou rien qui leur ressemble, comme j'ai des ailes pour voler. Si votre grandeur daigne me continuer une faveur que je ne mérite pas, qu'elle me laisse à moi-même et me servir seul les portes closes pour mettre une muraille entre mes désirs et mon honnèteté; je ne veux point renoncer à cette coutume par l'excès de libéralité de Votre Altesse, en un mot, madame, je dormirai tout vêtu plutôt que de consentir que personne me

<sup>1</sup> Espera dos fanegas de risa.

déshabille. N'en dites pas davantage, seigneur Don Quichotte; répliqua la duchesse : je vais donner ordre que pas même une mouche n'entre dans votre chambre, à plus forte raison une demoiselle. Je ne suis pas femme à vouloir mettre en défaut la décence du seigneur Don Ouichotte, car, autant que j'en puis juger, l'honnêteté est au premier rang de ses vertus. Que votre seigneurie s'habille et se déshabille seule et à sa façon quand et comme il lui plaira, personne n'y apportera d'obstacle: vous trouverez dans votre appartement tous les vases nécessaires à celui qui veut dormir portes fermées, afin qu'aucune nécessité naturelle ne vous force à les ouvrir. Vive mille siècles la grande Dulcinée du Toboso! que son nom retentisse sur toute la surface du globe, puisqu'elle a mérité d'être aimée d'un si chaste et si vaillant chevalier! Que leciel favorable fasse pénétrer dans le cœur de Sancho Panca, notre gouverneur, le désir d'achever promptement sa discipline, afin que le monde recommence à jouir de la beauté d'une aussi grande dame! Votre Altesse, madame, répondit Don Quichotte, a parlé d'après son cœur : dans la bouche d'aussi excellentes dames il ne saurait y avoir rien de méchant. Dulcinée recevra plus de gloire et d'honneur dans le monde pour avoir été louée par votre grandeur, que de tous les éloges que pourraient lui donner les bouches les plus éloquentes de la terre. Laissons cela, seigneur, reprit la duchesse; il est heure de souper, et le duc dort nous attendre. Venez donc souper pour vous coucher de bonne heure, car le voyage que vous avez fait hier à Candaya n'a pas été si court que vous n'en puissiez ressentir un peu de fatigue. - Je n'en ressens aucune, madame, et j'oserai jurer à Votre Excellence que, de ma vie, je n'ai monté bête plus tranquille et de plus douce allure que Chevillard. Je ne sais ce qui a pu déterminer Malambrun à se défaire d'une monture aussi légère, aussi agréable que celle-là, et à la brûler ainsi. On peut s'imaginer, répondit la duchesse, que fâché du mal qu'il a fait à la Trifaldi, à ses compagnes et à d'autres personnes, et des méchantes actions qu'il a dû commettre comme enchanteur et sorcier, il a voulu en finir avec les instruments de ses maléfices, et avec le principal en embrasant Chevillard qui entretenait son humeur vagabonde, le transportant sans cesse de pays en pays; mais

les cendres de cette machine et l'écriteau sont un trophée qui rend immortelles la gloire et la valeur du grand Don Quichotte de la Manche. Le chevalier rendit de nouvelles gràces à la duchesse, et, après le souper se retira dans sa chambre, sans souffrir que personne le suivit, tant il craignait de rencontrer une occasion de mettre en péril ou de perdre l'honnête fidélité qu'il gardait à sa Dulcinée : aussi avait-il sans cesse présente à l'esprit la vertu d'Amadis, la fleur et le miroir des chevaliers errants. Il ferma sa porte derrière lui, et, à la lumière de deux bougies, il se déshabilla. Mais, en se déchaussant (ô disgrâce indigne d'un tel personnage!), il sentit s'échapper, non des soupirs ou rien qui pût blesser la politesse de ses mœurs, mais deux douzaines de mailles d'un de ses bas, qui devint à jour comme une jalousie. Le bon seigneur en fut vivement affligé: il eût donné une once d'argent pour une demi-drachme de soie verte, je dis verte, parce que ses bas étaient de cette couleur. En cet endroit, Benengeli s'écrie : O pauvreté! je ne sais pourquoi le grand poête de Cordoue ' t'appelle un saint présent dont on ne se montre pas assez reconnaissant. Pour moi, quoique Maure, je sais, par mes relations avec les chrétiens, que la sainteté consiste dans la charité, l'humilité, la foi, l'obéissance et la pauvreté; mais, malgré cela, je dis que celui qui se félicitera d'être pauvre doit de grands remerciments à Dieu, surtout s'il est question de cette espèce de pauvreté qu'a désignée un de leurs plus grands saints, en disant : Possédez toutes choses comme si vous ne les possédiez pas. Ils appellent cela pauvreté de l'esprit. Mais toi, seconde espèce de pauvreté, toi dont je parle en ce moment, pourquoi viens-tu t'attacher aux gentilshommes, aux gens bien nés plutôt qu'à d'autres? pourquoi les obliger à cacher, avec des pièces, les trous de leurs chaussures, les réduire à ce que les boutons de leurs pourpoints soient, les uns de soie, les autres de crin, les autres de verre? pourquoi la plupart du temps leurs collets sontils jaunes et chiffonnés, ou sont-ils ouverts autrement qu'au

<sup>1</sup> Jean de Mona, natif de Cordone, auteur du Labyrinthe, poème où il entrepeit de reunir toute la science humaine. Il y divise le monde en sept parties, sons l'influence de sept planètes et fait de son œuvre une allégorie astrologique.

moule ; ce qui prouve combien est ancien l'usage de l'amidon et des collets ouverts)? Malheureux, poursuit-il, l'homme bien né, qui met son honneur à la ration, fait maigre chère à huis clos, puis sort dans la rue armé d'un curedent hypocrite, sans avoir rien mangé qui l'oblige à s'en servir. Oui, malheureux celui dont l'honneur ombrageux croit qu'on découvre d'une lieue ses souliers rapetassés, la sueur qui tache son chapeau, son manteau râpé, son estomac qui crie la faim. Toutes ces pensées se présentèrent à Don Quichotte, à la vue de ses bas déchirés, mais il se consola en voyant que Sancho lui avaitlaissé des bottes de voyage, qu'il se proposa de mettre le lendemain. Enfin, il se coucha tout pensif et mélancolique, tant de l'absence de Sancho que de l'accident irréparable de ses bas, auxquels il aurait volontiers fait des points avec de la soie d'une autre couleur, ce qui est un des plus grands indices de misère que puisse donner un gentilhomme dans le cours de sa longue détresse. Il éteignit les bougies, mais l'excessive chaleur l'empêchait de dormir. Il se leva, entr'ouvrit la fenêtre de sa chambre, qui donnait sur un beau jardin, et entendit que l'on s'y entretenait; il écouta attentivement, et, ceux qui parlaient haussant la voix, il put entendre ces paroles :

Ne me presse point de chanter, Émerencia, tu sais bien que, depuis que cet étranger est entré dans ce château, et que mes yeux l'ont apercu, je ne sais plus chanter, mais pleurer; d'ailleurs, tu n'ignores pas que madame a le sommeil très léger, et je ne voudrais pas, pour tout l'or du monde, qu'elle nous trouvât en ces lieux. Mais, quand elle dormirait sans s'éveiller, à quoi me servirait de chanter, s'il dort et ne s'éveille pour m'entendre, ce nouvel Énée, venu dans ce pays pour me laisser dans le mépris? Ne crains rien, Altisidore, mon amie, répondit-on: sans doute la duchesse dort, et tous ceux qui sont dans cette maison, excepté le maître de ton cœur, le réveil de ton âme, car je viens de l'entendre ouvrir sa fenêtre, et certainement il est éveillé. Chante, pauvre infortunée, d'un ton faible et doux, au son de ta harpe : si la duchesse nous entend, nous prendrons pour excuse l'excès de la chaleur. Ce n'est pas là ce qui me retient, Émerencia, répond Altisidore : ma crainte est que mon chant ne découvre l'état de mon cœur, et que

ceux qui ne peuvent connaître la puissance de l'amour ne me regardent comme une fille légère et peu retenue; cependant, arrive ce qui pourra : mieux vaut honte sur la face que souillure au cœur. En même temps, elle se mit à préluder sur la harpe avec tant de douceur, que Don Quichotte, qui l'écoutait, demeurait en extase. En ce moment, il lui revint dans la mémoire mille aventures pareilles, de fenêtres, de grilles, de jardins, de musique, de déclarations d'amour, d'évanouissements, et autres qu'il avait lues dans ses extravagants livres de chevalerie. Ensuite il s'imagina qu'une des demoiselles de la duchesse était amoureuse de lui, et que l'honneur la forcait à garder cette passion secrète. Il eut peur d'être vaincu, et se proposa de ne pas se laisser vaincre. Se recommandant de tout son cœur à sa dame Dulcinée, il prit le parti d'écouter la musique, et pour faire savoir qu'il était à la fenètre, il fit semblant d'éternuer, ce qui ne réjouit pas peu les jeunes filles, qui ne demandaient autre chose, sinon que Don Quichotte les entendit. Altisidore, avant accordé de nouveau et disposé sa harpe, commença ce chant:

Toi qui te tiens dans ton lit, entre tes draps de toile de Hollande, tu dors à jambes étendues depuis le soir jusqu'au matin;

Chevalier le plus vaillant qu'ait produit la Manche, plus chaste et plus bém que l'or fin de l'Arabie,

Ecoute une triste demoiselle, qui, bien éprise et mal récompensée, a senti s'embraser son âme à la lumière de tes deux soleils.

Tu cherches tes aventures, et tu trouves les malheurs d'autrui, tu causes les blessures et tu refuses le remède qui les doit guérir.

Dis-moi, jouvenceau valeureux, et Dieu donne bonne fin à tes maux! es-tu né dans la Libve, ou dans les montagnes de Jaca?

Les serpents t'ont-ils allaité, t'es-tu forme au milieu des sombres forêts ou de l'horreur des montagnes?

La ronde et saine Dulcinée peut bien s'enorgueillir d'avoir soumis un tigre et un monstre sauvage.

Aussi sera-t-elle célèbre de Henarès au Jarama, du Tage au Manzanares, de la Pisuerga à l'Arlanza.

Je changerais mon sort pour le sien, et je lui donnerais en retour une robe des plus ornees que j'aie, et enrichie de franges d'or.

Oh! quand serai-je dans tes bras, ou près de ton lit, te grattant la tête pour la nettoyer!

Je demande beaucoup, et je ne mérite pas une telle faveur; je voudrais tenir tes pieds, c'est assez pour une humble fille.

Oh! que de coiffes je te donnerais, que d'escarpins d'argent, de chausses de damas, de manteaux de toile de Hollande!

Que de belles perles, grosses comme des noix, que l'on appelle uniques, pour n'avoir point d'égales!

Ne regarde point de la roche tarpéienne cet incendie qui me dévore, Néron de la Manche, et ne l'augmente point par ta cruauté.

Je suis jeune, vierge délicate, mon âge ne passe point quinze ans. J'en ai quatorze et trois mois, j'en jure Dieu et mon salut.

Je ne suis bossue ni boiteuse, je n'ai rien d'une manchotte; mes cheveux, comme des lis sauvages, sont si longs qu'ils trainent jusqu'à terre.

Ma bouche tient du bec de l'aigle, et mon nez est un peu aplati; mais mes dents de topaze rendent ma beauté digne du ciel.

Tu connais ma voix si tu m'econtes, elle égale les plus donces; ma taille est un peu au-dessous de la moyenne.

Voilà les charmes et d'autres encore conquis par tes flèches : je suis demoiselle de cette maisou, et mon nom est Altisidore 1.

Là se termina le chant de la plaintive Altisidore, et commença la frayeur de Don Quichotte. Poussant un profond soupir, il se dit à lui-même : Pourquoi suis-je un chevaluer si malheureux, qu'une demoiselle ne peut me regarder sans devenir amoureuse de moi? Pourquoi la sans pareille Dulcinée

<sup>4</sup> A la place de cette extravagante pièce, Florian a mis une agréable romance, qui pourra supposer, en effet, qu'un homme, quel qu'il soit, que Don Quichotte, qui, malgre sa fohe, etait si poh, et connaissant si hien les convenances, se lanssera prendre à une pareille turlupmade? C'est un contre-sens hien inconcevable de la part de Cervantes.

Voici la romance de Florian: elle pèche par le défaut contraire, et prend trop au serreux une situation qui devrait etre comique et non grotesque.

> Dar's le printemps de mes années, Je meas victime de l'Amour. Semboable à ces reses d'un jour, Que le meme jour voit faire es. As l'actez-vous de me guern. L'ame mon mal, f'en veux mourn.

est-elle si peu heureuse qu'on ne la laisse pas jouir sans trouble de mon incomparable fidélité? Que lui voulez-vous, reines, impératrices? pourquoi la persécutez-vous? Demoiselles de quatorze à quinze ans, pourquoi la tourmenter? Laissez, laissez la misérable triompher, jouir de la fortune que lui donne l'amour en lui livrant mon cœur, en lui soumettant mon àme. Voyez, voyez, troupe amoureuse, que, pour la seule Dulcinée, je suis pâte sucrée, et pour toutes les autres un dur caillou: pour elle je suis du miel, et pour vous tout amertume; à mes veux, la seule Dulcinée est belle, sage, honnète, agréable et bien née, les autres sont laides, maussades, folles, et de bas étage. La nature m'a mis au monde pour être sien, et non celui d'une autre. Qu'Altisidore pleure ou chante, que la dame pour laquelle je fus si bien rossé dans le château du Maure enchanté. se désespère, je veux être à Dulcinée cuit ou rôti, pur et net, en toute honnèteté, en dépit de tous les pouvoirs ensorcelés de la terre. Sur cela, il ferma précipitamment la fenêtre, et, plein de dépit et de mauvaise humeur, comme s'il lui était arrivé quelque grande disgrace, il se mit dans son lit, où nous le laisserons pour l'heure, parce que le grand Sancho nous anpelle, et va commencer les travaux de son fameux gouvernement.

> Douce amitié, raison, sagesse, Vous seules pour qui je vivais, Reprenez-moi tous vos bienfaits: Ils ne valent pas ma tristesse. Ah! gardez-vous de me guérir: J'aime mon mal, j'en veux mourir.

O vous! à qui tout est facile, Dont le bras dompte l'univers, Hélas! pour me donner des fers, Votre valeur fut inutile. Ah! gardez-vous de me guérir: J'aime mon mal, j'en veux mourir.

N'exigez pas que le silence Vous dérobe mes tendres feux: Les derniers biens des malheureux Sont la plainte avec l'espérance. Ah! gardez-vous de me guérir: J'aime mon mal, j'en yeux mourir.

### CHAPITRE XLV.

Comment le grand Sancho prit possession de son de, et des commencements de son gouvernement.

O toi qui découvres perpétuellement les antipodes, flambeau du monde, œil du ciel, auteur du mouvement des vases à rafraichir ', ici Phébus, là Tymbrien, ailleurs archer céleste, médecin, père de la poésie, inventeur de la musique, toi dont la marche est continuelle et qui malgré l'apparence ne te couches jamais; je te dis, ò Soleil, par qui l'homme engendre l'homme, je te dis: Viens à mon aide, dissipe l'obscurité de mes idées, afin que je puisse suivre de tous points le récit du gouvernement du grand Sancho Pança: privé de toi, je suis sans force, sans courage et sans lumières.

Je dis donc que Sancho parvint avec sa suite à un bourg d'environ mille ames, et l'un des meilleurs de ceux qui appartemaient au duc. On lui fit entendre que c'était là l'île de Barataria, soit que l'endroit s'appelât effectivement Baratario, soit à cause du bon marché<sup>2</sup> auquel le gouvernement lui avait été donné. Aux portes du bourg, qui était ceint de murailles, le corps de ville sortit pour le recevoir, les cloches sonnèrent, et tous les habitants donnérent des témoignages d'allégresse; il fut conduit en grande pompe à la principale église, pour rendre gràces à Dieu. On fit ensuite quelques cérémonies grotesques pour lui présenter les clefs de la ville, et il fut reconnu gouverneur perpétuel de l'île de Barataria. La taille épaisse et courte du nouveau gouverneur, sa barbe, son costume surprenaient tous ceux qui n'étaient pas dans la confidence, et même ceux qui connaissaient la plaisanterie, dont le nombre était grand. Enfin, au sortir de l'église, on le conduisit au siège de justice, où on le fit asseoir, et le majordome du duc lui dit : C'est une ancienne coutume dans cette ile, seigneur gouverneur, que celui qui en prend possession soit tenu de répondre à une question un peu difficile et embarrassante qu'on lui propose; le

<sup>1</sup> Cantimptoris vases on carafes qu'on agite dans un courant d'air pour

<sup>2</sup> Burney how in whe, on briefly to imperie

peuple connaît par cette réponse et mesure l'esprit de son nouveau chef, et se réjouit ou s'attriste de son arrivée. Pendant que le majordome parlait ainsi, Sancho avait les yeux fixés sur de grandes lettres tracées sur le mur de la salle, en face de son siège, et, comme il ne savait pas lire, il demanda ce que signifiait cette peinture. Seigneur, lui répondit-on, cette inscription consacre le jour où votre seigneurie a pris possession de l'île; elle est ainsi conçue : « Tel jour, de tel mois, de telle année, a « pris possession de cette ile le seigneur don Sancho Pança : « puisse-t-il en jouir longues années! » — Et quel est celui qu'on appelle don Sancho Pança? — C'est votre seigneurie, répondit le majordome; car, dans cette île, il n'est jamais entré d'autre Pança que celui qui maintenant est assis sur ce siège. — Hé bien, frère, je vous avertis que je n'ai point le don, et que personne ne l'a jamais eu dans ma famille : je m'appelle Sancho Pança tout court; Sancho s'appelait mon père, Sancho mon aïeul; tous ont été des Panças, sans addition de don ni de doña. Je soupçonne que, dans cette ile, il y autant de dons que de pierres: mais, il suffit, Dieu m'entend, que je garde seulement le gouvernement quatre jours, il pourra arriver que j'échardonne tous ces dons que leur multitude doit rendre importuns comme des mouches. Que le majordome présente sa question. j'y répondrai le mieux que je pourrai, que le peuple s'en attriste ou non.

Au même instant, on vit entrer à l'audience deux hommes, l'un vêtu en paysan, l'autre en tailleur, car il tenait en main des ciséaux; celui-ci dit: Seigneur gouverneur, nous venons devant vous, ce laboureur et moi; il entra dans ma boutique hier, car, sauf le respect de la compagnie, je suis tailleur juré, Dieu en soit béni, et me présentant un morceau de drap, il me demanda s'il y en aurait assez pour faire un chaperon. J'examinai l'étoffe, et lui répondis que oui. Là-dessus, il s'imagina, comme je le pense, et je devinai bien, que j'avais envie de lui voler quelque peu de son drap, soit malice, soit par suite de la mauvaise opinion que l'on a des tailleurs: il me dit donc de voir s'il n'y aurait pas de l'étoffe pour faire deux chaperons; je devinai sa pensée, et répondis que oui. Lui, persistant dans son intention perverse, augmenta le nombre des chaperons,

et moi de répondre autant de oui, si bien que nous en vinmes jusqu'à cinq; maintenant il vient de me les demander, je les lui donne, et non seulement il refuse de me payer ma facon, mais il veut que je lui pave ou que je lui rende son drap. Tout cela est-il vrai, frère? demanda Sancho au paysan. Oui, répondit celui-ci, mais je supplie votre seigneurie de lui faire montrer les cinq chaperons. Volontiers, dit le tailleur. Et, tirant la main de dessous son manteau, il montre cinq petits chaperons posés sur le bout de ses deigts. Voici, dit-il, les cinq chaperons que cet homme me demande : je jure sur mon àme et sur ma conscience qu'il ne m'est pas resté un pouce de son drap, je m'en rapporte à l'examen des experts. Tons les assistants se mirent à rire d'une contestat.on si nouvelle, et de ces petits chaperons. Sancho réfléchit un moment, puis il dit : Il me semble que ce procès peut se juger sans de longs délais, et être décidé sur-le-champ avec équité : j'ordonne donc que le tailleur perde sa facon, le paysan son drap, et que les chaperons soient confisqués au profit des prisonniers. Qu'on ne m'en parle plus.

Si la sentence de la bourse du berger 1 excita l'admiration, ce ingement provoqua la gaieté des assistants. Enfin, on exécuta l'ordre du gouverneur. Parurent ensuite deux vicillards, l'un desquels s'appuyat sur une canne de roseau; l'autre, qui était sans canne, dit à Sancho : Seigneur, J'ai prété, il y a longtemps, à ce bonhomme dix écus d'or pour l'aider et lui faire plaisir, sons la condition de me les rendre quand je les lui demanderais. Lai laissé passer bien des jours sans les redemander, pour ne pas le mettre dans un plus grand embarras que celui dont je l'avais tiré; mais le voyant peu soucieux de restitner, j'ai plusieurs fois requis mon pavement. Non seulement il s'y refuse, mais il me la dette, il dit que je ne lui ai jamais prêté dix écus, ou que, si je les lui ai prêtés, il me les a rendus. Je n'ai pas de témoins du prèt, ni de la restitution, puisqu'elle n'a pas eu beu : je voudrais que votre seigneurie lui déput le serment; s'il jure qu'il me les a rendus, je les lui ab molonne, ici, et devant Dieu. Que répondez-vous à cela, bon

The bracket L. Cervates. Cette sentence le la bennie vient un pen plus

vieillard au bâton? dit Sancho, Seigneur, répondit-il, je confesse qu'il m'a prèté les dix écus; et, puisqu'il s'en rapporte à mon serment, abaissez votre verge, je jurerai que je les lui ai rendus réellement et véritablement. Sancho baissa sa verge de juge; le vieillard au bàton donna sa canne à l'autre pour la tenir pendant son serment, comme si elle l'avait embarrassé; puis, étendant sa main sur la croix de la verge, il jura qu'il avait réellement et en main propre rendu à l'autre vieillard les dix écus qu'il lui avait effectivement prêtés, et qu'il lui rede-· mandait par moments, par oubli ou distraction. Là-dessus, Sancho demanda au créancier ce qu'il objectait contre ce serment: il répondit qu'il fallait bien que son débiteur eût dit la vérité, car il le reconnaissait pour homme de bien et bon chrétien; que lui-même, sans doute, avait en effet oublié cette restitution, et que désormais il ne réclamerait plus rien. Le débiteur reprit son bâton, s'inclina et sortit de l'audience. Sancho, considérant la patience du demandeur, et que l'autre se retirait tranquillement, baissa la tête, porta l'index de la main droite à son nez et à ses sourcils, et réfléchit un moment; puis, relevant la tète, il ordonna qu'on fit revenir le vieillard au bàton. Celui-ci ramené: Bonhomme, lui dit Sancho, donnez-moi votre bàton. Très volontiers, dit le vieillard; le voici. Et il le lui remit. Sancho le prit, et, le donnant à l'autre vieillard : Allezvous-en à la grâce de Dieu, dit-il, vous voilà payé. Moi? dit le bonhomme, seigneur, cette canne vaut-elle dix écus d'or? Oui, dit le gouverneur, ou je suis le plus grand sot du monde; on verra tout à l'heure si j'ai une tête capable de gouverner tout un royaume; et il ordonna que devant tout le monde on brisat le baton. On le fit, et, dans le milieu, l'on trouva les dix écus d'or. Tous les assistants furent dans l'admiration, et prirent leur gouverneur pour un nouveau Salomon. Ils lui demandèrent ce qui lui avait fait soupconner que le bâton renfermait les dix écus : il répondit que c'était d'avoir vu le vieillard qui jurait confier son bâton à l'autre pendant le serment, et assurer qu'il avait fait la restitution, puis le redemander après avoir juré : ce qui lui avait fait venir la pensée que l'argent était dans le bâton; que cet exemple devait bien faire voir que Dieu guide quelquefois dans leurs jugements ceux qui sont appelés à gouverner, encore qu'ils soient simples; que d'ailleurs il avait our raconter un fait à peu près pareil au curé de son village¹, et qu'il avait une mémoire si bonne, qu'il n'y en aurait pas d'égale dans l'île, s'il n'oubliait tout ce dont il voulait se souvenir. Finalement, les deux vieillards se retirèrent, l'un bien payé, l'autre confus, et les spectateurs restèrent dans l'admiration. Celui qui était chargé de recueillir les actions et les paroles de Sancho ne savait s'il devait le regarder et le signaler comme fou ou comme sage.

Ce procès vidé, il entra dans l'audience une femme qui tenait fortement un homme vêtu en riche berger; elle criait : Justice! justice! seigneur gouverneur: si je ne la trouve pas sur la terre, j'irai la chercher dans le ciel! Seigneur gouverneur de mon âme, ce méchant homme m'a rencontrée au milieu des champs et a fait de mon corps ce qu'il a voulu, comme si j'avais été un chiffon sale. Malheureuse que je suis! il m'a ravi ce que je gardais depuis plus de vingt-trois ans, ce que j'avais défendu contre les Maures, les chrétiens, les étrangers et les naturels du pays: toujours aussi dure qu'un liége, je m'étais conservée intacte, comme la salamandre dans le feu, comme la laine parmi les ronces, et maintenant cet homme vient de me parcourir de ses mains propres. C'est ce qui reste à vérifier, si les mains de ce galant sont propres ou non, dit Sancho. Puis, se tournant vers l'accusé : Qu'avez-vous à répondre à la plainte de cette femme ? lui dit-il. L'homme, tout troublé, dit : Seigneur, je suis un pauvre gardien de pourceaux : ce matin, ie sortais de ce bourg, où j'avais vendu, par respect, quatre cochons, dont les droits et la friponnerie m'enleverent presque tout le prix. Je m'en retournais à mon village, lorsque je rencontrai cette commère en mon chemin; le diable, qui tout cuit et tout pétrit, fit que nous jouàmes ensemble : je l'ai pavée convenablement; cependant, ne se trouvant pas contente, elle s'est jetée sur moi et ne m'a pas làché qu'elle ne m'eût trainé jusqu'ici, elle dit que je l'ai forcée, et elle ment, je le jure ou le jurerai. Voilà la vérité sans que rien y manque. Avez-vous de l'argent sur vous? lui demanda Sancho. - J'ai vingt ducats

<sup>1</sup> En effet, ce conte n'appartient pas originarement à Cervantes; il est tue de L. coos de Volugine, dans la vie de saint Nicolas de Bari.

dans une bourse de cuir. Le gouverneur lui ordonna de la tirer et de la remettre telle qu'elle était à la plaignante. Il le tit en tremblant; la femme prit la bourse, faisant mille révérences à tout le monde, priant Dieu pour le salut du gouverneur, qui regardait en pitié les jeunes et malheureuses orphelines, puis se retira, tenant la bourse à deux mains, après avoir regardé si les pièces qu'elle contenait étaient bien de l'argent. A peine fut-elle partie que Sancho dit au berger, qui pleurait, et dont les yeux et le cœur suivaient la bourse : Bonhomme, suivez cette femme, reprenez-lui votre bourse malgré sa résistance, et revenez ici avec elle. L'homme ne fut ni sot ni sourd; il partit comme un trait pour exécuter l'ordre. Tous les assistants restaient en suspens, attendant la fin de ce procès. Bientôt, on vit revenir l'homme et la femme, plus accrochés l'un à l'autre que la première fois : la femme avait sa robe retroussée, serrait la bourse dans les plis de sa jupe; l'homme faisait d'inutiles efforts pour la rattraper, tant elle opposait de résistance, Justice! criait-elle, justice de Dieu et des hommes! Voyez, seigneur gouverneur, voyez l'effronterie de ce méchant: en public, au milieu de la rue, il m'a voulu ôter la bourse que m'a fait donner votre seigneurie. Et vous l'a-t-il ôtée? demanda le gouverneur. Otée? répondit-elle, je me laisserais plutôt prendre la vie que la bourse, elle est en bonnes mains; il me faudrait jeter au visage d'autres chats que ce misérable et dégoutant vilain; des tenailles, des marteaux, des maillets, des ciseaux, les griffes mêmes du lion ne me l'arracheraient pas; on m'òtera plutòt l'àme du milieu du corps. Elle a raison, dit l'homme, je m'avoue vaincu : je confesse que mes forces ne sont pas suffisantes pour la lui reprendre, et il la làcha. Honnète et vaillante femme, dit Sancho, montrez-moi cette bourse. Elle la lui donna aussitôt. Sancho la rendit à l'homme, et dit à la violente non violée: Ma sœur, si, pour défendre votre corps, vous aviez déployé le même courage et la même force, ou seulement la moitié, que vous avez mis à défendre cette bourse, les forces d'Hercule ne seraient pas venues à bout de vous. Allez avec Dieu, ou plutôt à la male heure, et ne vous arrêtez pas dans cette île, ni à six lieues à la ronde, sous peine de deux cents coups de fouet. Sortez d'ici, vous dis-je, larronne dévergondée. La femme effrayée sortit, la tête basse, mal contente et confuse. Sancho dit au gardeur de pourceaux : Bonhomme, retournez chez vous à la grâce de Dieu avec votre argent, et désormais, si vous ne le voulez pas perdre, tâchez de n'avoir plus la fantaisie de jouer avec personne. L'homme lui rendit grâces le mieux qu'il put, et se retira <sup>1</sup>. Tous les assistants admirèrent de nouveau le jugement et les arrêts de leur nouveau gouverneur. Tous ces détails, recueillis par l'historiographe, furent transmis au duc, qui les attendait avec impatience. Mais nous laisserons là le bon Sancho, nous sommes rappelés en toute hâte par son maître tout troublé du chant d'Altisidore.

### CHAPITRE XLVI.

Du terrible assaut des sonnettes et des chats, que reçut Don Quichotte dans le cours des amours de la passionnée Altisidore.

Nous avons laissé le grand Don Quichotte enseveli dans les pensées qu'avaient fait naître dans son esprit les chants de l'amoureuse Altisidore Elles le suivirent dans son lit et l'empêchèrent de dormir et de reposer un seul moment, autant que l'auraient fait des puces ; le triste souvenir de ses bas percés augmentait son tourment. Cependant, comme rien n'est plus léger que le temps, et qu'il n'y a barrière qui l'arrète, il courut à cheval sur les heures et arriva promptement celle qui ramenait le jour, Ouitlant aussilôt la plume moerleuse, Don Quichotte revêtit son habit, couleur chamois, et mit ses bottes de voyage pour cacher le détaut de ses bas ; il prit ensuite son manteau d'écarlate, convrit sa tête d'une toque de velours vert, garnie de passements d'argent, passa sur ses épaules son baudrier, auguel pendait sa bonne épée, et prit un grand rosaire qu'il avait contume de porter. Dans ce noble équipage, il s'achemina vers la salle où semblaient l'attendre le duc et la duchesse, déjà tout habillés : pour y arriver, il lui fallut traverser une galerie où s'étaient mises exprès Altisidore et son amie.

If the ground matter extension are also have a small intitude El Norte de last L and r part from r and r Oscilla.

Aussitôt qu'elle l'apercut, Altisidore fit semblant de s'évanouir: son amie la recut dans ses bras, et se disposa à la délacer. Don Quichotte le vit et s'approcha. Je sais bien, dit-il, d'où provient cet accident. Pour moi je l'ignore, répondit l'amie, car je sais qu'Altisidore est la demoiselle la mieux portante de la maison, et, depuis que je la connais, je ne l'ai pas entendue faire une plainte. Que maudits soient tous les chevaliers errants du monde, si tous sont des ingrats! Allez-vous-en, seigneur, car, tant que vous resterez ici, cette pauvre fille ne reprendra pas ses sens. Mademoiselle, répondit le chevalier, faites que ce soir on place un luth dans ma chambre; je consolerai de mon mieux cette demoiselle affiigée: au commencement des amours, les meilleurs remèdes sont la franchise et la promptitude des avis. En disant ces mots, il s'éloigna pour n'être pas remarqué de ceux qui l'auraient vu là. A peine était-il parti, qu'Altisidore revint à elle et dit à sa compagne : Il faudra procurer un luth à Don Ouichotte; sans doute il veut nous donner de la musique, et elle ne pourra être mauvaise, venant de lui. Cependant, elles allèrent instruire la duchesse de ce qui se passait, et du luth que demandait Don Quichotte. La duchesse en fut enchantée, et se concerta avec le duc et avec ses demoiselles pour jouer à notre chevalier un tour plus risible que méchant 1. Ils attendaient impatiemment la nuit, qui vint aussi rapidement qu'avait paru le jour. On passa le temps en d'agréables conversations avec Don Quichotte. La duchesse expédia réellement ce même jour à Thérèse Panca un de ses pages, celui qui avait fait dans la forêt le rôle de Dulcinée enchantée, avec ordre de lui remettre la lettre de Sancho, et le paquet de hardes qu'il avait laissé pour elle. Elle lui recommanda surtout de lui faire une exacte relation de tout ce qu'il verrait.

Cela fait, et onze heures du soir étant venues, Don Quichotte, en rentrant dans sa chambre, y trouva une guitare, il l'accorda, ouvrit la fenètre, entendit du monde dans le jardin; et après avoir préfudé pour en es-ayer l'accord du mieux qu'il lui fut possible, il cracha, se nettoya la poitrine, et, d'une voix

<sup>1</sup> Il finit pourtant assez mal pour Don Quichotte.

un peu voilée, quoique juste, il chanta la romance suivante, qu'il avait composée le même jour :

Le pouvoir de l'amour fait sortir les âmes de leurs gonds, et l'instrument dont il se sert est la nonchalance oisive.

Coudre, travailler, être occupée sans cesse, c'est l'antidote du poison des inquiétudes amoureuses.

Les demoiselles réservees qui aspirent au mariage ont une dot dans leur honnéteté, c'est la voix qui fait entendre leurs louanges.

Les chevaliers errants, les chevaliers suivant la cour, devisent d'amour avec les folàtres, et se marient avec celles qui sont honnètes.

Il est des amours de circonstance, qui prennent naissance entre hôtes du même logis. Ils arrivent promptement au terme, et sont finis au départ.

L'amour nouvellement éclos, qui nait aujourd'hui pour fuir demain, ne laisse pas dans l'âme une empreinte profonde.

Une peinture sur une autre peinture, ne se laisse juger ni remarquer. Où règne une beauté, la seconde ne peut s'etablir solidement.

Dulcinée du Toboso est si bien peinte sur la toile vierge encore de mon âme, qu'il est impossible de l'effacer.

La constance entre les amants est le premier de tous les merites, c'est par elle que l'amour fait des miraeles, et glorifie ceux qui ament.

Don Quichotte en était là de son chant, attentivement écouté du duc et de la duchesse, d'Altisidore et de tous les gens du château, quand, d'une galerie qui donnait à plomb au-dessus de la tenêtre du chevalier, on fit descendre une corde à laquelle étaient attachées plus de cent sonnettes, et en même temps on renversa un sac plein de chats qui avaient aussi des sonnettes plus petites attachées à la queue. Le vacarme occasionné par les sonnettes et plus encore par les maulements des chats fut si grand, que le duc et la duchesse eux-mêmes, quoque auteurs de la plaisanterie, en furent effrayés, et Don Quichotte demeura tout saisi. Le hasard voulut que deux ou trois chats entrassent dans sa chambre aux travers des burreaux, et, courant cà et là tout effarouchés, on eut dit une légion de diables. Ils éteignirent les lumières qui brûlaient dans l'appartement, en cherchant à s'échapper. Cependant la corde aux sonnettes ne cessait de s'agiter et le plus grand nombre des gens du châ-

teau qui n'était pas dans le secret restait plein d'étonnement et de frayeur. Don Quichotte debout tira son épée, et commenca à lancer des estocades aux travers des barreaux, en criant : Hors d'ici, maudits enchanteurs; hors d'ici, canaille de sorciers : je suis Don Quichotte de la Manche, contre lequel viennent échouer tous vos vains maléfices. Revenant alors aux chats entrés dans la chambre, il leur lanca de nombreux coups d'épée. Les chats se précipitèrent vers la fenêtre et s'ensuirent, à la réserve d'un qui, se voyant serré de trop près, lui sauta au visage, et s'attachant à son nez, des griffes et des dents, lui fit pousser des cris de douleur. A ses cris, accoururent le duc et la duchesse, qui, se doutant de ce que ce pouvait être, ouvrirent sa porte avec un passe-partout, et virent le pauvre chevalier faisant tous ses efforts pour se délivrer du chat. Leurs flambeaux éclairèrent ce combat inégal. Le duc s'approcha pour opérer la séparation, et Don Quichotte ne cessait de crier : Ne l'ôtez point ; laissez-moi lutter corps à corps avec ce démon, avec ce sorcier, avec cet enchanteur : je lui ferai connaître de moi à lui quel est Don Quichotte de la Manche. Mais le chat, peu intimidé de ces menaces, miaulait et serrait davantage. Le duc enfin le détacha, et le jeta par la fenêtre. Don Quichotte resta la face égratignée, le nez entamé, et tout courroucé de ce qu'on ne l'avait pas laissé finir le rude combat engagé avec ce malandrin d'enchanteur. On fit apporter une huile précieuse ', et Altisidore elle-même, de ses blanches mains, mit des bandes sur toutes les blessures, et en les posant dit à voix basse : Toutes ces disgràces, inflexible chevalier, sont la punition de ta dureté, de ton obstination, Plaise à Dieu que Sancho, ton écuyer, oublie de se fustiger, afin que cette Dulcinée que tu aimes tant ne sorte jamais de son enchantement, que tu ne te maries point avec elle et que tu ne jouisses point de ses embrassements, du moins tant que je vivrai, moi qui t'adore! A tout cela, Don Quichotte ne répondit pas une parole; il poussa un profond soupir, et se mit au lit, adressant au duc et à la duchesse de grands remerciements, non qu'il eût éprouvé quelque frayeur de cette canaille de chats enchanteurs et sonneurs, mais par

<sup>1</sup> Aceyte de Aparteio, hulle chère et précieuse.

reconnaissance de la bonne intention qui les avait fait venir à son secours. On le laissareposer, et les seigneurs se retirerent, assez fàchés d'une plaisanterie qu'ils n'avaient pas cru devoir coûter si cher à Don Qarchotte. Il fut obligé de garder la chambre et le lit pendant cinq jours, durant lesquels il lui arriva une autre aventure plus plaisante que celle qui venait de se passer, mais son historien en remet le récit à un autre moment, pour retourner à Sancho, très occupé et toujours aussi plaisant en son gouvernement.

#### CHAPITRE XLVII.

Où se continue le récit de la conduite de Sancho dans son gouvernement

L'histoire rapporte que, l'audience finie, on conduisit Sancho dans un palais somptueux, où, dans une grande salle, était dressée une table royalement servie. A son entrée, les hauthois sonnèrent, et quatre pages vinrent lui présenter à laver : il s'y préta avec beaucoup de gravité. La musique cessa, Sancho s'assit au haut bout de la table, car il n'y avait qu'un siège et un couvert. A son côté se placa debout un personnage qui se fit connaître pour médecin, et qui tenaît en main une baguette de baleine. On enleva une blanche et riche nappe qui couvrait les fruits et une multitude de mets différents. Une espèce d'aumômer donna la bénédiction, et un page mit à Sancho une bayette à franges. Le maitre d'hôtel avanca devant lui un plat de truits; mais, à peine en eut-il pris une bouchée, que l'homme à la baguette en toucha le plat, qui fut aussitôt enlevé, mais le maître d'hôtel en avanca un autre, chargé d'un mets diflerent. Sancho allait y gouter; mais avant qu'il cut en le temps d'y toucher, la baguette avait fait son office, un page enleva le plat, avec autant de promptitude que le premier. Sancho, surpris, regarda tout le monde, et demanda si le diner devait se passer en escamotage : Seigneur, répondit l'homme à la baquette, vous devez manger comme on mange dans les autres iles où il y a des gouverneurs. Je suis médecm, salarié en cette ile pour donner mes soms à ses gouverneurs : je veille sur leur santé avec plus de som que sur la mienne; j'étudie nuit et tour la complixion du gouverneur pour être plus en état de le

traiter, s'il tombe malade. Mon principal devoir est d'assister à ses repas, de lui laisser manger ce que je crois lui convenir, et d'écarter tout ce qui pourrait être danzereux et nuisible à son estomac; c'est pourquoi j'ai fait enlever le plat de fruits, parce que cet aliment est extrêmement humide; j'ai renvoyé l'autre plat, parce qu'il était trop échauffant, contenant beaucoup d'épices, qui excitent la soif : celui qui boit beaucoup détruit et consume l'humide radical, dans lequel consiste la vie. Ainsi, dit Sancho, ces perdrix qui sont là toutes rôties, et qui me semblent bien apprètées, ne peuvent me faire aucun mal. Seigneur, répondit le médecin, le gouverneur ne les mangera pas tant que j'existerai. — Et pourquoi? — Parce que notre maître Hippocrate, la boussole de la médecine, dit, dans un de ses aphorismes : Omnis saturatio mala, perdicis autem pessima1; c'est-à-dire: Toute réplétion est mauvaise, mais celle de la perdrix est la pire. - S'il en est ainsi, seigneur docteur, voyez donc parmi les plats qui sont sur la table, celui qui doit m'ètre le plus favorable ou le moins nuisible, et laissez-m'en manger, sans le toucher de votre baguette, car, par ma vie de gouverneur (Dieu me la conserve) ' je meurs de faim et, m'empècher de manger, c'est, n'en déplaise au docteur et quoi qu'il en dise, m'ôter la vie plutôt que me la conserver. - Votre seigneurie a raison : ainsi mon avis est qu'elle ne doit pas manger de ces lapins en ragoùt, c'est un aliment indigeste; ce veau, s'il n'était point marmé et rôti, pourrait être permis, mais, apprèté ainsi, cela ne se peut. Et ce grand plat, dit Sancho, plus éloigné et qui fume, je crois que c'est une olla podrida 1: parmi toutes les choses qui la composent, il ne peut manquer de s'en trouver quelqu'une qui me plaise et me convienne. Absit, répondit le médecin, loin de nous une si mauvaise pensée. Il n'y a rien au monde de plus dangereux qu'une olla podrida; il faut les laisser aux chanoines, aux recteurs de collège, ou pour les noces de paysans; mais qu'elles ne paraissent pas sur la table des gouverneurs où ne doivent

2 Olla podrida, pot-pourri, melange de plusieurs sortes de viandes.

<sup>1</sup> Dans l'aphorisme, il n'y a point perdivis, mais bien panis. C'est Cervantes qui l'a changé ainsi pour l'approprier à son sujet.

figurer que des mets délicats et élégants. La raison en est que, toujours et partout, les médecines simples sont préférées aux médecines composées; dans les premières on ne saurait se tromper, mais bien dans les autres, en altérant la quantité des choses qui les composent. Ce que le seigneur gouverneur doit manger pour conserver sa santé et la fortifier, c'est un cent d'oublies tet quelques tranches minces de chair de coing, pour corroborer l'estomac et faciliter la digestion. A ce discours, Sancho se renversant sur le dos de sa chaise, regarda fixement le médecin, et d'un ton grave : Comment vous appelezvous, lui dit-il, et où avez-vous étudié? Seigneur, répondit le médecin, je m'appelle le docteur Pedro Recio de Agüero; je suis natif d'un village appelé Tirteasuera, entre Caraquel et Almodovar del Campo, à main droite : j'ai recu le degré de docteur dans l'université d'Ossuna. Hé bien, répondit Sancho, enflammé de colère, seigneur docteur Pedro Recio de mal Agüero<sup>2</sup>, natif de Tirteafuera, village à main droite en allant de Caraquel à Almodovar del Campo, et gradué à Ossuna, sortez d'ici promptement; sinon, j'en jure par le soleil, je prends un garrot 3, et, à coups de garrot, à commencer par vous, je chasse jusqu'au dernier, tous les médecins de l'île, ceux au moins qui sont des ignorants; car, pour les médecins sages, instruits, prudents, je les mets sur ma tête, et les honore comme des hommes divins. Je le répète, que Pédro Recio sorte d'ici ou je prends cette chaise sur laquelle je suis assis, et je la lui brise sur la tête. Que l'on m'en demande compte à la résidence, je me justifierai en disant que j'ai fait une œuvre agréable à Dieu, en tuant un méchant médecin, bourreau de la république; et qu'on me donne à manger, ou, sinon, qu'on reprenne le gouvernement; un office qui ne donne pas à manger à son maître ne vaut pas deux fèves. Le médecin resta tout interdit de la grande colère du gouverneur, et se dispo-

<sup>1</sup> Canutillos de suplicaciones, pâtisserie roulée en tuyaux.

<sup>2</sup> De mauvais augure

<sup>3</sup> Ce mot signifiait jadis un bâton court et gros, un gros trait d'arbalète quadrangulaire, un carrieau, ou pierre carree que l'on lançait sur les assiégeants; enfin un collier de fer, une corde on des chaines pour serrer ou etrangler. C'est dans ce dermet sens qu'on a ferme et conserve le verbe garrotter.

sait à faire sa retraite de la salle ', mais à ce moment même on entendit sonner d'un cornet de poste dans la rue. Le maître d'hôtel courut à la fenêtre, et revint dire : C'est un courrier de monseigneur le duc ; il doit être porteur de quelque dépêche importante. Le courrier parut tout en sueur et l'air effrayé; puis, tirant une lettre de son sein, il la remit aux mains du gouverneur; celui-ci la transmit au majordome, en lui commandant de lire la suscription. Elle était ainsi conçue :

« A don Sancho Pança, gouverneur de l'île Barataria, pour lui être remis en main propre, ou à son secrétaire, »

Et où est mon secrétaire? dit Sancho. C'est moi, répondit un des assistants, car je sais lire et écrire et je suis Biscayen. Avec cette addition, répondit Sancho, vous pourriez être secrétaire de l'empereur lui-même. Ouvrez cette lettre, et voyez ce qu'elle contient. Le secrétaire improvisé obéit, et après avoir pris lecture de la lettre, dit que c'était une affaire à traiter en secret. Sancho ordonna d'évacuer la salle et ne garda que le majordome et le maître d'hôtel; le médecin et tous les autres se retirèrent. Alors le secrétaire lut la lettre; elle disait:

« Il est venu à ma connaissance, seigneur don Sancho « Pança, que quelques ennemis de votre île et les miens se « proposent de vous livrer un furieux assaut je ne sais quelle « nuit : il est nécessaire de veiller, de se tenir sur ses gardes, « afin de n'être pas pris au dépourvu. Je sais aussi, par des « espions affidés, que quatre hommes déguisés se sont intro-« duits dans la ville, avec intention de vous ôter la vie, parce « qu'ils redoutent votre discernement. Ouvrez l'œil, observez « ceux qui s'approcheront pour vous parler, et surtout ne man-« gez rien de ce qu'on vous présentera. Je ne manquerai pas « de vous secourir, si vous êtes en danger. Votre conduite en « tout sera conforme aux espérances fondées sur votre pru-« dence ordinaire.

« De cet endroit, le 16 d'août, à quatre heures du matin.

« Votre ami, le Duc. »

<sup>1</sup> Hacer ticleafuera (tircr dehors), dit Cervantes, en jouant sur le nom de village d'où le médeciu se disait natif

Sancho resta fort étonne, et les autres ne le parurent pas moins. Se tournant enfin vers le majordome : ce que nous avons à faire en ce moment, dit-il, et sur-le-champ, c'est de mettre au cachot le docteur Recio; car, si quelqu'un a dessem de me faire périr, c'est lui, sans doute, et de la mort la plus cruelle, qui est celle de la faim. Il me semble aussi, dit le maître d'hôtel, que votre seigneurie ne doit rien manger de ce qu'il y a sur la table : c'est un présent de religieuses et, comme dit le proverbe, derrière la croix le diable y est. Je ne dis pas non, répondit Sancho; qu'on me donne pour le moment un morceau de pain avec quatre livres de raisin : il ne peut pas y avoir de poison là dedans, et après tout, je ne saurais me passer de manger. Si nous voulons être préparés pour ces batailles dont on nous menace, il faut être bien repus, car le ventre soutient le courage, et le courage ne soutient pas le ventre. Et vous, secrétaire, répondez au duc, mon seigneur, et dites-lui que l'on fera ce qu'il ordonne, comme il l'ordonne, sans y manquer d'un seul point. Vous présenterez un baise-main de ma part à madame la duchesse, et dites-lui que je la supplie de ne pas oublier d'envoyer par un exprès ma lettre et mon paquet à ma femme Thérèse Panca : elle m'obligera sensiblement et j'aurai soin de lui écrire le mieux que je le pourrai. Par la même occasion, vous pouvez joindre un baise-main pour mon seigneur Don Quichotte, afin qu'il voie que je ne suis pas un ingrat. Et vous, comme bon secrétaire et comme bon Biscayen, vous pouvez ajouter à cela tout ce que vous voudrez et ce que vous jugerez de plus convenable. Qu'on ôte ces nappes, et qu'on me donne à manger. Je fais mon affaire ensuite de tous, les espions, assassins et enchanteurs qui en voudront à mọi ou à mọn ile.

En ce moment, un page entra, disant: Il y a là un laboureur très affairé qui désire parler à sa seigneurie d'une chose, selon lui, fort importante. Ces gens à affaires sont étranges, dit Sancho: sont-ils donc si malavisés qu'ils ne sachent bien qu'à ces heures-ci l'on ne vient point parler d'affaires? Ne sommes-nous pas de chair et d'os, nous autres gouverneurs ou juges! C'est bien le moins qu'on nous lasse reposer le temps que le besom requiert. Veulent-ils donc que nous soyons faits de marbre? Par Dieu et ma conscience! si ce gouvernement-là dure, et je commence à douter qu'il dure longtemps, je saurai bien mettre au pas plus d'un homme d'affaires. Dites à ce bonhomme qu'il entre; mais, auparavant, prenez garde que ce ne soit quelque espion ou quelque assassin. Non, seigneur, dit le page, c'est un homme simple : je le crois bon comme le bon pain. Il n'y a rien à craindre, ajoute le majordome, nous sommes tous ici. Maître d'hôtel, dit Sancho, me serait-il possible, maintenant que le docteur Pedro Recio n'est plus présent, de manger quelque chose de substantiel, ne fût-ce que du pain et un oignon. Ce soir, répondit le maître d'hôtel, au souper, votre seigneurie se dédommagera du diner : vous serez content. Dieu le veuille, répondit Sancho. En ce moment, entra le laboureur, homme de bonne mine, et de mille lieues on aurait remarqué sa bonté et sa simplicité. Le premier mot qu'il dit, fut : Quel est ici le seigneur gouverneur? Qui ce peut-il être, répondit le secrétaire, sinon celui que vous voyez assis sur ce siége? Je me prosterne devant lui, dit le laboureur. Et se mettant à genoux, il demanda à Sancho sa main à baiser. Sancho la refusa, lui dit de se lever, et d'exposer sa demande. Seigneur, dit en se relevant le paysan, je suis laboureur, natif de Miguel-Turra, village à deux lieues de Ciudal-Real. Ah! voici un autre Tirteafuera, dit Sancho: dites ce que vous avez à dire, frère; je connais bien Miguel-Turra, ce n'est pas loin de mon village. Seigneur, poursuivit le laboureur, voici le fait : par la miséricorde de Dieu, je suis marié en paix et en face de la sainte Église catholique romaine : j'ai deux fils étudiants, le plus jeune pour être bachelier, l'ainé pour devenir licencié; je suis veuf, parce que ma femme est morte, ou, pour mieux dire, un mauvais médecin me l'a tuée, en la purgeant tandis qu'elle était enceinte; si Dieu avait permis que son fruit vint à terme, et fût un garcon, je l'aurais fait étudier pour être docteur, afin qu'il ne portat point envie à ses frères, le bachelier et le licencié. De sorte, dit Sancho, que, si votre femme ne fût pas morte, ou qu'on ne l'eût pas tuée, vous ne seriez pas encore veuf? Non, seigneur, en aucune facon, répondit le laboureur. Nous voilà bien, dit Sancho; poursuivez, fière : il est plus heure de dormir que de parler d'affaires,

Je dis donc, reprit le paysan, que mon fils, qui doit être bachelier, s'est amouraché, dans notre village, d'une fille appelée Clara Perlerina, fille d'André Perlerino, laboureur très riche. Ce nom de Perlerino ne leur vient point de famille ni de patrimoine, mais de ce qu'ils sont tous paralytiques de père en fils, et, pour changer un peu le nom, on les a appelés Perlerinos. Toutelois, pour dire la vérité, la jeune fille est viaiment une perle orientale : quand on la regarde du côté droit, elle semble une fleur des champs; du côté gauche, c'est différent, parce qu'il lui manque un œil, que lui a fait perdre la petite-vérole. Quoique les trous de son visage soient grands et nombreux, ceux qui l'aiment bien disent que ce ne sont pas des trous, mais des fosses où vont s'ensevelir les âmes de ses amants. Elle est si propre que, pour ne point salir son visage, elle a les narines, comme l'on dit, retroussées, de sorte qu'elles semblent fuir la bouche; avec tout cela elle est de la plus grande beauté, car elle a la bouche grande, et, s'il ne lui manquait pas dix à douze dents, on pourrait la regarder comme un modèle entre les plus belles. Je ne vous parlerai point de ses lèvres : elles sont si minces et si délicates, que, si on avait coutume de dévider des lèvres, on pourrait faire des siennes un écheveau; elles sont d'ailleurs d'une autre couleur que les lèvres ordinaires, et jaspées de vert, d'azur, de violet; c'est un vrai miracle. Que le seigneur gouverneur me pardonne, si je peins avec tant de détails les perfections de celle qui doit être ma belle fille, mais je l'aime et ne crois pas mal faire.

Peignez tout ce que vous voudrez, dit Sancho, cette peinture me divertit, et, si j'avais diné, je ne pourrais trouver un meilleur dessert que votre portrait. Il est à votre service, répondit le laboureur; mais le temps viendra où nous serons si nous ne sommes. Si je pouvais, seigneur, vous peindre sa gentillesse et la hauteur de sa taille, vous en seriez dans l'admiration; mais je ne le saurais, car elle est courbée et ramassée, ses genoux touchent son menton; cependant, il est aisé de voir que, si elle pouvait se lever, sa tête toucherait le toit. Elle aurait déjà donné la main à mon fils le bachelier, si elle pouvait l'étendre, mais elle est nouée, et, malgré cela, ses ongles longs et en tuvau prouvent combien elle est belle. Assez, frère, dit

Sancho, tenez que vous l'avez peinte de la tête aux pieds; que voulez-vous maintenant? venez au fait, sans détours ni ruelles, sans rien ôter ni ajouter. Je désirerais, seigneur, reprit le paysan, que votre seigneurie me fit la grâce d'écrire une lettre de recommandation pour le père de la demoiselle, afin de l'engager à terminer ce mariage, puisque les deux partis sont égaux, par les biens de la fortune, et encore par les dons de la nature. En effet, pour vous dire la vérité, mon fils est possédé du démon. Il ne se passe pas de jour que le malin esprit ne le tourmente trois ou quatre fois; pour être, un jour, tombé dans le feu, la peau de son visage est ridée comme un parchemin, et ses yeux sont pleureurs et chassieux, mais il est aussi doux qu'un ange et si ce n'était qu'il se bat lui-même et se donne de grands coups de poing, on le prendrait pour un bienheureux.

Demandez-vous autre chose, bonhomme? dit Sancho. Oui, seigneur, répondit le paysan, j'aurais bien encore quelque chose à demander, mais je n'ose le dire. Cependant, arrive qui pourra, puisque je l'ai sur le cœur, il faut que je me soulage. Je désirerais que votre seigneurie me donnât trois ou six cents ducats pour aider à la dot de mon bachelier, je veux dire pour l'aider à s'établir, car, enfin, il faut que les deux époux puissent vivre par eux-mêmes, sans être soumis aux caprices impertinents des beaux-pères. - Voyez si c'est bien là tout ce que vous désirez. Que la honte et la retenue ne vous empêchent pas de le dire. - Non, seigneur, soyez-en sûr. A peine eut-il lâché ces mots, que Sancho se leva, et, saisissant le siége sur lequel il était assis : Je jure Dieu, dit-il, don manant, rustre et malavisé, que si tu ne sors d'ici, si tu ne fuis ma présence, je te romps la tête avec cette chaise. Fils de coquine, veillaque, peintre du diable, et tu as le front de venir me demander six cents ducats! d'où les aurais-je, impudent? et si je les avais, devrais-je te les donner? Dis, insensé, bélitre? Que me font à moi Miguel-Turra et toute la race des Perlerinos? Va-t'en, te dis-je, ou, sinon, par la vie du duc mon seigneur, je te traiterai comme je l'ai dit. Tu n'es point natif de Miguel-Turra, tu es quelque malin esprit que l'enfer envoie pour me tenter. Dismoi, homme dénaturé, il n'y a pas un jour et demi que je suis

gouverneur, et dejà tu veux que je possède six cents ducats! Le maître d'hôtel fit signe au laboureur de sortir, ce qu'il fit la tête basse, et semblant craindre que le gouverneur n'exécutât ses menaces, tant il savait bien jouer son rôle. Mais laissons Sancho avec sa colère, et retournons à Don Quichoîte que nous avons laissé le visage couvert de bandes et traité pour ses blessures, qui ne furent pas guéries en huit jours. Ce fut pendant un de ces jours que lui arriva ce que Cid Hamet promet de rapporter avec la ponctualité et la vérité qu'il a coutume de mettre dans le récit des plus légères particularités de cette histoire.

## CHAPITRE XLVIII.

De ce qui arriva à Don Quichotte avec doña Rodriguez, la duègne de la duchesse, avec d'autres faits dignes d'être écrits et d'une éternelle memoire.

Don Quichotte était bien triste et mélancolique, le visage entouré de bandes et marqué, non de la main de Dieu, mais de la griffe des chats, disgràces annexées à la chevalerie errante. Il passa six jours sans se montrer, et, une nuit qu'il ne dormait pas, révant à ses disgrâces et aux persécutions d'Altisidore, il entendit ouvrir avec une clef la porte de sa chambre ; aussitôt il imagina que l'amoureuse demoiselle venait livrer l'assaut à son honnèteté, et tacher de mettre en défaut la foi qu'il devait garder à sa dame Dulcinée. Non, non! s'écria-t-il dans la préoccupation où il était, et assez haut pour être entendu, la plus grande beauté de la terre ne saurant me faire cesser d'adorer celle dont l'image est gravée dans le milieu de mon cœur et jusqu'au fond de mes entrailles. Sonveraine dame de mes pensées, sois-tu transformée en une grossière paysanne, ou en nymphe du Tage doré, ourdissant une toile tissue d'or et de soie : sois-tu captive de Merlin ou de Montésmos, en quelque lieu que ce soit, toujours tu es mienne; toujours, en tous lieux, je suis et serai à toi. Comme il disait ces mots, la porte s'ouvrit. Il se leva tout debout sur son ht, enveloppé du haut en bas dans une couverture de satin jaune, un gros bonnet sur la tête, la tace et les monstaches bandées, le visage à cause des égratignures, les moustaches pour les soutenir. Dans cet équipage, il semblait le plus étrange fantôme que l'on puisse imaginer. Les yeux cloués sur la porte, il croyait voir entrer la sensible et dolente Altisidore, et vit s'avancer la duègne la plus respectable, en coiffes blanches, plissées, et si longues qu'elles la voilaient comme un manteau de la tête aux pieds; de sa main gauche elle tenait une moitié de bougie allumée, et la droite s'interposait pour faire ombre afin que la lumière ne donnàt pas sur ses yeux couverts de grandes lunettes ; elle marchait doucement, et appuyant légèrement le pied. Don Quichotte, du haut de son poste d'observation, suivait des veux ; voyant son silence et son ajustement, il crut que quelque sorcière ou magicienne venait exercer sur lui ses maléfices, et se mit à multiplier les signes de croix. La vision s'approchait : arrivée au milieu de la chambre, elle leva les yeux, et vit avec quelle ferveur Don Quichotte faisait des signes de croix. S'il paraissait effrayé de son aspect, elle fut épouvantée de le voir lui-même de bout de toute sa hauteur, enveloppé de sa couverture jaune et défiguré par les emplàtres. Elle poussa un cri, en disant : Jésus ! que vois-je ? Dans son effroi, la bougie lui tomba des mains. Dans l'obscurité, elle voulut tourner le dos pour regagner la porte, mais elle s'embarrassa dans ses jupes, et tomba rudement. Don Quichotte, effrayé, se mit à dire : Je te conjure, fantôme, ou qui que tu sois, de me dire qui tu es, et ce que tu veux de moi. Si tu es une àme en peine, dis-le-moi, je ferai mon possible pour te soulager; je suis chrétien catholique, toujours prêt à faire du bien à tout le monde : c'est ce qui m'a fait embrasser l'ordre de la chevalerie errante, dont le devoir s'étend jusqu'à soulager les âmes du purgatoire. La dame, brisée de la chute, s'entendant conjurer, jugea, par sa frayeur, de celle de Don Quichotte, et lui répondit d'une voix triste et basse : Seigneur Don Quichotte, si c'est vous, je ne suis point un fantôme, une vision, ni une âme du purgatoire, comme vous avez dû le croire : je suis doña Rodriguez, la duègne d'honneur de madame la duchesse, qui vient vous demander du secours dans une de ces afflictions auxquelles vons savez apporter remède. - Dites-moi, madame Rodriguez, viendriezvous, par hasard, faire quelque message d'amour? Je vous avertis que je ne peux rien pour personne, grâce à la beauté incomparable de ma dame Dulcinée du Toboso. Je dis enfin que

pourvu que vous mettiez à l'écart tout message d'amour, vous pouvez aller rallumer votre bougie, et revenir; nous consulterons sur tout ce que vous voudrez, sauf, comme je l'ai dit, toute pratique amoureuse. Moi, seigneur, messagère d'amour? répondit la duègne, vous me connaissez bien mal ; je ne suis pas encore d'un âge assez avancé pour m'amuser à de semblables bagatelles. Dieu merci, je me porte bien, et j'ai toutes mes dents, à la reserve d'un petit nombre que m'ont enlevées les catarrhes, si communs dans ce pays d'Aragon. Mais, attendezmoi un peu, je vais rallumer ma bougie, et reviens sur-le-champ vous conter mes infortunes, comme à celui qui sait remédier à toutes. Sans attendre de réponse, elle sortit, et laissa Don Quichotte tout pensif à l'attendre. Mille pensées vinrent aussitôt s'emparer de son esprit à l'occasion de cette aventure. Il lui semblait mal fait et plus mal pensé de s'exposer au danger de manquer à la foi promise à sa dame. Qui sait, se disait-il à lui-même, si le diable, qui est subtil et cauteleux, ne cherche point à me séduire maintenant par l'entremise d'une duègne. après avoir échoué en employant des impératrices, des reines, des duchesses, des marquises et des comtesses? J'ai oui dire souvent à des gens sages que, quand il ne peut vous attraper d'une manière, il s'y prend d'une autre '. Qui sait si cette solitude, l'occasion, le silence n'éveilleront point mes désirs qui dorment, et ne me teront point tomber, à la fin de mes ans, où je n'aj jamais trébuché? En pareil cas, il est plus prudent de fuir que d'attendre le combat. Mais je ne dois pas être dans mon sens, puisque je dis etimagine de telles folies. Il n'est pas possible qu'une duègne en coiffes blanches, lunettes sur le nez, fasse naître une pensée lascive dans le cœur le plus abandonné du monde. Est-il duègne sur la terre qui ait les chairs appétissantes? en est-il une dans l'univers qui ne soit impertinente, ridée, minaudière? Arrière, toute la race des duègnes, inutile à tout humain amusement. Oh! qu'elle avait bien raison cette dame dont on rapporte qu'elle avait fait placer aux deux bouts de son estrade deux figures de duègnes avec leurs lunettes et leurs métiers, en attitude de travail er : ces figures donnaient

<sup>1</sup> H v a dans l'espagnol ante los la lara e a a que aquilena al vous la donfacte capar e ca a pullir e de parter reve ba le

autant de gravité à la salle que l'eussent fait de véritables duègnes. Dans cette résolution, il se leva de son lit pour aller fermer sa porte, et empêcher la dame Rodriguez d'entrer; mais en arrivant pour la fermer, déjà la duègne était de retour, sa bougie à la main. En voyant de plus près Don Quichotte, enveloppé dans sa couverture, avec son bonnet et ses bandes, elle eut une nouvelle peur, et, reculant de deux pas : Y a-t-il sûreté, seigneur? lui dit-elle : je ne vois pas comme un signe de grande honnêteté que vous soyez sorti de votre lit. Il est bon que je vous fasse la même demande, répondit Don Quichotte: ainsi dites-moi si je puis être assuré de n'être point attaqué et forcé ? - A qui et de qui demandez-vous cette assurance, seigneur chevalier? A vous et de vous, madame, je ne suis point de marbre, ni vous de bronze ; il n'est pas dix heures du matin, mais minuit, et même un peu plus, à ce que j'imagine; cette chambre est plus secrète et retirée que ne dut être la grotte où le traître et audacieux Énée abusa de la belle et trop faible Didon. Mais, madame, donnez-moi la main, je ne veux pas d'autre sureté que ma continence, ma réserve et le respect qu'inspirent ces coiffes respectables. A ces mots, il lui baisa la main droite, qu'il saisit dans la sienne, et la dame la lui abandonna avec la même grâce et la même politesse.

En cet endroit, Cid Hamet fait une parenthèse, et jure par Mahomet que, pour avoir le plaisir de les voir tous les deux se tenant par la main, de la porte au lit, il eût donné la meilleure robe de deux qu'il avait. Don Quichotte se recoucha, et doña Rodriguez s'assit sur une chaise, à quelque distance du lit sans quitter ses lunettes ni sa bougie. Le chevalier se ramassa dans son lit, se couvrit exactement, ne laissant voir que son visage. Tous deux s'étant tranquillisés, Don Quichotte, le premier, rompit le silence: Madame, dit-il, vous pouvez maintenant m'ouvrir votre cœur, et le décharger du fardeau qui l'oppresse, vous serez écoutée par des oreilles chastes et secourue par des œuvres charitables. J'en suis persuadée, seigneur, répondit la duègne. De votre courtoisie et de votre gentillesse, je ne pouvais attendre qu'une réponse aussi chrétienne.

Vous saurez donc, seigneur, que, quoique vous me voyiez sur cette chaise et au milieu du royaume d'Aragon, en habit de duègne, en butte aux mépris et aux persécutions, je suis née dans les Asturies, d'Oviedo, et d'une famille alliée aux meilleures du pays. Mon mauvais destin et l'insouciance de mes parents, qui s'appauvrirent bientôt, sans savoir comment, me conduisirent à Madrid, où, par nécessité et pour éviter de plus grands malheurs, je fus placée par mes parents chez une grande dame, en qualité de demoiselle pour travailler : car, j'apprendrai à votre seigneurie que pour faire l'effilé et les ouvrages fins, je n'ai jamais été surpassée par personne. Mes parents me laissèrent en service, et s'en retournèrent dans leur pays, où, peu de temps après, ils quittèrent ce monde pour aller sans doute au ciel, car ils étaient bons chrétiens et catholiques. Je demeurai orpheline, réduite au modique salaire, et aux minces avantages qui récompensent dans les palais ces sortes d'ouvrières. Dans le même temps, sans que j'y eusse donné lieu, un écuyer de la maison devint amoureux de moi : c'était un homme d'un âge mûr, barbu, d'un extérieur grave, et surtout noble comme le roi, car il était montagnard 1. Nous ne pûmes conduire nos amours si secrètement qu'ils ne vinssent aux oreilles de ma maîtresse, qui, pour éviter les caquets et les propos, nous maria en face de la sainte Église catholique romaine. De notre union naquit une fille, pour achever mon malheur; non que je mourusse en couches, car les miennes furent heureuses et à terme, mais parce que peu de temps après je perdis mon mari, qui mourut d'une fraveur dont vous seriez surpris, si j'avais le loisir de vous la raconter. Là dessus, elle se mit à pleurer avec beaucoup d'attendrissement, Pardonnez, seigneur, continua-t-elle, mais je n'en suis pas maîtresse, toutes les fois que je me rappelle ce triste événement, mes yeux se remplissent de larmes. Vrai Dieu! avec quelle dignité il conduisait ma maîtresse en croupe sur une puissante mule, noire comme du jais! car, dans ce temps-là, on ne faisait point usage de coches ni de chaises comme aujourd'hui, et les dames montaient en croupe derrière leurs écuyers. Je ne puis m'empêcher de vous raconter cette lamentable histoire, afin de vous faire connaître le zèle et les attentions de mon bon époux.

<sup>1</sup> Montagies, Montagnard ne dans les montagnes des Asturies, où se retirécent Pelage et ses compagnous.

A l'entrée de la rue Santiago, à Madrid, qui est un peu étroite, il rencontra un alcade de cour, qui s'avancait, précédé de deux alguazils : mon digne écuyer tourna bride en l'apercevant, et fit mine de vouloir l'accompagner. Ma maîtresse, qu'il conduisait en croupe, lui dit à voix basse : Que faites-vous, malheureux? ne voyez-vous pas que je suis là? L'alcade retint civilement la bride du cheval et dit : Suivez votre route, seigneur écuyer, c'est à moi d'accompagner doña Casilda (ainsi se nommait ma maîtresse). Cependant, mon mari, le bonnet à la main, s'obstinait à vouloir suivre l'alcade. Ma maîtresse, alors, tira une grande épingle, ou plutôt un poinçon, de son étui et, de colère, l'enfonca dans les reins de mon mari, qui jeta un grand cri, et fit un tel soubresaut qu'il tomba à terre avec sa maîtresse. Deux laquais accoururent pour la relever; autant en firent l'alcade et les alguazils. La porte de Guadalajara fut en rumeur, je dis toute la foule oisive qui s'y trouva. La dame s'en retourna à pied; mon mari se rendit à la maison d'un barbier, disant qu'il avait les entrailles percées de part en part. La courtoisie de mon mari devint si bien connue, que les enfants couraient après lui dans la rue. Pour cette raison, et parce qu'il avait la vue un peu courte, ma maîtresse le congédia. Le chagrin qu'il en concut, fut, je n'en doute pas, la cause de sa mort. Je demeurai veuve, sans appui, et chargée d'une fille dont la beauté croissait comme l'écume de la mer. Finalement, comme j'avais la réputation d'être grande couturière, madame la duchesse, qui était récemment mariée avec monseigneur le duc, voulut m'amener dans ce royaume d'Aragon avec ma tille, laquelle, avec le temps, devint la plus belle créature possible: elle chante comme une alouette, danse comme la pensée, saute comme une perdue, lit et écrit comme un maître d'école, et compte comme un avare. Je ne vous dis rien de sa propreté, l'eau courante n'est pas plus nette. Si j'ai bonne mémoire, elle doit avoir à présent seize ans, cinq mois et trois jours, un de plus ou de moins. Enfin, elle fit la conquête du fils d'un très riche laboureur qui demeure, non loin d'ici, dans un village appartenant au duc. Je ne sais comment cela se fit, mais ils se réunirent, et sous prétexte du mariage, il abusa de ma fille, et maintenant il ne veut plus tenir sa parole. Monseigneur le sait

car je m'en suis plainte à lui non une mais plusieurs fois : j'ai demandé que le jeune homme fût tenu d'épouser ma fille, il fait la sourde oreille '; à peine m'écoute-t-il. La cause en est que le père du jeune homm : est si riche qu'il prête de l'argent au duc, et lui sert souvent de caution : de sorte que celui-ci ne veut point le mécontenter, ni lui faire de peine. Je désirerais donc, mon seigneur, que vous voulussiez bien vous charger de défaire ce grief, soit par prières, soit par les armes, car tout le monde dit que vous êtes né pour venger les injures, redresser les torts et secourir les malheureux. Daignez prendre en considération la jeunesse de ma fille, son état d'orpheline, sa gentil. lesse, et toutes les bonnes qualités dont je vous ai parlé. Sur Dieu et sur ma conscience, parmi toutes les demoiselles de madame, il n'y en a pas une seule qui atteigne la semelle de sa chaussure : celle qu'on appelle Altisidore, et qui passe pour la plus belle, comparée à ma fille, n'en approche pas de deux lieues. Vous n'ignorez pas, seigneur, que tout ce qui reluit n'est pas or : cette Altisidore a plus de prétentions que de beauté, plus de vivacité que de retenue; en outre, elle n'est pas très saine, et son haleine est si forte qu'on ne saurait rester auprès d'elle. Madame la duchesse elle-même.... Mais je veux me taire, car on dit ordinairement que les murs ont des oreilles. Par ma vie! s'écria Don Quichotte, qu'a donc madame la duchesse? A cette adjuration, dit la duègne, je ne puis me défendre de répondre, en toute vérité. Vous voyez, seigneur, la beauté de madame la duchesse, ce teint brillant comme un glaive récemment fourbi, ces joues de lait et de carmin, ces veux dont l'un semble le soleil et l'autre la lune, cette démarche noble qui paraît dédaigner de fouler la terre, et qui semble répandre la santé partout autour d'elle : sachez qu'elle en doit remercier d'abord Dieu, puis deux fontaines qu'elle a aux jambes, par oir s'écoulent toutes les mauvaises humeurs dont les médecins la disent remplie. Sainte Marie! s'écria Don Quichotte, est-il possible que madame la duchesse ait de tels égouts? Je ne le croirais pas si des frères déchaux me l'avaient dit. Cependant, puisque madame Rodriguez l'affirme, il faut bien que cela soit : mais de

<sup>1</sup> Oreas de mercader, oreille de marchael

telles fontaines sur un si beau corps ne peuvent distiller que de l'ambre liquide et non de mauvaises humeurs. Je crois véritablement maintenant que ces fontaines sont une chose très favorable à la santé.

A peine achevait-il ces mots, qu'un grand coup donné dans la porte la fit ouvrir. Du soubresaut, doña Rodriguez laissa tomber sa bougie, qui s'éteignit, et la chambre fut, comme on dit, à l'instant noire ainsi qu'une gueule de loup. La pauvre duègne sentit deux mains la saisir à la gorge, si fortement qu'elle ne pouvait crier, tandis qu'une autre personne, sans dire mot, troussa lestement ses jupes, et, avec une pantousle, à ce qu'il semblait, lui donna tant de coups que c'était pitié. Don Quichotte, quoi qu'il en ressentit, ne bougeait du lit, ne sachant ce que ce pouvait être : il ne disait mot et se tenait coi, craignant que son tour n'arrivat et que le châtiment ne gagnat jusqu'à lui. Sa crainte ne fut pas vaine, car les muets bourreaux, laissant moulue la duègne, qui n'osait se plaindre, tombèrent sur Don Quichotte, enlevèrent draps et couverture, et le pincèrent si dru, si menu qu'il ne put s'empêcher de se défendre à coups de poing, le tout dans un silence admirable. La bataille dura environ une demi-heure. Les fantômes se retirèrent, doña Rodriguez rabattit ses jupes, et, gémissant de sa disgrace, sortit sans dire une parole à Don Quichotte qui, pincé et meurtri, confus et pensif, demeura seul. Nous le laisserons en cet état, bien avide de connaître le pervers enchanteur qui l'avait ainsi traité. Mais nous dirons cela en son temps. Sancho nous appelle, et le bon ordre de la narration le veut ainsi.

## CHAPITRE XLIX.

De ce qui arriva à Sancho, faisant sa ronde dans son îlc.

Nous avons laissé le grand gouverneur fàché et tout en colère contre ce paysan, peintre et mauvais plaisant, qui, bien endoctriné par le majordome, auquel le duc avait fait la leçon, se moquait de Sancho. Cependant, quoique sot, grossier et lourd, celui-ci tenait tête à tous. C'est maintenant, dit-il aux assistants et au docteur Recio, qui était rentré dans la salle quand on eut achevé le message secret du duc, c'est maintenant que je re-

connais que les juges et les gouverneurs doivent être de bronze pour résister aux importunités des sollicitants, qui, à toute heure et en tout temps, viennent demander qu'on les écoute, qu'on les expédie, sans autre souci que leur affaire, quoi qu'il puisse arriver : si le pauvre juge ne les satisfait pas, soit parce qu'il ne le peut, soit parce qu'il n'est pas heure de donner audience, ils murmurent, ils le maudissent, lui rongent les os, épluchent toute sa famille. Solliciteur ignorant, solliciteur sans raison, ne te hate pas tant : attends l'heure et le moment de traiter d'affaires; ne viens point à l'heure de manger ou de dormir : les juges sont de chair et d'os; ils sont obligés d'accorder à la nature ce qu'elle demande, excepté moi, qui ne donne point à manger à la mienne, grâce au seigneur docteur Pedro Recio Tirteafuera, ici présent, qui veut que je meure de faim, et qui dit que mourir ainsi, c'est vivre : que Dieu lui donne une telle vie, à lui et à ceux de sa race, c'est-à-dire à celle des mauvais médecins, car les bons méritent des palmes et des lauriers. Tous ceux qui connaissaient Sancho s'étonnaient de l'entendre parler en si bons termes, et ne savaient à quoi l'attribuer, si ce n'est que les offices et les charges importantes relèvent ou hébètent les esprits. Enfin, le docteur Pedro Recio Agüero de Tirteafuera promit à Sancho de lui donner à souper ce même soir, quoique ce fût manquer à tous les aphorismes d'Hippocrate. Sancho s'en montra satisfait, et attendit avec grande impatience le soir et l'heure du souper, bien que le temps lui semblat immobile. Enfin, arriva le moment si désiré où on lui servit une vinaigrette de bœuf à l'oignon, et deux pieds d'un veau déjà d'un certain àge. Il les mangea avec plus d'appétit que si on lui eut servi des francolins de Milan, des faisans de Rome, du veau de Sorrente, des perdrix de Moron, ou des oies d'abreuvoir. Tout en mangeant, il disait au docteur : Vous le voyez, ne vous mettez point en peine à l'avenir de me donner des mets recherchés, des viandes exquises : ce serait changer les habitudes de mon estomac, accoutumé à la chèvre, au bœuf, au lard, au salé, aux navets, aux oignons; si on lui donne d'autres aliments de cour, il les reçoit de mauvaise grâce, et quelquefois avec dégoût. Ce que le maître d'hôtel peut faire de mieux, c'est de me donner ce qu'on appelle des pots-pourris, plus ils sont pourris, meilleur ils sentent; il peut y mettre tout ce qu'il voudra pourvu que ce soit choses qui se mangent. Je reconnaîtrai sa peine, et la payerai quelque jour. Et que personne ici ne se rie de moi, car nous sommes, ou nous ne sommes pas; vivons tous, et mangeons en paix et bonne compagnie. Quand Dieu nous envoie le jour, il l'envoie pour tout le monde. Je gouvernerai cette ile comme de droit, et sans souffrir d'avanie à personne. Que chacun ait l'œil ouvert et se tienne en garde, car je vous avertis que le diable est aux champs, et si j'en ai sujet, on verra merveilles. Faites-vous miel, les mouches vous mangent.

Certes, seigneur gouverneur, dit le maître d'hôtel, votre seigneurie a bien raison dans tout ce qu'elle vient de dire. Au nom de tous les habitants de l'île, je vous suis garant qu'ils vous serviront avec exactitude, amour et bienveillance : l'exquise manière de gouverner dont vous avez fait preuve dès les premiers instants, ne leur permet pas de faire ou même de penser rien qui soit contraire à ce qu'ils vous doivent. Je le crois, répondit Sancho: ce seraient des imbéciles s'ils agissaient ou pensaient autrement. Je le répète, qu'on ait soin de moi et de mon grison, voilà le point important. Quand il en sera temps, nous ferons la ronde : mon intention est de purger l'île de toute espèce d'immondices, et de tous vagabonds, fainéants et débauchés. Vous saurez, mes amis, que, dans un État, les paresseux et les vagabonds sont comme les frelons dans les ruches; ils mangent le miel produit par les abeilles laborieuses. Je veux protéger les laboureurs, garantir aux gentilshommes tous leurs droits, récompenser les gens vertueux, et surtout respecter la religion et ses ministres. Qu'en dites-vous, mes amis? ai-je raison ou si ma tête est fèlée? Seigneur, répondit le majordome, je suis en admiration de voir un homme sans lettres comme vous (car je crois bien que vous n'en connaissez aucune), dire tant de bonnes choses, si pleines de sentences, de raison, et si loin de ce qu'attendaient de votre esprit ceux qui nous ont enveyés ici et nous-mêmes. Chaque jour on voit dans le monde des choses nouvelles : les plaisanteries se changent en réalités, et les moqueurs se trouvent moqués.

La nuit arriva, et Sancho soupa avec la permission du docteur Recio. Ils se préparèrent ensuite à faire la ronde, et il sortit accompagné du majordome, du secrétaire, du maître d'hôtel et du chroniqueur, chargé de recueillir ses faits et gestes; venaient ensuite des gressiers et des alguazils, en si grand nombre, qu'ils auraient formé un médiocre escadron. Sancho marchait au milieu d'eux, avec sa baguette, rien n'y manquait. A peine eurent-ils parcouru quelques rues qu'ils entendirent un cliquetis d'épées : ils accoururent, et trouvèrent deux hommes seuls qui se battaient, et qui, voyant venir la justice, s'arrêtèrent. L'un d'eux dit : Au nom de Dieu et du roi, peut-on souffrir qu'on vole dans ce bourg, et qu'on y détrousse les passants au milieu des rues? Calmez-vous, homme de bien, dit Sancho, et contez-moi la cause de cette querelle: je suis le gouverneur. Je vais la dire en peu de mots, seigneur, répondit l'autre. Vous saurez que ce gentilhomme vient de gagner, dans cette maison de jeu en face, plus de mille réaux, et Dieu sait comment. J'étais présent ; j'ai jugé en sa faveur plus d'un coup douteux, contre le témoignage de ma conscience. Il s'est retiré avec son gain, et, lorsque l'espérais qu'il me donnerait au moins un écu en présent, comme c'est la coutume avec les hommes de condition comme moi, qui sommes témoins pour juger les coups et pacifier les querelles, il a promptement emboursé son argent, et est parti. Je l'ai suivi, et par bonnes et douces paroles, je lui ai demandé de me donner ne fût-ce que huit réaux : il me connaît pour homme d'honneur, et sait que je ne possède office ni bénéfice, parce que mes parents ne m'ont rien laissé ni rien appris; mais ce voleur plus larron que Cacus, plus filou qu'Andradilla, n'a voulu me donner que quatre réaux. Voyez, seigneur gouverneur, quel peu de vergogne et de conscience! Si votre seigneurie ne fût pas survenue, j'allais lui faire regorger son gain, et lui apprendre à mettre le poids dans la balance. Que répondezvous à cela? dit Sancho à l'autre homme. Ce qu'il vous a dit est vrai, seigneur, répondit celui-ci. Je n'ai voulu lui donner que quatre réaux, parce que je les lui donne souvent : ceux qui attendent ainsi quelque profit doivent être modérés, et recevoir de bonne grâce ce qu'on vent bien leur donner, sans prétendre entrer en compte avec les gagnants, à moins qu'ils ne sachent que ce sont des fripons, et que leur gain n'est pas légitime. La meilleure preuve que je suis homme de bien, et non larron, comme le prétend cet homme, c'est que je ne voulais lui rien donner : toujours les voleurs sont à la merci des spectateurs qui les connaissent. C'est la vérité, dit le majordome : voyez, seigneur gouverneur, ce que vous voulez faire de ces deux hommes. — Ce qu'il y a à faire? le voici, répondit Sancho: Vous, gagnant, bien ou mal, délivrez tout à l'heure à votre ennemi cent réaux, et vous en débourserez, en outre, trente pour les prisonniers. Et vous, qui n'avez office ni bénéfice, et qui vivez comme un vagabond, emportez vos cent réaux, et demain sortez de cette île pour n'y rentrer de dix ans, sous peine, si vous y manquez, d'achever le compte dans l'autre vie. Car je vous accrocherai moi-même au gibet, ou du moins le bourreau, par mes ordres, et qu'aucun des deux ne réplique, ou je le châtierai de ma main. L'un donna, l'autre recut; celui-ci sortit de l'île, l'autre retourna dans sa maison, et le gouverneur s'écria : Ou le pouvoir me manquera, ou je supprimerai ces maisons de jeu, car je les crois fort préjudiciables. Pour celle-ci, dit un greffier, je ne crois pas que vous puissiez la supprimer, car elle appartient à un grand personnage, qui perd plus, sans comparaison, tout le long de l'année qu'il ne gagne avec les cartes. Mais votre seigneurie pourra exercer son autorité sur d'autres repaires de moindre importance, qui sont les plus dangereux, et ceux où il se commet le plus de méfaits. Les fameux filous n'osent pas exercer leur industrie dans les maisons des seigneurs et gens de qualité, et, puisque la passion du jeu est malheureusement devenue générale, il vaut mieux que l'on joue dans les grandes maisons que dans celles de quelques artisans, où l'on retient un malheureux la moitié de la nuit pour l'écorcher tout vif. Greffier, dit Sancho, je sais qu'il y a beaucoup à dire làdessus.

En ce moment, parut un archer qui avait saisi un jeune homme. Seigneur gouverneur, dit l'archer, ce jeune homme venait droit à nous; mais, dès qu'il a aperçu la justice, il a tourné les talons, et s'est mis à courir comme un daim, ce qui

nous a fait soupconner que c'était quelque malfaiteur : je l'ai poursuivi, et, s'il n'était pas tombé en courant, je n'aurais jamais pu l'atteindre. Pourquoi fuyais-tu? dit Sancho. - Pour éviter les questions des gens de justice. - Quel est ton état? - Tisserand. - Et que tisses-tu? - Des fers de lances, avec votre permission. - Ah! tu es un railleur, et tu te mèles de faire le bouffon; c'est fort bien. Et où allais-tu maintenant? - Prendre l'air. - Et où prend-on l'air, dans cette île? - Là où il souffle. - Bien répondu, et en garçon avisé; mais écoute: suppose que je suis l'air, que je te souffle en poupe, et que je te pousse en prison. Gardes, saisissez-le, et je tâcherai qu'il dorme cette nuit à l'abri de l'air. Par Dieu, dit le jeune homme, vous me ferez dormir en prison tout comme vous me ferez roi. - Et pourquoi ne t'y ferais-je pas dormir? N'ai-je pas le pouvoir de te faire arrêter et de te relacher, comme bon me semble? — Quel que soit votre pouvoir, il n'est pas suffisant pour me faire dormir en prison. — Comment, il n'est pas suffisant? conduisez-le promptement : il verra qu'il se trompe, et si le geòlier, voulant user envers lui de générosité intéressée, lui laisse faire un pas dehors, je le condamne d'avance à deux mille ducats d'amende. — Tout ceci n'est qu'une plaisanterie; mais le fait est qu'il n'y a puissance humaine qui puisse me faire dormir en prison. - Dis-moi, démon, as-tu quelque esprit qui vienne te délivrer et t'ôter les fers que je te vais faire mettre? Seigneur, répond le jeune homme de fort bonne grâce, parlons raison et venons au but. Supposez que vous m'avez envoyé en prison, que l'on m'ait mis des fers et des chaines, qu'on m'ait jeté au cachot; qu'on ait menacé le geòlier des plus graves peines s'il me la isse sortir et qu'il exécute son ordre; avec cela, si je ne veux pas dormir, et si je reste toute la nuit les yeux ouverts, avez-vous le pouvoir de me faire dormir malgré moi? Non certes, dit le secrétaire, cet homme a raison. De sorte, dit Sancho, que tu ne dormirais pas, uniquement parce que cela ne serait pas ta volonté, et non pour contrevenir à la mienne? - Certes, seigneur, et je n'y songe point. - Ilé bien! va-t'en, à la garde de Dieu, dormir dans ta maison, et que Dieu te donne un bon sommeil, je ne veux pas t'en priver. Mais je te conseille de ne plus railler avec la justice, parce

que tu pourrais rencontrer tel qui te donnerait de la raillerie sur la cervelle. Le jeune homme s'en fut, et Sancho continua sa ronde.

Quelques pas plus loin se présentèrent deux archers qui conduisaient un homme arrêté. Seigneur gouverneur, dirent-ils, la personne que vous voyez, et qui paraît un homme, n'en est pas un: c'est une femme, et même jolie, qui est habillée en homme. Ils approchèrent deux ou trois lanternes, à la lumière desquelles on vit un visage de femme d'environ seize ans, ou peu au-delà; elle avait les cheveux enfermés sous une résille d'or et de soie verte, et parut belle comme mille perles. On l'examina du haut en bas: elle avait des bas de soie incarnate, avec des jarretières de taffetas blanc, bordées d'or et de petites perles; ses chausses étaient de brocart d'or à fond vert, la casaque ou roupille de même étoffe, sous laquelle était un pourpoint de toile fine, blanc et or; ses souliers étaient blancs et faits comme ceux des hommes; au lieu d'épée, elle avait une riche dague, et tous ses doigts étaient garnis d'anneaux précieux. La jeune fille parut belle à tout le monde, mais personne ne la reconnut. Les habitants de l'endroit dirent qu'ils ne pouvaient imaginer qui elle était, et ceux qui étaient dans la confidence des plaisanteries que l'on faisait à Sancho, s'étonnaient plus que les autres, car ils n'avaient pas préparé cette rencontre, et ils étajent fort incertains de savoir comment elle se terminerait. Sancho fut frappé de la beauté de la jeune fille, et lui demanda qui elle était, où elle allait, et quelle raison elle avait eue pour se vêtir ainsi. Les yeux baissés, et avec une modeste rougeur, elle répondit : Je ne puis, seigneur, dévoiler devant tant de monde ce qu'il m'importait si fort de tenir caché; je désire seulement qu'on soit persuadé que je ne suis ni voleuse ni criminelle, mais une malheureuse fille à qui la jalousie a fait outrepasser les bornes de la décence. A ces mots, le majordome dit à Sancho: Seigneur gouverneur, faites écarter le monde, afin que cette dame puisse s'expliquer avec moins d'embarras. Tous s'éloignèrent, par l'ordre du gouverneur; il ne resta que le majordome, le maître d'hôtel et le secrétaire. Alors la demoiselle poursuivit ainsi : Seigneurs, je suis fille de Pedro Perez Mazorca, fermier des laines de ce bourg, qui vient souvent chez mon père. Cela est hors de raison, dit le majordome : je connais bien Pedro Pedrez, il n'a ni fils ni fille : d'ailleurs, vous le dites votre père, et puis vous ajoutez qu'il vient souvent chez votre père. Je m'étais déjà apercu de cela, dit Sancho. En ce moment, seigneurs, reprit la jeune fille, je suis si troublée que je ne sais ce que je dis; mais la vérité est que je suis fille de Diégo de la Llana, que vous devez tous connaitre. Du moins cela est possible, reprit le majordome : je connais Diégo de la Llana; c'est un gentilhomme riche et distingué, il a un fils et une fille; mais, depuis qu'il est veuf, personne ici ne peut se vanter d'avoir vu le visage de sa fille, il la tient si fort enfermée qu'il la cache au soleil même, et, malgré tous ses soins, elle a la réputation d'être extrêmement belle. Vous dites vrai, répondit la jeune fille; si la renommée ment ou non sur ma beauté, vous pouvez vous désabuser, puisque vous m'avez vue, et là-dessus elle se mit à pleurer amèrement. Le secrétaire, en vovant ces larmes, se pencha à l'oreille du maître d'hôtel et lui dit tout bas : Il faut qu'il soit arrivé à cette pauvre demoiselle quelque événement de grande importance, pour qu'une fille de qualité soit hors de sa maison, dans cet équipage, et la nuit. Je n'en fais point de doute, répondit le maître d'hôtel, et ses pleurs mêmes en sont une preuve. Sancho la consola le mieux qu'il put, et l'engagea à leur confier ce qui lui était arrivé sans aucune crainte, lui promettant l'aide de tous pour la secourir par toutes les voies possibles. Seigneurs, dit-elle enfin, voici le fait : Il y a dix ans que mon père me tient renfermée, il v a juste ce temps que j'ai perdu ma mère. On dit la messe à la maison, dans un riche oratoire, et, pendant tout ce tempslà, je n'ai vu que le soleil le jour, la lune et les étoiles la nuit. Je ne sais ce que c'est que des rues, des places, des temples, ni même des hommes, excepté mon père, un frère à moi, et Pedro Perez, le fermier qui vient souvent à la maison, c'est ce qui m'a fait dire qu'il était mon père, afin de ne pas nommer le mien. Cette réclusion et cette détense de sortir, même pour aller à l'église, me donnent beaucoup de chagrin depuis longtemps; je désirais voir le monde, ou du moins le village où je suis née, ce désir ne me semblait pas contraire à la décence et au respect qu'une demoiselle bien nee se doit à elle-même. Quand

j'entendais parler de combats de taureaux, de jeux de bagues et de comédies, je priais mon frère, qui a un an de moins que moi, de m'expliquer toutes ces choses, et beaucoup d'autres que je n'avais jamais vues. Il me les décrivait le mieux qu'il pouvait, mais tout cela ne faisait qu'enflammer le désir que j'avais de les voir. Bref, pour abréger l'histoire de ma perte, je priai, je suppliai mon frère (et plut à Dieu que je ne l'eusse jamais fait!...). Là ses pleurs recommencèrent. Madame, lui dit le majordome, poursuivez sans crainte, nous sommes également touchés de vos paroles et de vos larmes. Il me reste peu de chose à dire, reprit-elle, quoique j'aie beaucoup à pleurer, car les mauvais désirs ne peuvent entraîner avec eux que de pareilles disgrâces. La beauté de cette jeune fille avait fait impression sur le cœur du maître d'hôtel, il haussa de nouveau sa lanterne pour la regarder, ses pleurs lui semblaient des se mences de perles ou la rosée des champs, et même il les élevait jusqu'à v voir des perles orientales; il désirait vivement que son malheur ne fût pas si grand que le pouvaient faire soupconner ses sanglots. Sancho se dépitait de ces retards et de ces interruptions ; il lui dit d'achever, qu'il était tard, et qu'il avait encore beaucoup à faire pour terminer sa ronde. Enfin, après bien des soupirs interrompus : Ma disgrâce n'est autre, reprit-elle, que d'avoir conjuré mon frère de me prêter un de ses habits, et de me mener avec lui, de nuit, voir le bourg pendant le sommeil de mon père. Importuné par mes prières, il y consentit enfin, me prèta cet habit, prit un des miens, qui lui allait à merveille, car il n'a point de barbe, et on le prendrait pour une jeune fille fort jolie. Nous sommes sortis cette nuit, il peut y avoir une heure, et, entraînés par notre imprudente résolution de jeunes gens, nous avons couru tout le bourg: nous pensions à retourner à la maison, lorsque nous avons vu venir une grande troupe de gens. Mon frère me dit : Ma sœur, ce doit être la ronde, des ailes aux pieds, et cours avec moi pour n'être pas reconnus, on nous ferait des reproches. Aussitôt il a tourné le dos et commencé, non à courir, mais à voler. Pour moi, je n'avais pas fait six pas, que je suis tombée; c'est alors qu'est arrivé l'homme de justice, il m'a amenée devant vous, où pour ma fantaisie je me vois forcée de rougir devant

tant de monde. Il ne vous est donc arrivé rien autre chose? dit Sancho; et cette jalousie dont vous parliez d'abord n'est point la cause de votre sortie? Il ne m'est rien arrivé, répondit-elle, et la jalousie ne m'a pas fait sortir : je n'avais d'autre désir que de voir du monde, et sans sortir des rues du bourg. En ce moment des archers amenèrent son frère, qu'ils avaient arrêté dans sa fuite, ce qui confirma le récit de la jeune fille. Il avait pour tout vêtement une riche jupe, avec une mantille de damas bleu, passementée d'or; sa tête était nue et sans autre ornement que ses cheveux, semblables à des anneaux d'or, tant ils étaient blonds et bouclés. Sancho et les autres le prirent à l'écart, et lui demandèrent pourquoi il portait un tel costume. Il répondit avec la même timidité et la même hésitation que sa sœur, et ses réponses furent les mêmes. L'amoureux maître d'hôtel en eut une grande satisfaction. Le gouverneur leur dit: Assurément, seigneurs, voilà un grand enfantillage; pour raconter une hardiesse et une niaiserie pareilles fallait-il tant de larmes, de soupirs, d'hésitations? Il fallait dire tout simplement: Nous sommes tel et telle; nous sommes sortis de la maison de nos parents uniquement par curiosité, nous n'avions aucune autre intention. Le conte eût été fini, et vous vous seriez épargné toutes ces pleurnicheries. Vous avez raison, dit la jeune fille; mais mon trouble a été si grand, que je n'ai pas su garder de mesure. Il n'y a rien de perdu, répondit Sancho: continuons notre route, et nous vous remettrons chez votre père. Peut-être ne s'est-il pas apercu de votre absence. A l'avenir, ne sovez pas si enfants et si curieux de voir le monde. Une fille d'honneur a la jambe rompue à la maison; en courant, la poule et la femme se perdent; celle qui a tant envie de voir, a aussi envie d'être vue : je n'en dis pas davantage. Le jeune homme remercia le gouverneur de la faveur qu'il leur faisait de les reconduire à leur maison. Ils en prirent le chemin, et elle n'était pas éloignée. Ils arrivèrent. Le jeune homme jeta une petite pierre contre une fenètre : une servante descendit, qui les attendait et leur ouvrit la porte. Ils rentrèrent, laissant tout le monde en admiration de leur beauté, de leur gentillesse et de leur curiosité de voir le monde la nuit et sans sortir du bourg. Tout passa sur le compte de leur grande jeunesse. Le maître d'hôtel resta blessé au cœur et se proposa de demander, dès le lendemain, la jeune fille en mariage à son père, persuadé qu'il ne la lui refuserait pas, attendu qu'il était attaché au duc. Sancho conçut aussi quelque idée de marier le jeune homme avec sa fille Sanchica, et résolut de suivre cette affaire dans un autre moment, persuadé qu'une fille de gouverneur ne pouvait pas éprouver de refus. Ainsi finit la ronde de cette nuit, et deux jours après le gouvernement, ce qui détruisit tous les projets de Sancho, comme on le verra plus loin.

## CHAPITRE L.

Où l'on déclare quels étaient les enchanteurs et les bourreaux qui fustigèrent la , duègne, pincèrent et égratignèrent Don Quichotte, et ce qui arriva au page porteur de la lettre à Therèse Pança, femme de Sancho.

Cid Hamet, très exact scrutateur des plus petites particularités de cette véridique histoire, nous dit que, lorsque doña Rodriguez sortit de sa chambre pour aller trouver Don Quichotte. une autre duègne, qui couchait avec elle, l'entendit, et, comme toutes les duègnes sont curieuses de savoir, d'entendre et de flairer, elle la suivit avec tant de précaution que la bonne Rodriguez ne s'en apercut pas. Lorsqu'elle la vit entrer dans la chambre de Don Quichotte, pour ne point déroger à la coutume des duègnes qui sont toutes rapporteuses, elle courut promptement en instruire la duchesse, celle-ci le dit au duc. et lui demanda la permission d'aller, avec Altisidore, épier ce que la duègne voulait à Don Ouichotte. Le duc y consentit, et toutes deux, pas à pas, s'avancèrent silencieusement jusqu'à la porte de la chambre du chevalier, et si près qu'elles entendaient tout ce qui se disait. Lorsque la duchesse entendit Rodriguez divulguer le secret de ses fontaines, elle ne put l'endurer : Altisidore encore moins. Animées par la colère et le désir de la vengeance, elles entrèrent tout à coup, criblèrent Don Quichotte de coups d'ongles, et fouettèrent la duègne, comme nous l'avons déjà dit; car rien n'offense plus les femmes et ne les excite plus à la vengeance que les outrages dirigés contre leur beauté et la bonne opinion qu'elles ont d'elles-mêmes. La duchesse raconta au due ce qui venait de se passer : il s'en amusa beaucoup. La duchesse, pour prolonger le plaisir qu'ils trouvaient à se jouer de Don Quichotte, envoya vers Thérèse Pança le page qui avait fait le rôle de Dulcinée dans la scène du désenchantement, que les grandes occupations de Sancho lui avaient fait oublier. Le page était porteur de la lettre de Sancho, d'une autre de la duchesse, et d'un beau collier de corail qu'elle envoyait en présent.

Ce page, dit l'histoire, était fin et spirituel; pour plaire à ses maîtres, il partit de grand cœur pour le village de Sancho. Il vit à l'entrée un grand nombre de femmes qui lavaient dans un ruisseau. Il leur demanda si elles pourraient lui indiquer dans l'endroit une femme nommée Thérèse Panca, femme d'un certain Sancho Panca, écuyer d'un chevalier nommé Don Quichotte de la Manche. A cette demande, une jeune fille qui lavait se leva, et dit : Cette Thérèse est ma mère, Sancho mon père, et le chevalier dont vous parlez notre maître. Venez donc et conduisez-moi à votre mère, dit le page, je lui apporte une lettre et un présent de votre père. Je le ferai avec grand plaisir, répondit la jeune fille, qui pouvait avoir quatorze ans environ. Elle laissa à une compagne la robe qu'elle lavait, et, sans prendre le temps de se chausser ni de se coiffer, car elle avait les jambes nues et les cheveux dénoués, elle sauta devant le cheval, et dit au page: Venez, seigneur, notre maison est à l'entrée du village, et ma mère est en grande peine de ne pas recevoir depuis longtemps des nouvelles de mon père. Je lui en apporte de si bonnes, dit le page, qu'elle aura sujet d'en rendre grâces à Dieu. Enfin, toujours courant, sautant, bondissant, la jeune fille arriva, et, parvenue à la porte de la maison, cria avant d'entrer : Venez, mère Thérèse, venez, venez, voici un seigneur qui vous apporte une lettre et d'autres choses encore de mon bon père! A ces cris, Thérèse sortit filant une quenouille d'étoupe, et vêtue d'une cotte grise. On eût dit, tant elle était courte, qu'on l'avait counée au bas des reins : elle avait un corsage de même couleur et un haut de chemise sur la poitrine. Elle n'était pas très vieille, quoiqu'elle annoncat plus de quarante ans, mais forte, droite, nerveuse et halée. Ayant vu sa fille et le page à cheval : Qu'estce, ma fille? dit-elle, quel est ce seigneur? C'est un serviteur de dona Thérèsa Pança, répondit le page. Déjà il était à bas de

son cheval, et il alla se mettre humblement à genoux devant elle. en lui disant: Permettez-moi, madame, de vous baiser les mains comme à l'épouse propre et légitime du seigneur don Sancho Pança, propre gouverneur de l'île de Barataria. Ah! seigneur, ne restez pas ainsi : que faites-vous ? répondit Thérèse ; je ne suis point une femme de cour, mais une pauvre paysanne, fille d'un journalier et femme d'un écuyer errant, non d'un gouverneur. Votre seigneurie, répondit le page, est la très digne épouse d'un archidigne gouverneur, et, pour preuve de ce que je dis, recevez cette lettre et ce présent. En même temps il tira de sa poche et lui passa au cou une chaîne de corail terminée par des agraffes d'or, et lui dit : Cette lettre est du seigneur gouverneur, cette autre et la chaîne sont de madame la duchesse, qui m'envoie vers vous. Thérèse demeura tout interdite, sa fille ni plus ni moins, et celle-ci s'écria : Que je meure si ceci n'est pas du fait de notre seigneur et maître Don Quichotte, qui aura donné à mon père le gouvernement ou le comté qu'il lui a tant de fois promis. Il est vrai, répondit le page, que c'est en considération du seigneur Don Quichotte que le seigneur Sancho est maintenant gouverneur de l'île Barataria, comme vous le verrez par cette lettre. Lisez-la-moi, seigneur gentilhomme, dit Thérèse, car si je sais bien filer, je ne sais pas lire. Ni moi non plus, dit Sanchica; mais, attendez, j'irai chercher quelqu'un qui la lira, ou le curé, ou le bachelier Samson Carrasco : ils viendront de bon cœur pour savoir des nouvelles de mon père. Il n'est pas besoin d'aller chercher personne, dit le page, car je ne sais pas filer, mais je sais lire, et je la lirai. Il lut donc d'un bout à l'autre la lettre de Sancho, que nous ne répéterons pas puisqu'elle a été déjà rapportée, et ensuite il tira celle de la duchesse, ainsi concue:

« Amie Thérèse, les bonnes qualités et le bon jugement de « votre mari Sancho m'ont engagée et déterminée à demander « pour lui, au duc mon époux, le gouvernement d'une des « nombreuses îles qu'il possède. J'apprends qu'il gouverne « comme un gerfaut, ce qui me cause une grande satisfaction « et au duc mon seigneur, par conséquent. Je rends grâces au « ciel de ne m'être pas trompée dans le choix que j'ar fait pour « ce gouvernement; car vous devez savoir que c'est une chose « difficile à rencontrer qu'un bon gouverneur, et que Dieu me « traite aussi bien que Sancho gouverne. Je vous envoie, ma « chère amie, une chaîne de corail montée en or : je voudrais « qu'elle fût de perles orientales; mais, qui vous donne un « os ne voudrait pas vous voir morte. Un temps viendra où « nous nous connaîtrons et nous visiterons : Dieu sait ce qu'il « en sera. Je me recommande à votre fille Sanchica : dites-lui « de ma part de se tenir pour avertie et qu'au moment où elle « y pensera le moins je la marierai richement. On me dit que « dans votre pays il y a de gros glands : envoyez-m'en deux « douzaines, j'en ferai grand cas, venant de vous. Écrivez-moi « longuement : parlez-moi de votre santé, de votre bien-ètre, « et, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à « ouvrir la bouche on la remplira. Dieu vous garde.

« De cet endroit....

« Votre amie qui vous aime bien,

« LA DUCHESSE. »

Ah! s'écria Thérèse après avoir entendu la lettre, la bonne, l'excellente, l'affable dame! Qu'on m'enterre avec ses pareilles, et non avec les nobles de notre village; parce qu'elles sont de qualité, elles pensent que le vent ne doit pas les toucher : elles vont à l'église avec autant d'apparat que si elles étaient des reines, et croiraient se déshonorer en regardant une paysanne; et voilà cette bonne dame qui, toute duchesse qu'elle est, m'appelle son amie, et me traite comme si j'étais son égale : puisséje la voir l'égale du plus haut clocher de la Manche! Pour ce qui est des glands, mon bon seigneur, je lui en enverrai une mesure et de si gros qu'on pourra les venir voir comme des muacles. Pour le moment, Sanchica, songe à bien régaler ce seigneur ; ale soin de son cheval, va chercher des œufs à l'étable, coupe du lard, faisons-le diner comme un prince : sa bonne mine et les bonnes nouvelles qu'il nous apporte le méritent bien. En attendant, j'irai conter ces bonnes nouvelles à nos voisines, au curé, à maître Nicolas le barbier, qui sont et ont toujour's ete si hous amis de lon pere. Oui, ma mère, répon-

dit Sanchica; mais n'oubliez pas de me donner la moitié de cette chaine, car je ne crois pas madame la duchesse assez sotte pour l'avoir envoyée pour vous seule. Elle est toute pour toi, ma fille, répondit Thérèse ; mais laisse-la-moi porter quelques jours, il me semble qu'elle me réjouit le cœur. Vous vous réjouirez encore, dit le page, quand vous aurez vu le paquet que j'ai dans mon porte-manteau; c'est un habit de drap très fin que le gouverneur n'a mis qu'un seul jour à la chasse, et qu'il envoie tout entier pour mademoiselle sa fille. Puisse-t-il vivre mille ans, dit Sanchica, et celui qui me l'apporte ni plus ni moins, et même deux mille au besoin. Thérèse sortit alors de sa maison la chaîne au cou, les lettres à la main, sur lesquelles elle frappait des doigts comme si c'eût été un tambour de basque. Elle rencontra par hasard le curé et Samson, se mit à sauter, et leur dit : A présent, ma foi, qu'il n'y a plus de parents pauvres, nous tenons le gouvernement. Vienne maintenant la plus huppée des femmes de gentilshommes prendre des airs avec moi, je vous la mettrai bien à sa place. — Qu'est ceci, Thérèse? quelle folie nous débitez-vous là? Quels sont ces papiers? - La folie, il n'y en a pas d'autre, sinon que voici des lettres de duchesse et de gouverneur; que la chaîne que j'ai au cou a les Ave Maria de fin corail, et les Pater noster d'or pur, et que je suis gouverneuse. - Nous vous entendrons quand il plaira à Dieu, Thérèse; nous ne savons ce que vous voulez dire. Vous pourrez le voir ici, dit-elle en leur donnant les lettres. Le curé en donna lecture à Samson, et ils se regardèrent l'un l'autre, ne sachant que dire. Le bachelier demanda à Thérèse qui avait apporté ces lettres. Venez à la maison, dit-elle, vous verrez le messager : c'est un jeune homme beau comme le jour; il m'apporte en présent bien autre chose. Le curé lui ôta la chaîne du cou, la tourna, la retourna, et voyant que le tout était fin, son étonnement redoubla : Par l'habit que je porte, dit-il, je ne sais que dire ni que penser de ces lettres et de ces présents : d'un côté, je vois et je touche ce corail qui est véritablement fin, de l'autre, je lis qu'une duchesse demande deux douzaines de glands. Accordez tout cela, si vous le pouvez, dit Carrasco; nous allons voir le porteur de cette lettre, il nous éclaircira peut-être ces difficultés. Ils se mirent

en marche et Thérèse avec eux. Ils trouvèrent le page qui criblait un peu d'orge pour son cheval; Sanchica coupait du lard pour le mêler avec des œufs et donner à diner au page. La bonne mine et l'équipage de ce dernier leur plurent à tous deux. Après un échange de saluts civils, Carrasco lui demanda des nouvelles de Don Quichotte et de Sancho, ajoutant que, bien qu'ils eussent lu les lettres, leur embarras n'était pas moins grand, et qu'ils ne pouvaient comprendre ce que c'était que ce gouvernement de Sancho, surtout d'une île, d'autant plus que toutes ou presque toutes les iles de la Méditerranée appartenaient à Sa Majesté. Il est certain, répondit le page, que le seigneur Sancho est véritablement gouverneur : que ce soit d'une île ou non, je n'ai rien à vous en dire; il suffit que ce soit un bourg de plus de mille habitants. Pour ce qui est des glands, madame la duchesse est si bonne et si affable, qu'elle peut bien envoyer demander des glands à une paysanne; il lui est arrivé d'emprunter un peigne à une de ses voisines. Vous devez savoir que les dames d'Aragon, quoique de si haute naissance, ne sont pas si fières et si pointilleuses que celles de Castille, elles traitent les gens avec plus de familiarité, Pendant cette conversation, Sanchica parut avec un sac plein d'œufs, et demanda au page si son père portait des hauts-de-chausses depuis qu'il était gouverneur. Je n'y ai pas pris garde, réponditil, mais cela doit être. Bon Dieu! dit-elle, que je serais aise de le voir! Ainsi n'est-il pas bon que depuis que je suis au monde, j'aie toujours eu le désir de voir mon père en haut-dechausses 1. Vous le verrez, répondit le page : par Dieu! si le gouvernement dure seulement deux mois, nous le verrons aller avec un bonnet à oreilles. Le curé et le bachelier virent bien que le page plaisantait; mais la beauté du collier et l'habit de chasse envoyé par Sancho les déroutaient : Thérèse le leur avait déjà montré. Ils ne laissèrent pas de rire du désir de Sanchica, et plus encore quand Thérèse dit : Seigneur curé, ne connaîtriez-vous pas quelqu'un qui allât à Madrid ou à Tolède? Je voudrais le charger de m'acheter un vertugadin rond et bien fait qui soit à la mode et des meilleurs, car, en vérité,

<sup>1</sup> ton publicaria. Numbarles que donne à des calettes etroites jusqu'aumilieu de l'errors et tres agréles du haut. Elles bront interdites par ordre royal.

je veux faire honneur, autant que je le pourrai, au gouvernement de mon mari; et, si je me fâche, je me donnerai un carrosse et m'en irai à la cour : la femme d'un gouverneur peut bien s'en donner un et l'entretenir. Comment, mère, dit Sanchica, plùt à Dieu que ce fût aujourd'hui plutôt que demain! quand ceux qui me verraient dans ce carrosse avec ma mère devraient dire : Regardez donc cette fille de rien, cette fille d'un mangeur d'ail, la voyez-vous se carrer dans cette voiture comme une papesse! Mais qu'ils aillent dans la boue, pourvu que je sois dans ma voiture, les pieds loin de la terre. Maudits soient les médisants de ce monde! Que les gens rient, pourvu que j'aie les pieds chauds. N'ai-je pas raison, ma mère? -Comment! si tu as raison! Mon bon Sancho m'a prédit toutes ces bonnes fortunes, et de plus grandes encore. Tu verras qu'il ne s'arrètera pas qu'il ne m'ait fait comtesse. En fait de bonheur, il ne faut que commencer. Je l'ai souvent entendu dire à ton père, qui est aussi le père des proverbes : Quand on te donne la vache, cours lui mettre la corde. Si l'on te donne un gouvernement, prends-le; un comté, empoigne-le; et quand on te dirait ici, ici! en te jetant quelque bon présent, ramassele, sinon, dors, et ferme ta porte sans répondre aux bonnes fortunes qui viennent te trouver. Et moi, dit Sanchica, que m'importe qu'on dise, lorsque je me verrai fière et pimpante: le chien s'est vu chaussé... et le reste?

En vérité, dit le curé, je ne puis que croire que toute cette famille des Pança est venue au monde avec un sac de proverbes dans le corps : je n'en ai vu aucun qui n'en débite à toute heure et à tout propos. Il est vrai, dit le page, le seigneur gouverneur en cite à tous moments, et quoiqu'ils ne viennent pas toujours à propos, ils font grand plaisir; monseigneur le duc et madame la duchesse en font grand cas. Mais, quoi! seigneur, dit le bachelier, affirmez-vous toujours comme réel ce que vous nous dites du gouvernement de Sancho, et qu'il y a une duchesse au monde qui lui écrive et lui envoie des présents. Pour nous, quoique nous ayons lu les lettres et touché les cadeaux, nous ne pouvons le croire, et nous pensons que c'est une de ces aventures que notre compatriote Don Quichotte croit arrivées par enchantement. Je suis tenté

de vous dire que je voudrais vous toucher, vous tâter, pour voir si vous ètes un ambassadeur fantastique, ou réellement un homme de chair et d'os. Je ne sais rien autre chose, répondit le page, sinon que je suis un véritable ambassadeur; que le seigneur Sancho est véritablement gouverneur, et que le duc et la duchesse, mes maitres, peuvent donner, et lui ont donné un gouvernement, dans lequel j'ai entendu dire qu'il se comporte à merveille. S'il v a de l'enchantement dans tout ceci, vos seigneuries peuvent le discuter entre elles. Pour moi, par le serment que je fais et qui est par la vie de mes parents, qui existent encore, et que j'aime beaucoup, je ne sais pas autre chose. Cela peut être ainsi, répondit le bachelier, mais dubitat Augustinus. Doute qui voudra, ajouta le page; les chcses sont comme je vous le dis, et la vérité surnage toujours au-dessus du mensonge comme l'huile sur l'eau. Au reste, operibus credite, et non verbis : que l'un de vous vienne à moi, il verra de ses yeux ce que ses oreilles refusent de croire. C'est à moi d'y aller, dit Sanchica, prenez-moi en croupe, seigneur; j'irai de grand cœur voir mon père. - Les filles de gouverneur ne vont pas ainsi seules, par les chemins, sans être suivies de litières, de carrosses et d'un grand nombre de serviteurs. Pardieu, répondit Sanchica, j'irai tout aussi bien sur une bourrique que dans un carrosse : vous avez bien trouvé votre mijaurée. Tais-toi, petite fille, dit Thérèse; tu ne sais ce que tu dis. Ce seigneur a raison : selon le temps, les gens ; à Sancho, Sancha; au gouverneur, c'est mademoiselle; je ne sais si je dis assez. Madame Thérèse en dit plus qu'elle ne pense, reprit le page; mais donnez-moi à manger, et dépèchezmoi vite, car je veux être de retour ce soir. Votre grâce viendra faire pénitence chez moi, dit le curé, madame Thérèse a plus de bonne volonté que de movens pour traiter un tel hôte. Le page s'en défendit, mais enfin il dut accepter pour son bien, et le curé fut ravi de l'emmener pour avoir occasion de lui parler plus à l'aise de Don Quichotte et de ses aventures. Le bacheller offrit à Thérèse d'écrire ses réponses, mais elle ne voulut pas le mêler dans ses affaires, elle le connaissait pour un railleur : elle aima mieux donner un petit pain et deux cents à un moinillon qui savait écrire, et qui lui fit deux lettres,

l'une pour la duchesse, et l'autre pour son mari. Elle les tira de son propre fonds, et ce ne sont pas les plus mauvaises de cette grande histoire, comme on le verra plus loin.

## CHAPITRE LI.

Continuation du gouvernement de Sancho, et autres événements non moins intéressants.

Le jour vint qui suivit la nuit où le gouverneur fit sa ronde. Le maître d'hôtel passa cette nuit sans dormir, tant il avait l'esprit frappé de la beauté et de la bonne grâce de la demoiselle déguisée. Le majordome employa ce qu'il en restait à écrire au duc les faits et paroles de Sancho : il était émerveillé des uns et des autres, tant c'était un singulier mélange de sagesse et de simplicité. Le gouverneur se leva enfin, et, par l'ordonnance du docteur Pedro Recio, on le fit déjeuner avec un peu de conserve et quatre gorgées d'eau fraiche, déjeuner qu'il aurait changé contre un morceau de pain et une grappe de raisin : mais se voyant forcé de se soumettre, il en passa par là à son grand regret et malgré les sollicitations de son estomac. Recio lui faisait croire que la nourriture délicate, prise en petite quantité, réveillait l'esprit; c'était, disait-il, ce qui convenait le mieux aux personnes chargées de fonctions graves et importantes qui ont moins besoin des forces du corps que de celles de l'entendement. Avec ces beaux sophismes, Sancho pâtissait de la faim, au point que, dans son cœur, il donnait au diable le gouvernement et celui qui le lui avait confié. Cependant, avec sa faim et sa conserve, il se mit à juger. La première chose qui s'offrit fut la demande d'un étranger, qui, en présence du majordome et des autres acolytes, lui parla en ces termes : Seigneur, prètez-moi toute votre attention, car le cas est important et difficile. Une grande rivière séparait les domaines d'une même seigneurie. Sur cette rivière était un pont, et au bout une potence et une espèce de salle d'audience, dans laquelle ordinairement se tenaient quatre juges pour faire observer la loi établie par le propriétaire de la rivière et du pont et de la seigneurie. Cette loi était ainsi concue : « Quiconque traversera ce pont, doit déclarer d'abord, sous « serment, où il va, et pourquoi il va : s'il dit la vérité, qu'on « le laisse passer; s'il ment, qu'on le pende sans rémission à « cette potence. » Depuis l'institution de cette loi rigoureuse, nombre d'hommes se sont présentés sur le pont, et aussitôt qu'on a reconnu que leurs déclarations étaient vraies, les juges les ont laissé passer librement. Mais il est arrivé que sur la demande de jurer, un homme a déclaré qu'il allait mourir à la potence placée sur le pont, qu'il n'avait pas d'autre but. Les juges furent embarrassés de ce serment, et dirent : Si nous laissons passer librement cet homme, son serment est faux, et conformément à la loi, il doit mourir; si nous le faisons pendre, il a juré qu'il allait mourir à cette potence, et il aura dit la vérité, la loi veut qu'alors on le laisse libre. Je viens vous demander, seigneur gouverneur, ce que doivent faire les juges, car ils ne savent encore à quoi se déterminer. Ils ont appris votre sagesse et votre discernement, et m'ont député vers vous pour vous supplier de donner votre avis dans une question aussi difficile. Certes, répondit Sancho, ces seigneurs juges qui vous adressent à moi, auraient pu s'en dispenser : je suis un homme plus lourd que subtil; cependant, répétez-moi votre affaire, pour que je la saisisse bien; peut-être toucherai-je le but. Le demandeur répéta ce qu'il venait de dire. Il me semble, reprit Sancho, que deux mots suffisent pour éclaireir l'affaire, et voici comment. Cet homme jure qu'il va mourir à la potence : si on l'y accroche, il aura dit la vérité, et selon la loi il doit être libre et passer. Si l'on ne le pend pas, il aura menti, et selon la même loi il mérite la mort. C'est cela même, dit le messager, il n'y a ni doute ni questions à faire, le cas est parfaitement saisi. Je dis donc, continua Sancho, que, de cet homme dont il est question, on laisse passer la partie qui a dit la vérité, et que l'on pende celle qui a menti : de cette mamère, la lor se trouvera exécutée au pied de la lettre. Mais, seigneur gouverneur, répliqua le messager, il taudrait que cet homme put être divisé en deux parties, l'une menteuse et l'autre véridique, et si l'on coupe son corps en deux, force sera qu'il meure, et alors la loi ne sera observée dans aucun de ses points : il faut pourtant qu'on y obéisse. C'est où je vous attendais, bonhomme, reprit Sancho. Je suis un sot, ou le pas-

sant peut, avec autant de raison, être mis à mort ou bien vivre et passer le pont, car, si la vérité l'absout, le mensonge le condamne. Les choses étant ainsi, mon avis est que vous disiez à ceux qui vous ont envoyé vers moi que, puisque les raisons de condamner et d'absoudre sont égales et de même poids, ils laissent passer l'homme librement, car on est toujours plus loué de faire le bien que le mal. Je signerais de mon nom ce que je vous dis là, si je savais signer. Ce n'est pourtant pas d'après moi que je vous parle en cette occasion : je me suis souvenu d'un précepte que m'a donné, entre autres, mon maître Don Quichotte, la nuit d'avant mon départ, pour être gouverneur de cette île : il me dit que, quand la justice serait douteuse, je me rangeasse du parti de la miséricorde. Dieu a permis que je me rappelasse cet avis, qui vient ici fort à propos. Il est vrai, dit le majordome, et je suis d'avis que Lycurque lui-même, qui donna des lois aux Lacédémoniens, n'aurait pu rendre un meilleur jugement que celui que vient de donner le grand Sancho Pança. Fermons l'audience du matin. Je vais donner ordre à ce que le seigneur gouverneur dine selon son gout. C'est tout ce que je demande, répondit Sancho, et allons droit notre chemin : qu'on me donne à manger, et pleuvent sur moi les affaires et les doutes, je saurai bien les éclaircir. Le majordome tint parole, car il lui semblait que c'était charger sa conscience que de faire mourir de faim un si sage gouverneur; d'ailleurs, il voulait en finir cette même nuit et faire exécuter le dernier tour qu'il avait ordre de jouer à Sancho.

Lorsqu'il eut diné ce jour-là, en dépit des aphorismes et des prescriptions du docteur Tirteafuera, comme on enlevait la nappe, entra un courrier porteur d'une lettre de Don Quichotte au gouverneur. Sancho ordonna au secrétaire d'en prendre lecture en particulier, et, s'il n'y voyait rien qui demandat du secret, de la lire à haute voix. Le secrétaire obéit, et la parcourant d'abord, dit : On peut faire cette lecture à haute voix, ce qu'écrit le seigneur Don Quichotte mériterait d'être gravé et écrit en lettres d'or : le voici :

## LETTRE DE DON QUICHOTTE DE LA MANCHE

A Sancho Pança, gouverneur de l'ile Barataria.

« Ami Sancho, lorsque je crovais apprendre des nouvelles « de tes sottises ou de ta négligence, je n'en reçois que de ta « sagesse : j'en ai rendu de particulières actions de grâces à « Dieu, qui du fumier sait élever les pauvres 1, et des simples « faire des gens sensés. On me dit que tu gouvernes avec la « dignité d'un homme, mais que tu te rabaisses à la condition « des animaux par ta grande humilité. Je dois t'avertir, Sancho, « que, pour conserver l'autorité de sa place, il est souvent be-« soin d'aller contre l'humilité de son cour : la bienséance « exige de ceux qui sont chargés de fonctions importantes, « qu'ils se conforment à la dignité de ces fonctions, et non au « rôle chétif auguel les accoutuma leur condition. Sois tou-« jours bien vêtu : un bâton bien faconné ne semble plus un « bâton. Je ne prétends pas que tu te couvres de bijoux, d'ha-« bits pompeux, ni qu'étant juge tu t'habilles en soldat, mais « que tu portes les vêtements qui conviennent à ta place, et « que tu sois toujours propre et soigné.

« Pour obtenir l'affection du pays que tu gouvernes, tu as « deux choses principales à faire : la première, d'être affable « avec tout le monde, comme je te l'ai déjà dit; la seconde, de « veiller à ce que les vivres soient toujours abondants; car il « n'y a rien qui indispose plus le pauvre que la disette et la « faim. Ne rends point beaucoup d'ordonnances, ou si tu en « fais, tàche qu'elles soient bonnes, et surtont qu'on les observe. Les lois qui ne sont pas observées sont comme si elles « n'existaient pas : elles donnent de plus à entendre que le « prince qui a eu la sagesse et l'autorité de les promulguer, « n'a pas eu le mérite nécessaire pour les faire observer; les « lois qui ont pour but d'intimider et ne s'exécutent pas, sont « comme la poutre qu'on donna pour reine aux grenouilles : « d'abord elle les épouvanta et avec le temps, elles la mépri- « sèrent et sautèrent dessus.

<sup>1</sup> Decline as extended to the

« Sois le protecteur des vertus et le îléau du vice. Ne sois ni « toujours sévère, ni toujours indulgent, mais sache tenir entre « ces deux extrèmes un juste milieu : c'est en cela que con- « siste la sagesse. Visite les prisons, les boucheries et les mar- « chés publics : la présence du gouverneur dans ces lieux-là « est d'une grande importance. Console les détenus qui atten- « dent un prompt jugement ; sois la terreur des bouchers et « de tous les marchands de place qui vendent à faux poids.

« Ne te montre pas, quand tu le serais, ce que je ne crois « pas, avide, ni glouton, ni adonné aux femmes; car le peu-« ple et ceux qui ont affaire à toi, connaissant ton faible, te « dresseraient de ce côté-là des embûches qui causeraient ta « perte.

« Considère, pèse et repèse dans ton esprit les conseils que « je t'ai donnés par écrit, avant que tu partisses pour ton gou-« vernement. Si tu les suis, ils t'aideront et t'allégeront les « travaux et les difficultés qui se présentent à chaque pas aux « gouverneurs.

« Écris à tes maîtres, et montre-toi reconnaissant : l'ingra-« titude est fille de l'orgueil, et l'un des plus grands vices que « l'on puisse avoir. Celui qui se montre reconnaissant du bien « qu'on lui a fait, donne à penser qu'il le sera envers Dieu, « qui le comble chaque jour de ses dons.

« Madame la duchesse a envoyé à ta femme Thérèse un ex-« près avec ton habit et un autre présent: nous attendons la « réponse à tous moments.

« J'ai été un peu indisposé de certaines égratignures de chats « dont mon nez a eu à souffrir, mais ce n'a été rien: s'il y a « des enchanteurs qui me persécutent, il y en a d'autres qui « me défendent.

« Marque-moi si le majordome qui est près de toi a quelque « chose de commun avec la Trifaldi, comme tu l'as soupçonné; « instruis-moi de tout ce qui l'arrive, puisque la distance qui « nous sépare n'est pas grande. Je compte quitter bientôt cette « vie oisive que je mène, et pour laquelle je ne suis pas né. Ii « m'est survenu une affaire, qui, je le crois, me fera perdre « les bonnes grâces des seigneurs chez lesquels je suis; mais, « quoi qu'il m'en coûte, cela ne m'arrètera pas, car enfin je me « dois plus à ma profession qu'à leur satisfaction personnelle, « conformément à ce qu'on a coutume de dire : Amicus Plato, « sed magis amica veritas. Je te dis cet adage en latin, parce « que je pense que, depuis que tu es gouverneur, tu l'auras ap-« pris. Et à Dieu, et qu'il te garde d'exciter la pitié de per-« sonne.

« Ton ami,

## « DON QUICHOTTE DE LA MANCHE. »

Sancho écouta la lecture de cette lettre avec beaucoup d'attention, et tous ceux qui l'entendirent la louèrent, la trouvèrent fort sage. Puis il se leva de table, appela son secrétaire, et s'enferma avec lui dans sa chambre pour répondre sur-lechamp à son seigneur Don Quichotte : il commanda donc au secrétaire d'écrire ce qu'il allait lui dicter, sans rien ajouter ni retrancher, ce qu'il fit. Sa réponse était ainsi conçue:

## LETTRE DE SANCHO PANÇA

#### A Don Quichotte de la Manche.

« L'occupation que me donnent mes affaires est si grande que « je n'ai pas le temps de me gratter la tête ni même de me « couper les ongles: aussi je les ai si longs que puisse Dieu y « apporter remède. Je vous dis ceci, mon cher maître, afin que « vous ne vous étonniez pas si, jusqu'à cette heure, je ne vous « ai point informé si je me trouve bien ou mal dans mon gou- « vernement, où j'endure une faim plus grande que lorsque « nous courions ensemble les forêts et les déserts.

« Le duc, mon seigneur, m'a écrit, l'autre jour, pour me « donner avis qu'il était entré dans l'île certains espions avec « l'intention de me tuer. Jusqu'à présent, je n'en ai pas décou- « vert d'autre qu'un certain docteur, salarié dans cette île pour « faire périr tout autant de gouverneurs qu'il en viendra : il « s'appelle le docteur Pedro Recio, et est natif de Tirteafuera. « Votre seigneurie verra par ce nom si je n'ai pas raison d'ap- « préhender de mourir de ses mains. Ce docteur dit lui-méme, « et de lui-même, qu'il ne guérit point les maladies quand on « les a, mais qu'il les prévient et les empèche de venir : ses re-

« mèdes sont la diète, et encore la diète, jusqu'à réduire les « gens à n'avoir que les os bien nets, comme si la faiblesse « n'était pas un mal pire que la fièvre. En un mot, il me tue « par la faim et je meurs de dépit: j'avais pensé venir dans ce « gouvernement pour manger chaud, boire froid, et délasser « mon corps sur la plume et dans les draps de Hollande, et je « fais pénitence comme un ermite; mais comme ce n'est point « de ma volonté, je pense qu'à la fin le diable m'emportera.

« Jusqu'à ce jour je n'ai encore touché aucun droit ni reçu « de présents, et je ne sais d'où cela provient, car on m'a « dit ici que les gouverneurs qui viennent dans cette île, tou-« chent, avant d'entrer en fonctions, de grosses sommes d'ar-« gent que leur donnent ou leur prètent les habitants, que telle « est la coutume dans tous les gouvernements et non seule-« ment en celui-ci.

« En faisant la ronde cette nuit j'ai rencontré une belle fille « en habit d'homme, et son frère en habit de femme. Mon mai- « tre d'hôtel est devenu amoureux de la jeune fille, et l'a choisie « en idée pour sa femme, à ce qu'il dit. Moi, j'ai choisi le jeune « homme pour en faire mon gendre. Nous devons agir aujour- « d'hui, conformément à nos idées, auprès du père des deux « jeunes gens ; c'est un gentilhomme aussi vieux chrétien qu'on « le puisse désirer : il se nomme Diégo de la Llana.

« Je visite les marchés comme vous me le conseillez; j'ai « trouvé hier une marchande qui vendait des noisettes nou- « velles; j'ai découvert qu'elle avait mèlé aux noisettes nou- « velles une égale quantité de noisettes vieilles, vides et pourries; « j'ai confisqué le tout pour les enfants de la doctrine, qui sau- « ront bien les distinguer, et je l'ai condamnée à ne pas entrer « de quinze jours au marché: on m'a dit que j'avais bien fait. « Ce que je peux dire à votre grâce est que l'opinion ici est « qu'il n'y a pas de pires gens que les revendeuses des marchés. « Elles sont toutes dévergondées, sans âme et sans conscience. « Je le crois, car j'ai remarqué la même chose dans d'autres « endroits.

« Je suis bien content que madame la duchesse ait écrit à ma « femme Thérèse, et lui ait envoyé le cadeau que vous dites. Je « m'efforcerai de lui en témoigner ma reconnaissance en temps « et lieu. Je vous prie de lui baiser les mains de ma part, et « de l'assurer que son bienfait n'est pas tombé dans un sac « percé, comme elle le connaîtra à l'œuvre. Je désirerais bien « que vous n'eussiez point de démèlé fâcheux avec ceux qui « sont mes seigneurs, car si vous vous brouillez avec eux, il « est certain qu'il m'en reviendra du désavantage. D'ailleurs, « il ne serait pas bien, lorsque vous me conscillez d'avoir de la « reconnaissance, d'en manquer vous-même envers ceux qui « vous ont si bien accueilli, traité, fèté dans leur château.

« Je ne comprends pas ce que vous me dites des égratignures « des chats; toutefois j'imagine que ce doit être un de ces mau« vais tours qu'ont coutume de vous jouer les méchants en« chanteurs: je le saurai quand nous nous verrons. Je désirerais « bien vous envoyer quelque chose, mais je ne sais quoi, si ce « n'est quelques canules de seringues: on en ajuste ici avec « des vessies fort habilement. Au reste, si le gouvernement « dure, je chercherai quelque chose à vous envoyer, pan ou « manche. Si ma femme Thérèse m'écrit, je vous prie de payer « le port de la lettre et de me l'envoyer. J'ai grand désir d'avoir « des nouvelles de ma maison, de ma femme et de mes enfants. « Dieu vous délivre, seigneur, des maléfices des enchanteurs, « et me fasse conduire en paix les affaires de ce gouverne« ment, ce dont je doute fort, car je crois bien le quitter avec « la vie, à la manière dont me traite le docteur Pedro Recio.

# « Le serviteur de votre seigneurie, « Sancho Pança, le gouverneur. »

Le secrétaire ferma la lettre et expédia aussitôt le courrier, et les mystificateurs se réunirent pour convenir entre eux des moyens de mettre fin au gouvernement de Sancho. Pour lui, il passa la soirée à faire quelques ordonnances relatives à la bonne administration de ce qu'il croyait une île. Il défendit les revendeurs de comestibles, mais il permit de faire venir du vin d'où l'on voudrait, pourvu qu'on déclarât l'endroit d'où il était, afin que le prix en fût taxé suivant la qualité et la réputation. Il voulut que ceux qui feraient de fausses déclarations, ou qui mettraient de l'eau dans le vin, fussent punis de mort.

Il modéra le prix de toute espèce de chaussures, et principalement celui des souliers, qui lui parut excessif. Il taxa le salaire des domestiques qui marchaient la bride sur le cou dans le chemin de l'intérèt. Il établit de grandes peines contre ceux qui auraient chanté des chansons obscènes de jour ou de nuit ; défendit qu'aucun aveugle chantat en couplets des miracles, à moins qu'il ne produisit le témoignage de leur authenticité, car il lui semblait que la plupart de ceux que ces hommes chantaient étaient controuvés, au préjudice des véritables. Il institua un alguazil des pauvres, non pour les poursuivre, mais pour vérifier s'ils l'étaient réellement, car sous l'apparence d'une pauvreté feinte ou d'infirmités supposées, se trouvent des bras larrons et la santé ivre. Enfin, il fit des ordonnances si excellentes, qu'elles sont encore en vigueur dans l'endroit, et se nomment les constitutions du grand gouverneur Sancho Pança.

#### CHAPITRE LIL

Où est racontée l'aventure de la seconde duègne Doloride, ou affligee, autrement appelée dona Rodriguez.

Cid Hamet rapporte que Don Quichotte étant déjà guéri de ses égratignures, trouva que la vie qu'il menait dans ce chàteau était tout à fait contraire à l'ordre de chevalerie qu'il professait. Il se détermina donc à demander au duc et à la duchesse la permission de partir pour Saragosse dont les fêtes approchaient, espérant gagner le harnais que l'on donnait pour prix au vainqueur. Étant donc un jour à table avec eux, il commençait l'explication et la requête, quand on vit entrer subitement dans la salle deux femmes, comme on le reconnut ensuite, couvertes de deuil de la tête aux pieds. L'une d'elles, s'avancant vers Don Quichotte, tomba à ses pieds, se jeta tout de son long à terre, et, la bouche collée à ses pieds, poussa des gémissements si tristes, si profonds et si douloureux, que tous les assistants en furent émus de compassion. Le duc et la duchesse pensaient bien que c'était quelque nouveau tour que leurs gens jouaient à Don Quichotte. Cependant les soupirs de cette femme étaient si pressés, ses gémissements, ses pleurs semblaient si naturels, qu'ils ne savaient qu'en penser. Don

Quichotte, attendri, fit relever la dame affligée, et la conjura de relever le voile qui couvrait son visage éploré. Elle obéit, et l'on reconnut, ce que jamais on n'eût soupconné, la figure de dona Rodriguez, la duègne de la maison. L'autre dame en deuil était sa fille, abusée par le fils du riche laboureur. Cette vue surprit tous ceux qui la connaissaient et les maîtres du château plus que personne : quoiqu'ils connussent bien la duègne pour sotte et de bonne pâte, ils ne la crovaient cependant point capable de faire des folies. Dona Rodriguez se retournant vers les seigneurs, leur dit: Vos Excellences m'accorderont-elles la permission d'adresser ma priète à ce chevalier? il en est besoin pour bien sortir de la position où m'a jetée l'audace d'un méchant villageois. Parlez à votre aise et tant que vous voudrez au seigneur Don Quichotte, lui répondit le duc. Valeureux chevalier, dit-elle en se tournant vers Don Quichotte et lui adressant la parole, je vous ai depuis longtemps instruit de l'outrage qu'un méchant laboureur a fait a ma fille chérie. C'est cette infortunée qui est ici présente. Vous m'avez promis de la protéger et de redresser le tort qu'on lui a fait. Maintenant j'apprends que vous vous disposez à quitter ce château, pour aller chercher les glorieuses aventures que Dieu vous accordera. Mais, avant de vous remettre en course, j'aurais désiré vous voir adresser un défi à ce barbare indompté et le forcer d'épouser ma fille en accomplissement de la parole qu'il lui a donnée avant que d'abuser d'elle. Penser obtenir justice de monseigneur le duc, c'est demander des poires à un orme, vous en savez la raison, que je vous ai déclarée : sur ce, je prie le Seigneur de vous accorder une entière prospérité, et de ne pas nous abandonner. A cette requête, Don Quichotte, d'un air grave, d'une noble contenance répondit : Bonne duègne, modérez vos pleurs, ou plutôt séchez-les, faites trêve à vos soupirs; je prends sur moi de faire rendre justice à votre fille. Elle aurait mieux fait, sans doute, de ne pas croire aussi légèrement les protestations des amants, ils sont pour la plupart prompts à promettre, et lents à teur leur parole. Avec la permission de monseigneur le duc, je vais sur-le-champ me mettre en quête de ce jeune pervers; je le trouverar; je le défierar, et je le tuerar s'il refuse de temr sa promesse. Le point principal de ma pro-

tession est de pardonner aux humbles et de châtier les superbes, je veux dire de secourir les malheureux et de punir les oppresseurs. Il n'est pas nécessaire, dit le duc, que votre seigneurie se donne la peine d'aller chercher le paysan dont se plaint cette bonne duègne, et il n'est pas besoin de mon consentement pour le défier. Je le tiens pour défié; je me charge de lui faire connaître ce défi, de le lui faire accepter; il viendra se défendre dans ce château, où je vous assurerai à tous deux le champ clos en observant toutes les conditions exigées en semblables circonstances, donnant égale protection à chacun, comme doivent le faire tous les princes qui accordent le champ libre à ceux qui combattent dans leurs domaines. Avec cette assurance, dit Don Quichotte, et la permission de Votre Grandeur, je déclare que, pour cette fois, je mets de côté ma noblesse, je descends à la bassesse de l'offenseur, je me fais son égal, pour lui donner le pouvoir de se mesurer avec moi. Ainsi quoiqu'absent, je le défie ici solennellement, en raison du tort qu'il a fait en trompant cette infortunée, qui était fille, et qui, par sa faute, ne l'est plus, et je le somme de tenir la parole qu'il lui a donnée d'être son légitime époux, ou de se préparer à périr. En achevant ces mots, il ôta son gant et le jeta au milieu de la salle; le duc le releva et répéta qu'il acceptait le défi au nom de son vassal, assignait le terme à six jours de là, le champ-clos dans la place du château, les armes, celles que portent les chevaliers, la lance, l'écu, la cotte de mailles, et toutes les autres pièces, sans fraude, sans supercherie, sans aucune superstition', examen fait par les juges du camp. Mais, avant tout, dit-il, il est nécessaire que cette bonne duègne et son imprudente fille remettent formellement leur droit entre les mains du seigneur Don Quichotte, sans quoi rien ne se peut faire et le défi serait nul. Je le lui remets et confie, dit la duègne; et moi pareillement, ajouta la fille, toute honteuse et en pleurs. Cet accord fait, et le duc ayant réfléchi sur la conduite à tenir en cette conjoncture, les dames en deuil se retirèrent. La duchesse ordonna que, de ce moment, elles ne fussent plus traitées en domestiques, mais bien en dames aventurières, qui venaient chez

<sup>1 (</sup>l'est-à-dire sans amulettes, talismans, reliques et autres objets bénits,

elle réclamer justice. On leur donna donc un logement à part; elles furent servies comme étrangères, au grandétonnement des autres domestiques, qui ne savaient où aboutiraient la sottise et l'indiscrétion de la dame Rodriguez et de sa fille mal avisée.

En ce moment, pour achever d'égayer la fête et bien terminer le repas, on vit entrer dans la salle le page qui avait porté les lettres et les présents à Thérèse Pança, femme du gouverneur Sancho. Son arrivée réjouit beaucoup les seigneurs, impatients de savoir ce qui lui était advenu dans son voyage. Questionné sur ce point, le page répondit qu'il ne pouvait, ni publiquement ni en peu de mots, rendre compte de ce qu'on lui demandait : que Leurs Excellences voulussent bien le remettre au moment où elles seraient seules et lire en attendant les lettres dont il était porteur : et tirant deux lettres il les mit aux mains de la duchesse. Sur l'une était écrit : Pour madame la duchesse telle, je ne sais où ; l'autre portait : A mon mari Sancho Pança, gouverneur de l'île Barataria; que Dieu lui accorde plus d'années qu'à moi-même. La duchesse, comme on dit, ne cuisait pas le pain d'impatience. Elle ouvrit sa lettre, la lut seule, et, voyant qu'elle pouvait être lue à voix haute, elle la répéta pour le duc et tous les assistants. La lettre était ainsi conque:

# LETTRE DE THÉRÈSE PANÇA

# à la duchesse.

« Madame, la lettre que m'a écrite Votre Grandeur m'a causé « beaucoup de plaisir, et en vérité je la désnais ardemment. La « chaine de corail est fort bonne, et l'habit de chasse de mon « mari ne lui cède en rien. Tout le village est fort joyeux de ce « que votre seigneurie a fait gouverneur Sancho, mon mari; « pourtant personne ne veut le croire, surtout le curé, maître « Nicolas le barbier, et Samson Carrasco le bachelier; mais cela « ne me fait rien, et, puisque la chose est, que chacun dise ce « qu'il voudra; cependant s'il faut dire vrai, si la chaîne et « l'habit n'étaient venus, je ne l'aurais pas cru non plus, car « tous les gens de l'endroit regardent mon mari comme une « bête, et ne peuvent imaginer à quel gouvernement pcut être « bon celui qui sort de gouverner des chèvres. Que Dieu le garde

« et le conduise selon qu'il voit que ses enfants en ont besoin. « Pour moi, madame, j'ai résolu, avec la permission de votre « seigneurie, de mettre cette bonne fortune dans ma maison, « et de m'en aller à la cour, traînée dans un carrosse, pour « blesser les yeux des envieux, car j'en ai déjà. Je supplie « donc Votre Excellence de dire à mon mari de m'envoyer « quelque petit argent, et que ce soit quelque chose, car les « dépenses sont grandes à la cour. Le pain vaut un réal, et « la livre de viande trente maravédis, y a-t-il du bon sens ? Si « Sancho ne veut pas que j'y aille, qu'il me le fasse savoir « promptement, car les pieds me brûlent pour me mettre en « chemin. Mes amies et mes voisines me disent que, si nous « allons à la cour ma fille et moi en grande pompe, mon mari « sera plutôt connu par moi que moi par lui; car on ne man-« quera pas de demander : Qui sont ces dames du carrosse? et « un de mes domestiques répondra : C'est la femme et la fille « de Sancho Panca, gouverneur de l'île Barataria. De cette ma-« nière, Sancho sera connu, moi je serai honorée et à Rome « pour tout. Je suis aussi fâchée que possible de ce que, cette an-« née, on n'ait pas recueilli de glands dans notre village. Ce-« pendant j'en envoieà votre altesse environ une demi-mesure; « je les ai choisis moi-même un à un dans le bois. Je n'ai pu « en trouver de plus gros; je voudrais qu'ils fussent comme des « cenfs d'autruche.

« Que votre magnificence n'oublie pas de m'écrire. J'aurai « soin de lui répondre et de lui donner des nouvelles de ma « santé, ainsi que de tout ce qui se passe en ce lieu, où je reste « priant Notre-Seigneur de garder Votre Grandesse et de ne « pas m'oublier. Sancha ma fille et mon fils baisent les mains à « votre seigneurie.

« Celle qui a plus envie de voir votre seigneurie que de lui « écrire.

« Votre servante,

« Thérèse Pança. »

Grand fut le plaisir que fit cette lettre à tout le monde, et surtout au duc et à la duchesse. Celle-ci demanda à Don Quichotte si l'on ne pourrait pas ouvrir celle qui était adressée au gouverneur, ajoutant qu'elle devait être excellente. Don Quichotte répondit qu'il l'ouvrirait pour leur faire plaisir. Ainsi fut fait, elle disait ce qui suit :

# LETTRE DE THÉRÈSE PANÇA

a Sancho Pança, son mari.

« J'ai reçu ta lettre, Sancho de mon âme; je te promets, et « le te jure, foi de chrétienne catholique, qu'il ne s'en est pas « fallu de deux doigts que je n'en devinsse folle de joie. Vois-« tu, frère, quand j'entendis que tu étais gouverneur, j'ai pensé « tomber morte de plaisir; car tu sais bien qu'on dit qu'une « subite joie tue aussi bien qu'une grande douleur. Sanchica, « ta fille, en était toute mouillée sans le sentir, tant elle était « contente. l'avais devant moi l'habit que tu m'as envoyé, le « collier de corail de madame la duchesse à mon cou, je tenais « les lettres dans mes mains, le porteur était présent, et, avec « tout cela, je croyais que tout ce que je voyais et touchais « n'était qu'un songe. Qui aurait pensé qu'un gardeur de chè-« vres dût devenir gouverneur d'îles? Tu sais que ma mère « disait : Qui vit longtemps voit beaucoup de choses; je dis « cela, parce que, si je vis encore, j'espère en voir davantage. « Je compte bieu arriver à te voir fermier ou receveur des im-« pôts. Ce sont des offices qui donnent au diable ceux qui en « usent mal; mais enfin on y garde et on y manie de l'argent. « Madame la duchesse te dira le désir que j'ai d'aller à la cour. « Vois si cela te plait, et fais-m'en part; je chercherai à t'y « faire honneur en v allant en carrosse.

« faire honneur en y allant en carrosse.

« Le curé, le barbier, le bachelier et même le sacristain ne
« peuvent croire que tu sois gouverneur. Ils disent que cela
« est illusion ou enchantement, comme tout ce qui arrive à ton
« maître Don Quichotte : Samson dit qu'il veut t'aller trouver
« et t'ôter le gouvernement de la tête, et à Don Quichotte la
« folie de la cervelle. Je n'en fais que rire et regarder ma chaîne,
« et penser à l'habit que je veux faire à notre fille avec le tien.
« L'ai envoyé des glands à madame la duchesse, je vondrais
» qu'ils fussent d'or. Envoie-moi quelques rangs de perles, si
» eiles sont en usage dans ton ile. Les nouvelles d'ici sont que

« la Berrueca a marié sa fille à un méchant peintre qui est « venu dans le village pour peindre tout ce qui se présenterait. « Le Conseil lui avait commandé de peindre les armes du roi « sur la porte de la maison commune. Il demanda deux du-« cats qu'on lui avanca, travailla pendant huit jours, au bout « desquels il n'y avait rien de fait; il dit qu'il n'était pas ac-« coutumé à peindre de telles bagatelles et rendit l'argent. « Cependant il s'est marié à titre de bon ouvrier. A la vérité, « il a quitté le pinceau, pris le hoyau, et va aux champs comme « gentilhomme. Le fils de Pedro de Lobo a pris les degrés et la « tonsure: il a intention de se faire prêtre. Minguilla, la petite-« fille de Mingo Silvato, l'a su, et a présenté requête, disant « qu'il lui avait fait une promesse de mariage. Les mauvaises « langues disent qu'elle est enceinte de lui, mais il le nie à « pieds joints. Il n'y a point eu d'olives cette année, et on ne « trouve pas une seule goutte de vinaigre dans le village. Il a « passé par ici une compagnie de soldats qui ont emmené trois « filles du pays. Je ne te les nommerai pas; peut-être revien-« dront-elles, et il s'en trouvera encore pour les épouser avec « les taches grandes ou petites. Sanchica fait du réseau, et ga-« gne par jour huit maravédis net; elle les amasse dans une « tirelire pour aider à son trousseau. Mais, à présent qu'elle « est fille d'un gouverneur, tu lui donneras une dot sans qu'elle « ait besoin d'y travailler. La fontaine de la place est à sec. « Le tonnerre est tombé sur la potence. C'est tout ce que j'ai « à t'apprendre.

« J'attends ta réponse à cette lettre, et ta résolution sur mon « voyage à la cour. Sur ce, je prie Dieu qu'il t'accorde plus « d'années qu'à moi, ou du moins autant; car je ne voudrais « pas te laisser sans moi dans ce monde.

« Ta femme,

« Thérèse Pança. »

Ces lettres furent accueillies avec des louanges, des rires, elles furent vantées, célébrées; et, pour mettre le sceau, arriva le courrier qui apportait celle de Sancho à Don Quichotte. On la lut de même publiquement, et elle fit douter de la sottise du gouverneur. La duchesse se retira pour savoir du page ce

qui s'était passé dans le village de Sancho. Il le lui raconta fort au long sans omettre aucune circonstance, présenta les glands et un fromage, que Thérèse lui avait donné comme très hon et valant beaucoup mieux que ceux de Tronchon. La duchesse le reçut avec un grand plaisir et nous l'y laisserons, pour raconter la fin du gouvernement du grand Sancho, fleur et miroir de tous les gouverneurs d'îles.

#### CHAPITRE LIII.

De la fin penible qu'ent le gouvernement de Sancho.

Penser qu'en cette vie les choses doivent demeurer toujours dans le même état, c'est croire l'impossible. Au contraire, on dirait que tout s'y succède en rond, c'est-à-dire à la ronde. Au printemps succède l'été, à l'été l'automne, à l'automne l'Inver, après lequel revient le printemps. Ainsi le temps tourne sans cesse, comme une roue en mouvement. La vie lumaine senle court à sa fin, plus légère que le temps même, sans espoir de se renouveler, si ce n'est dans l'autre vie, qui n'a point de limites. Ainsi parle Cid Hamet, philosophe mahométan. Sur ce fait de l'instabilité, de la légèreté de cette vie et de la durée de la vie éternelle que nous attendons, beaucoup sans le secours de la foi l'ont reconnu, guidés seulement par la lumière naturelle. Notre auteur en fait ici la remarque à cause de la promptitude avec laquelle se termina, se détruisit, se consuma, s'évanouit comme une ombre et une fumée le gouvernement de Sancho.

La septième nuit de son administration, il était dans son lit, non rassassé de pain ni de vin, mais bien de juger, de donner des décisions, de faire des ordonnances, des statuts. Le sommeil, en dépit de la faim, commençait à lui fermer les paupières, lorsqu'il entendit un bruit de cloches et de voix si terrible, qu'on eût dit que toute l'île s'abimait : il se mit sur son séant, et prêta l'oreille pour essayer de deviner la cause de tout ce tumulte. Non seulement il ne devina point, mais le bruit des trompettes et des tambours, venant se mêler aux cris et au son des cloches, il sentit augmenter son trouble. Il se leva rempli de frayeur et d'épouvante, mit des pantoufles à cause de

l'humidité du sol, et, sans prendre de robe de chambre ni rien qui y ressemblàt, il ouvrit la porte de sa chambre, au moment où, par un corridor, il vit venir plus de vingt personnes avec des flambeaux, l'épée nuc et criant à tue-tête : Aux armes, aux armes, seigneur gouverneur, il est entré dans l'île une foule d'ennemis; nous sommes perdus si votre valeur et votre habileté ne viennent à notre secours. La troupe bruvante s'approcha en désordre de l'endroit où Sancho restait tout interdit de ce qu'il voyait et entendait, et quand ils l'eurent joint l'un d'eux lui dit : Que votre seigneurie s'arme promptement si elle ne veut se perdre, et toute l'île avec elle. A quoi bon m'armer ? répondit Sancho; sais-je ce que c'est que des armes et des secours? Il vant bien mieux laisser cela à mon maître Don Ouichotte : en deux tours de main il dissipera les ennemis et nous mettra en sùreté. Quant à moi, pauvre pécheur, je n'entends rien aux combats. Ah! seigneur gouverneur, dit un autre, quelle mollesse est ceci, armez-vous; nous vous apportons des armes offensives et défensives. Sortez sur la place, soyez notre guide et notre capitaine; c'est à vous de l'être, puisque vous êtes notre gouverneur. Que l'on m'arme, à la bonne heure. répliqua Sancho. Aussitôt on lui appliqua sur la chemise, sans lui laisser prendre d'autre vêtement, deux grands boucliers dont on s'était pourvu, l'un par devant, l'autre par derrière : on fit passer les bras par des échancrures pratiquées à dessein. et on l'entoura avec des cordes, de manière qu'il se trouva muré et emboité, droit comme un fuseau, sans pouvoir plier les genoux ni faire un pas. On lui mit en main une lance sur laquelle il s'appuya pour pouvoir se soutenir. Ainsi équipé, ils lui dirent de marcher, de les guider, de les animer, et qu'étant leur boussole, leur fanal, leur étoile, les affaires iraient bien, Comment voulez-vous que je marche, malheureux que je suis? répondit Sancho, je ne saurais faire jouer les rotules des genoux enchàssé comme je le suis entre ces deux planches si bien liées à ma chair. Ce que vous pouvez faire, c'est de me prendre dans vos bras et de me poser en travers, ou debout, en quelque poterne que je garderai au moyen de cette lance, ou de mon corps. Marchez, seigneur gouverneur, dit un homme de la troupe, c'est plutôt la peur que les planches qui vous en em-

pèchent; achevez, remuez-vous, il se fait tard, les ennemis croissent en nombre, le tumulte augmente, le péril presse. Excité par les exhortations et les reproches, le pauvre gouverneur essava de se mouvoir, et tomba à terre si lourdement qu'il crut s'être mis en pièces. Il demeura comme une tortue enfermée dans ses écailles, comme un quartier de lard entre deux huches, ou comme une barque engravée dans le sable; sa chute n'inspira aucune pitié à ces moqueurs. Au contraire ils éteignirent les torches, ils redoublerent les cris aux armes, passant sur le corps du pauvre Sancho, donnant de grands coups d'épée sur les boucliers, de sorte que, s'il n'eût rentré sa tête, le malheureux gouverneur s'en fût mal trouvé. Ramassé dans cette étroite enveloppe, il suait d'angoisse, et conjurait Dieu de tout son cœur de le délivrer de ce péril. Les uns trébuchaient sur lui, les autres tombaient; il v eut tel qui monta sur lui, s'v tint pendant quelque temps, et là, comme d'un donjon, commandait les manœuvres, et criait : Ici, les nôtres, c'est par là que charge l'ennemi, gardez ce guichet, fermez cette porte, rompez ces échelles, apportez les pots à feu, la poix, la résine, les chaudières d'huile bouillante, barricadez les rues avec des matelas, Enfin, il nommait rapidement tous les attirails, instruments et machines de guerre, dont on se sert pour défendre une ville assiégée. Le pauvre Sancho, tout froissé, tout moulu, écoutait tout, souffrait et disait en lui-même: Oh! si Dieu voulait que cette ile fût tout à fait perdue, et que je fusse mort, ou tiré de cette grande angoisse! Le ciel écouta sa prière. Au moment où il l'espérait le moins, il entendit crier : Victoire! victoire! les ennemis se retirent vaincus! Holà, seigneur gouverneur, levez-vous, venez jouir de la victoire et partager les dépouilles que nons avons enlevées à l'ennemi par la force de cet invincible bras. Relevez-moi, dit d'une voix dolente Sancho tout meurtri. On l'aida à se relever, et, remis sur pied : L'ennemi que j'ai vaincu. dit-il, je veux qu'on me le cloue au front; quant aux dépouilles, je ne veux point les partager, mais je prie, je supplie un ami, si l'en ai un ici, de me donner un coup de vin, pour sécher. arrêter ma sueur, car je suis tout en eau. On l'essuya, on lui donna du vin, on délia les boucliers; il s'assit sur son lit, et s'évanouit de latigue, de trouble et de frayeur. Les railleurs se

repentaient d'avoir poussé la plaisanterie si loin; mais leur regret se dissipa quand ils virent Sancho reprendre ses esprits. Il demanda quelle heure il était, on lui dit que le jour commencait à poindre. Alors, sans dire un mot de plus, il se mit à s'habiller tout enseveli dans ce silence. Tous le regardaient et attendaient impatients de savoir ce qu'allait amener l'empressement avec lequel il s'habillait. Il se vêtit enfin, et peu à peu, parce qu'il était tout froissé, et ne pouvait aller vite; il se rendit droit à l'écurie, suivi de tous les assistants. Arrivé près du grison, il l'embrassa, lui donna sur le front le baiser de paix, et, non sans larmes dans les yeux, il lui dit : Viens ici, mon ami, mon compagnon, toi qui as partagé mes travaux et mes misères. Quand nous étions ensemble, je n'avais d'autre pensée, d'autre soin que d'entretenir ton harnais, et de nourrir ton gentil corps. Mes heures, mes jours, mes ans étaient heureux. Mais, depuis que je t'ai délaissé, depuis que j'ai voulu monter sur les tours de l'ambition et de l'orgueil, il m'est entré dans l'àme mille misères, mille travaux, quatre mille inquiétudes. Tout en parlant ainsi, Sancho sanglait son àne sans que personne dit mot. L'ane baté, il monta dessus, avec grande peine; puis s'adressant au majordome, au secrétaire, au maître d'hôtel, au docteur Pedro Recio, et à tous ceux en grand nombre qui étaient présents: Ouvrez-moi le chemin, seigneurs, leur dit-il, et laissezmoi retourner à mon ancienne liberté. Souffrez que j'aille chercher ma vie passée, qui me ressuscitera de la mort présente. Je ne naquis point pour être gouverneur, pour défendre des îles et des cités contre les ennemis qui viennent les assaillir. Je m'entends mieux à labourer, à remuer la terre, à tailler et sarcler la vigne, qu'à faire des lois, à défendre les provinces et les royaumes. Saint Pierre est bien à Rome : je veux dire que chacun est à sa place dans le métier pour lequel il est né. Un hoyau dans la main me sied mieux qu'un sceptre de gouverneur. J'aime mieux me rassasier de soupe à l'oignon, que d'être soumis à la ration d'un impertinent médecin qui me fait mourir de faim. J'aime mieux dormir à l'ombre d'un chène en été, m'envelopper à mon gré dans un vêtement de peau à deux poils en hiver, que me coucher avec les soucis du gouvernement, entre des draps de Hollande, et m'habiller de martres zibelines. Que

vos seigneuries soient avec Dieu, et disent à mon seigneur le duc que nu je suis né, nu je me retrouve, je n'ai ni perdu ni gagné; je veux dire que je suis entré sans denier ni maille au gouvernement, et j'en sors de même, bien différent des autres gouverneurs d'îles. Écartez-vous, laissez-moi aller; je vais me faire mettre des emplâtres, car je crois avoir toutes les côtes brisées, grâce aux ennemis qui se sont promenés toute la nuit sur mon corps.

Non, seigneur gouverneur, dit le docteur Recio, il n'en sera pas ainsi, je vais donner à votre seigneurie un breuvage contre les chutes et les meurtrissures, qui vous rétablira promptement dans toute votre vigueur. Quant au manger, je vous promets de m'amender et de vous laisser manger abondamment tout ce que vous voudrez. Tu piaules trop tard1, répondit Sancho; je reste ici tout comme je me fais Turc. On ne m'attrape pas deux fois. sur mon Dieu, je garde ce gouvernement, et tout autre qu'on pourrait m'offrir, fût-ce entre deux plats, je l'accepte comme je vole au ciel sans ailes. Je suis de la race des Pança, qui tous sont têtus: quand une fois ils ont dit non, c'est non, quoiqu'il soit pair. en dépit de tout le monde. Je laisse dans cette écurie les ailes de la fourmi qui m'avaient élevé en l'air pour me faire manger par nes hirondelles et autres oiseaux; allons terre à terre; si mes pieds ne sont pas ornés de souhers piqués de cordonan, au moins ne manquerai-je pas de chaussures de corde. Chaque brebis avec sa pareille, et que personne n'allonge la jambe plus que le drap n'est long. Et laissez-moi passer, car il se fait tard.

Seigneur gouverneur, dit le majordome, nous vous laisserons volontiers partir, quoiqu'il nous fâche beaucoup de vous perdre; car votre jugement et votre conduite chrétienne vous font vivement regretter. Mais on sait que tout gouverneur, avant de quitter la place qu'il occupe, est tenu de rendre ses comptes. Rendez donc le vôtre pour les dix jours de votre gouvernement, et allez en paix. Personne n'a droit de me demander de compte, répondit Sancho, si ce n'est celui qu'en chargera

<sup>1</sup> Tande panche. On racorte qu'un etudiant avaia un ouf si pen frais que le pour t vet et tomis. Il certendit crier au passage, et se contenta de dire graveque. Lu parales trop tard.
Vete de M. Vondat.

le duc mon seigneur. Je m'en vais le trouver et je le lui rendrai à Ini-mème; d'ailleurs je sors d'ici tout nu, il n'est pas besoin d'autre preuve pour connaître que j'ai gouverné comme un ange. Par Dieu, le grand Sancho à raison, dit le docteur Recio, et mon avis est que nous le laissions partir, car le duc aura sans doute un plaisir intini à le voir. Tous les autres furent du même avis et le laissèrent partir, lui offrant de l'accompagner, et tout ce qu'il voudrait pour sa personne et la commodité de son voyage. Sancho répondit qu'il ne demandait qu'un peu d'orge pour son grison, la moitié d'un fromage et un demi-pain pour lui-mème; que, le chemin étant si court, il n'avait pas hesoin de meilleure ni de plus grande provision. Tous l'embrassèrent, et il les embrassa tous en pleurant, et les laissa aussi étonnés de ses discours que de sa résolution si prompte et si sage.

### CHAPITRE LIV.

Qui traite de choses relatives à cette histoire et non à d'autres.

Le duc et la duchesse résolurent de donner suite au défi que Don Quichotte avait porté à leur vassal, pour la cause déjà rapportée. Mais comme le jeune homme était en Flandre, où il s'était enfui afin de ne pas avoir la dame Rodriguez pour bellemère, ils résolurent de mettre à sa place un laquais gascon, nommé Tosilos, qu'ils instruisirent d'abord de tout ce qu'il avait à faire. Au bout de deux jours, le duc dit à Don Oujchotte que, dans le délai de quatre jours, son adversaire viendrait se présenter au camp armé en chevalier, pour soutenir que la demoiselle mentait par la moitié de sa barbe, et même par sa barbe tout entière, en affirmant qu'il lui avait donné parole de l'épouser. Don Quichotte reçut une grande satisfaction de ces nouvelles; il se promit bien de faire des merveilles dans cette rencontre, et regarda comme très heureux d'avoir une occasion de prouver aux seigneurs du château jusqu'où s'étendait la force de son bras. Il attendait donc, avec joie et une vive impatience, l'expiration de ces quatre jours qui lui semblaient quatre cents siècles. Laissons-les s'écouler, comme nous avons laissé passer d'autres choses, et allons tenir compagnie à Sancho, qui, monté sur son roussin, revenait demitriste, demi-content, trouver son maître, dont la compagnie lui plaisait plus que le gouvernement de toutes les îles du monde.

Il n'était pas fort éloigné de l'île de son gouvernement, car il ne pensa jamais à vérifier si c'était une île, une cité, un bourg. un village, lorsqu'il vit venir sur le chemin qu'il suivait six pèlerins avec leurs bourdons, de ces étrangers qui demandent l'aumône en chantant. Quand ils furent près de lui, ils se placèrent en ligne, et, haussant tous ensemble la voix, se mirent à chanter dans leur langue, dont il ne comprenait rien, si ce n'est une parole qui signifiait clairement aumone, et qui lui sit juger que c'était la charité qu'ils lui demandaient; comme il était fort charitable, ainsi que le dit Cid Hamet, il tira de son sac le demi-pain et la moitié de fromage dont il était pourvu et les leur donna, leur faisant entendre par signes qu'il n'avait pas autre chose à leur offrir. Ils recurent ce présent de fort bonne grâce, et répétèrent plusieurs fois le mot güelte '. Je ne comprends pas, bonnes gens, ce que vous me demandez, leur répondit Sancho : alors l'un d'eux tira une bourse de son sein et la lui montra, ce qui lui sit entendre que c'était de l'argent qu'ils voulaient. Sancho se mit le pouce sur la gorge, les autres doigts étendus, pour leur faire comprendre qu'il n'avait pas d'argent, et, piquant son âne, voulut passer au milieu d'eux. Au passage un de ces hommes, qui l'avait regardé avec beaucoup d'attention, courut à lui, et, lui jetant les bras à la ceinture, lui dit à voix haute et en bon castillan : Vrai Dieu, qu'estce que je vois? Est-il possible que je tienne dans mes bras mon cher ami, mon bon voisin Sancho Panca? Oui, sans doute, c'est lui-même, car je ne suis point ivre ni endormi. Sancho, surpris de s'entendre nommer par son nom, et de se voir embrasser par le pèlerin étranger, le regarda sans mot dire; mais toute son attention ne le lui fit pas reconnaître. L'autre, voyant son incertitude: Comment, frère Sancho, lui dit-il, tu ne reconnais pas ton voisin Ricote, le Mauresque, le mercier de ton village? Sancho le regarda alors avec plus d'attention, commenca à se rappeler sa figure, le reconnut enfin tout à fait, et,

<sup>1</sup> Mot bohémien, corrompu de l'allemand, et qui signific de l'argent,

sans descendre de son àne, lui jeta les bras au cou en lui disant: Et qui diable, Ricote, te reconnaîtrait avec cet habit de mascarade? Qui est-ce qui t'a fait ce que tu es, et comment oses-tu revenir en Espagne, où tu pourrais trouver mauvaise aventure si tu étais pris et reconnu? Si tu ne me reconnais pas, répondit le pèlerin, je suis certain que dans cet accoutrement personne ne le fera. Mais écartons-nous du chemin, et allons vers ce bois de peupliers, où mes camarades vont manger et se reposer. Tu dineras avec eux; ce sont des gens très paisibles, et l'aurai le loisir de te raconter tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai quitté notre village, pour obéir à l'édit du roi qui menacait, comme tu l'as su, les malheureux de ma nation de peines si rigoureuses 1. Sancho le suivit; Ricote parla aux autres pèlerins, et ils s'écartèrent de la route pour entrer dans le bois que l'on découvrait de là, à distance du chemin royal. Ils quittèrent leurs bourdons, leurs capes de pèlerins, et restèrent à demi-vêtus. C'étaient tous de jeunes hommes et de bonne mine, excepté Ricote qui commencait à prendre de l'âge. Chacun avait un bissac bien fourni, à ce qu'il parut, au moins de choses excitantes appelant la soif de deux lieues. Ils s'étendirent par terre, faisant nappe de l'herbe fraiche, étalèrent du pain, du sel, des couteaux, des noix, des morceaux de fromage, et des os de jambon où il y avait encore à sucer, s'il n'y avait plus à macher. Ils étalèrent en même temps un mets noirâtre, qu'ils appellent cabial, fait d'œufs et de poisson, très bon pour éveiller l'appétit; les olives ne manquèrent pas, quoique sèches et sans assaisonnement, mais savoureuses et saines. Mais, ce qui figurait le mieux à ce repas, ce furent six outres de vin, car chacun tira la sienne de son sac. Le bon Ricote, qui de Mauresque s'était fait Allemand ou Tudesque, tira aussi la sienne, qui pouvait le disputer aux cinq autres pour la grosseur. Ils commencerent à manger à leur aise et de grand appétit, savourant chaque morceau qu'ils prenaient à la pointe du couteau, et peu de chaque chose. Ensuite, ils levèrent tous ensemble en l'air leurs bras et leurs outres, le goulot collé à leur bouche, les yeux fixés au ciel, comme sur un but qu'ils

<sup>1</sup> Edit de Philippe III, rendu en 1609, pour l'expulsion totale des Maures.

auraient ajusté. De cette facon, faisant aller leur tête d'un côté et de l'autre, preuve du plaisir qu'ils goûtaient, ils resterent un bon espace de temps, faisant passer dans leur estomac les entrailles des outres. Sancho regardait tout, et ne s'affligeait de rien 1; au contraire, pour obéir au proverbe qu'il connaissait bien, «Quand tu seras à Rome, fais comme tu verras faire, » il emprunta l'outre de Ricote, et se mit à ajuster comme les autres et avec non moins de plaisir. Quatre fois les outres purent fournir à l'accolade; mais à la cinquième ce fut impossible, elles se trouvèrent plus creuses et plus sèches qu'un jonc, ce qui diminua la joie qui avait régné jusque-là. De temps à autre un de ces hommes prenait la main de Sancho, et lui disait: Espagnol et Allemand, bons compagnons tous deux. Et Sancho répondait : Bons compagnons, par Dieu! Et il partait d'un éclat de rire qui lui durait une heure, sans se rappeler rien alors de ce qui lui était arrivé dans son gouvernement : car au moment où l'on mange et l'on boit, les soucis ont peu de prise sur nous. Enfin, le vin achevé fut le commencement du sommeil pour tous, et ils restèrent endormis à la place qui leur avait servi de table et de nappe : Ricote et Sancho souls ne dormirent pas, parce qu'ils avaient mangé davantage et moins bu. Ils s'écarterent tous deux et s'assirent au pied d'un hêtre, laissant les pèlerms ensevelis dans un doux sommeil, et Ricote, sans trébucher sur sa langue mauresque, parla ainsi en pur castillan:

Tu sais bien, Sancho, mon ami et voisin, combien l'édit du roi contre les gens de ma nation répandit de terreur parmi nous. Pour moi, du moins, elle fut telle qu'il me semblait que, mème avant le temps qui nous était accordé pour sortir d'Espagne, la peine dont on nous menaçait pesait déjà sur mes enfants et sur moi. Je crus donc que, pareil à celui qui sait qu'en lui ôtera sa demeure en tel temps, et se pour voit d'une autre, il était prudent de partir seul, sans ma famille, et d'ailer cher-

Mira Nero de Tarpesa A Roma como se ardia: Ciptas dan maos y y e es. Y el de mela se della

<sup>1</sup> Y de ninquar e sa se dolia. Allusion au refir in d'ure ancienne remance,

cher une retraite commode pour l'y fixer, sans apporter à cette démarche la précipitation que les autres furent contraints d'y mettre. Je jugeai bien, et nos anciens furent tous de cet avis, que ces publications étaient autre chose que des menaces, comme plusieurs le croyaient, mais bien de véritables lois, que l'on devait mettre à exécution au moment déterminé. Ce qui me confirmait, d'ailleurs, dans cette opinion, c'était de connaitre les manœuvres coupables et insensées que pratiquaient les notres; elles étaient telles, que ce fut sans doute une inspiration divine qui fit prendre au roi une aussi vigoureuse résolution. Non que nous fussions tous coupables, quelques-uns d'entre nous étaient vrais et bons chrétiens, mais le nombre en était si petit, qu'il ne pouvait entrer en comparaison avec celui des autres. Il était donc imprudent de nourrir dans son sein le serpent, et d'entretenir des ennemis chez soi. En un mot, nous fûmes justement punis par la peine du bannissement, peine qui semble à quelques-uns douce et légère, mais pour nous la plus terrible qui nous pût être imposée. En quelque endroit que nous soyons, nous pleurons l'Espagne : c'est dans son sein que nous sommes nés, elle est notre patrie naturelle. Nulle part nous ne trouvons l'accueil que réclame notre infortune. Nous espérions être recus à bras ouverts dans la Barbarie et dans toute l'Afrique, c'est précisément où nous sommes le plus maltraités. Nous n'avons connu le bien qu'après l'avoir perdu. Enfin, notre désir de rentrer dans ce pays est si grand, que ceux qui, comme moi, savent la langue, et ils sont nombreux, abandonnent leurs femmes et leurs enfants, et reviennent ici, tant est grande leur affection pour l'Espagne. C'est maintenant que je connais par expérience combien est vrai ce que l'on dit, que rien n'est plus doux que l'amour de la patrie.

Je quittai, comme je te l'ai dit, notre village, et j'entrai en France. Quoique nous y fussions bien recus, je voulus voir d'autres pays. Je passai en Italie, puis en Allemagne. Il me parut que c'était là qu'on pouvait vivre avec le plus de liberté, parce que les habitants ne regardent pas aux choses peu importantes. Chacun vit comme il veut, parce que dans la plus grande partie du pays, on reconnaît la liberté de conscience.

Je pris une maison dans un village auprès d'Augsbourg, puis je me joignis à ces pèlerins, qui ont coutume de venir en grand nombre tous les ans en Espagne visiter les sanctuaires, ce sont les Indes pour eux, et la source d'un gain connu et assuré. Ils la parcourent presque tout entière, et il n'y a si petit village où ils n'aient leur repue franche et au moins un réal : leur voyage fini, ils emportent plus de cent écus de reste qu'ils convertissent en or, et qu'ils cachent dans le creux de leur hourdon ou dans les plis de leur pèlerine, du mieux qu'ils peuvent enfin; par ce moyen, ils sortent leur or du royaume, malgré la visite des gardes des ports et frontières, et retournent dans leur pays. Dans ce moment, Sancho, j'ai l'intention d'aller déterrer le trésor que j'ai enfoui, je pourrai le faire sans danger, parce qu'il est hors du village. J'écrirai ensuite, ou j'irai moi-même de Valence à Alger, où j'ai laissé ma femme et ma fille, pour les faire conduire dans quelque port de France, et de là en Allemagne, où nous attendrons ce que Dieu voudra faire de nous. J'ai la certitude que Ricota ma fille et Francisca Ricota ma femme sont chrétiennes catholiques, et, quoique je ne le sois pas autant, cependant je tiens plus du chrétien que du Maure ; je prie Dieu sans cesse de m'ouvrir les veux de l'esprit, et de me faire connaître comment je dois le servir. Ce que je ne puis concevoir, c'est pour quelle raison ma femme et ma fille ont mieux aimé aller en Barbarie qu'en France, où elles auraient pu vivre en chrétiennes. Écoute, Ricote, répondit Sancho, cela n'a pas dù dépendre d'elles, ce fut Jean Tropievo, le frère de ta femme, qui les emmena, et, comme c'est un vrai Maure, il n'a pensé qu'à ce qui lui convenait le mieux. Mais je veux te dire autre chose; je crois que tu vas inutilement chercher ce que tu as enterré, car nous avons su que l'on avait ôté à ta femme et à ton beau-frère beaucoup d'or et de perles qu'ils emportaient à la visite. Cela peut être, répondit Ricote; mais je suis bien certain qu'ils n'ont pas touché à ma cachette, car je ne leur ai pas fait connaître l'endroit où elle était, crainte de malheur: ainsi, Sancho, si tu yeux venir avec moi, et m'aider à l'enlever et à le cacher, je te donnerai deux cents écus pour subvenir à tes nécessités, car tu sais bien que je n'ignore pas que tu n'es pas riche. Je le terais volontiers, répondit Sat-

cho, mais je ne suis pas avide. Si je l'étais, je n'aurais pas quitté ce matin un emploi dans lequel j'aurais pu faire d'or les murs de ma maison, et avant six mois manger dans de la vaisselle d'argent. Pour cette raison, comme aussi parce que je m'imagine que ce serait faire une trahison à mon roi que d'aider ses ennemis, je n'irais point avec toi quand tu me donnerais ici quatre cents écus comptant au lieu de deux cents que tu me promets. Quel office as-tu donc quitté? dit Ricote. -J'ai quitté le gouvernement d'une île telle qu'on n'en trouve point facilement de pareille. - Et où est donc cette île? -A une ou deux lieues d'ici; on l'appelle l'île Barataria. — Taistoi, Sancho, les iles sont dans la mer; il n'y a point d'île en terre ferme. - Comment, il n'y en a point? Je te dis, ami Ricote, que j'en suis parti ce matin, et qu'hier j'y gouvernais à mon plaisir comme un sagittaire; mais avec tout cela je l'ai quittée, parce que l'office de gouverneur me semble trop périlleux. - Et qu'as-tu gagné dans ce gouvernement? - J'ai gagné, d'avoir appris que je n'étais pas bon à être gouverneur, si ce n'est d'un troupeau, et que les richesses qu'on acquiert dans ces places sont au prix de la perte du repos, du sommeil et même de la subsistance, car les gouverneurs mangent peu dans les îles, surtout s'ils ont des médecins qui veillent sur leur santé. - Je ne te comprends pas, Sancho; tout ce que tu me dis me semble folie : qui te pouvait donner des îles à gouverner? Manque-t-il d'hommes au monde plus capables que toi d'ètre gouverneurs? Tais-toi, Sancho; reviens à toi; vois si tu veux venir avec moi comme je te l'ai dit, pour m'aider à déterrer le trésor que j'ai caché. Il est si considérable qu'on peut bien l'appeler un trésor, et je te donnerai de quoi vivre comme je te l'ai dit. Je te le répète, Ricote, dit Sancho, je ne le veux pas: contente-toi de l'assurance que tu ne seras pas découvert par moi. Poursuis heureusement ton chemin, et laisse-moi suivre le mien. Je sais que ce qui est bien gagné se perd; mais le bien mal acquis perd lui et son maître. — Je n'insiste pas, dit Ricote. Mais, dis-moi, étais-tu dans notes village quand ma femme, ma fille et mon beau-frère en partirent? - Oui, i'v étais, et je peux te dire que ta fille était si belle que chacun sortait dans la rue pour la voir; ils disaient tous qu'elle était la plus belle créature du monde. Elle s'en allait pleurant, embrassant ses am es et ses connaissances et tous ceux qui la venaient voir, et les priaît de la recommander à Dieu et à la sainte Vierge. Elle le faisait d'une manière si touchante qu'elle me fit pleurer, moi qui ne pleure pas souvent. Plusieurs eurent envie de la cacher, ou de l'enlever sur la route; mais la crainte d'aller contre les ordres du roi les retint. Le plus passionne de tous était don Pedro Gregorio, ce jeune et riche héritier de majorat que tu connais : on l'en disait fort épris, et on ne l'a point revu dans le village depuis qu'elle est partie. Nous avons tous pensé qu'il avait couru après elle pour l'enlever, mais jusqu'à cette heure on n'en a rien su. Je m'étais toujours bien douté, répondit Ricote, que ce cavaher aimait ma fille; mais confiant dans la vertu de ma Ricota, cet amour ne m'a point inquiété. Tu auras entendu dire que les Mauresques ne s'allient jamais, ou du moins bien rarement, avec les vieux chrétiens, et ma fille qui, à ce que je crois, attachait plus de prix à être chrétienne qu'amoureuse, aura fait, je pense, peu de cas des poursuites de ce jeune seigneur à majorat. Dieu le veuille, répondit Sancho; ce serait fâcheux pour tous deux. Mais, ami Ricote, laisse-moi partir, je voudrais arriver ce som à l'endroit où est mon maitre Don Quichotte. - Dieu te conduise, frère Sancho. Voici mes compagnons qui Séveillent, et il est temps aussi que nous poursurvions notre cheman. Ils s'embrasserent, Sancho remonta sur son àne. Ricote s'appuva sur son bourdon, et ils se séparèrent.

## CHAPITRE LV.

De ce qui arriva a Sancho dans le chemin, et autres choses inten santes,

Le retard qu'avait occasionné à Sancho la rencontre de Ricote ne lui permit pas d'arriver ce jour-la au chibeau du due; il en était à une demi-lieue environ lorsque la muit le surprit : effe était close et obscure, mais, comme on se trouvait alors en été, il ne s'en mit pas beaucoup en penie, et se d'tourna du caemin pour attendre le jour. Son malheureux sont voinut qu'en cherchant l'endroit le plus lavorable pour s'y reposer, non ane

et lui tombérent dans une fosse très profonde et obscure, qui se trouvait au milieu de vieilles ruines. Pendant sa chute il se recommanda à Dieu de tout son cœur, croyant ne plus s'arrèter que dans la profondeur des abimes : mais il n'en fut point ainsi, car à trois toises environ, l'âne rencontra le fond, et lui se trouva toujours monté, sans avoir recu le moindre mal. Il se tàta tout le corps, et retint son haleine, pour voir s'il était sain ou blessé en quelque endroit. Reconnaissant enfin qu'il était bien entier et en pleine santé, il ne se lassait pas de rendre graces à Dieu de cette grande faveur; car il crovait sans nul doute s'être brisé en mille pièces. Ensuite il tâta les parois de cette fosse, pour reconnaître s'il lui serait possible de sortir de là sans secours, mais il les trouva toutes rases et sans prise aucune, ce qui l'affligea beaucoup, surtout quand il entendit son ane se plaindre d'une manière douloureuse; et certes, ce n'était pas délicatesse, car en vérité il était assez mal équipé. Ah! s'écria Sancho, combien d'événements imprévus se présentent à chaque pas à ceux qui vivent dans ce misérable monde! Qui cût dit que celui qui se voyait hier assis sur un siège de gouverneur d'une île, donnant ses ordres à ses serviteurs et à ses vassaux, se trouverait aujourd'hui enseveli dans une basse-fosse sans personne pour l'assister, sans pouvoir attendre le secours de vassaux ni de serviteurs! Ici mon ane et moi nous périrons de faim, si nous ne mourons auparavant, lui de ses contusions, moi de chagrin. Je ne serai pas même aussi chanceux que mon maître Don Quichotte, quand il descendit dans la caverne de cet enchanté Montésinos! il y rencontra des gens qui le traitèrent mieux qu'il ne l'eût été dans sa maison : on eût dit qu'il était allé chercher table mise et lit dressé. Il eut là de belles et agréables visions, et moi, je ne verrai ici, je crois, que des crapauds et des couleuvres. Malheureux! où m'ont conduit mes folies et mes sottes imaginations! Quand Dieu voudra qu'on me découvre, on tirera d'ici mes os bien sees, bien nets, bien raclés, et ceux de mon grison, ce qui fera peut-ètre connaître qui nous étions, du moins à ceux qui auront su que jamais Sancho n'abandonna son âne et ne tut abandonné par lui. Malheureux que nous sommes, encore un coup! le sort impitoyable ne nous a pas permis de

mourir dans notre patrie, au milieu des nôtres! Si notre disgrâce devait être sans remède, au moins aurions-nous trouvé des gens qui nous auraient fermé les yeux, qui nous auraient regrettés. O cher ami, fidèle compagnon, quelle mauvaise récompense je donne à tes bons services! Pardonne-moi, prie la Fortune, le mieux que tu pourras, de nous tirer de la misérable situation dans laquelle nous nous trouvons tous deux. Je promets d'orner ton front d'une couronne de laurier qui te rendra semblable à un poëte lauréat, et de te donner double ration.

Ainsi se lamentait Sancho, et son grison l'écoutait sans lui répondre une seule parole, tant étaient grands la détresse et l'effroi du pauvre animal. Enfin, après avoir passé la nuit entière dans de semblables lamentations, le jour parut. A la clarté qu'il répandit, Sancho reconnut qu'il lui était impossible, de toute impossibilité de sortir, sans secours, du puits dans lequel il se trouvait. Il commença à se lamenter et à crier pour voir si quelqu'un l'entendrait. Mais il criait dans le désert, car, dans tous les environs, il n'y avait personne qui pût l'entendre et cette fois il se crut absolument mort. L'ane était couché, la bouche en l'air. Sancho parvint à le remettre sur ses pieds, mais à peine pouvait-il se soutenir. Il tira du bissac, qui les avait suivis dans leur chute, un morceau de pain, le donna à son compagnon qui ne le rebuta point, et lui dit, comme s'il avait pu l'entendre : Avec le pain tous maux sont bons. En ce moment, Sancho découvrit à l'un des côtés de la fosse un trou assez grand pour qu'un homme pût y passer en se baissant; il s'y fourra en se rapetissant, et trouva qu'intérieurement il était large et spacieux, il put le voir parce qu'un rayon du soleil passait an travers de ce qu'on pouvait appeler la toiture et permettait de tout découvrir. Il vit encore que ce trou s'élargissait et donnait sur une autre cavité spacieuse. Rentrant alors dans la fosse. où était l'ane, en peu de temps à l'aide d'une pierre il élargit assez le trou pour y faire passer son âne; puis le prenant par le licon, il le fit avancer dans cette espèce de grotte, espérant toujours rencontrer quelque issue. Quelquefois il cheminait dans l'obscurité, quelquefois sans lumière aucune, mais jamais sans frayeur. Dieu tout-puissant me soit en aide, disait-il en

lui-même, combien cette aventure, qui me semble si triste, paraîtrait agréable à mon maître Don Quichotte! il ne manquerait pas de prendre ces souterrains et ces cachots pour des jardins fleuris et des palais de Galiana. Il s'attendrait à sortir de cette obscurité pour rencontrer quelque verte prairie. Mais moi, malheureux, privé de conseils et le courage abattu, je crois à chaque pas que sous mes pieds va s'ouvrir une autre fosse plus profonde que la première, qui achèvera de m'engloutir; un mal est peu de chose s'il vient seul. De cette facon et au milieu de ces tristes idées, il lui semblait avoir cheminé plus d'une demi-lieue, au bout de laquelle il aperçut une clarté confuse, qui entrait par quelque ouverture, et semblait procéder du jour, ce qui indiquait une issue à ce gouffre, qui lui avait paru le chemin de l'autre vie. Cid Hamet le laisse là pour retourner à Don Quichotte qui, avec autant d'impatience que de joie, attendait le jour du combat qu'il devait livrer au suborneur de la fille de doña Rodriguez en faveur de laquelle il espérait bien redresser le tort qui lui avait été méchamment fait.

Or, il arriva que, la veille de ce combat, étant sorti le matin pour se tenir en haleine et se préparer à la lutte du lendemain. et faisant fournir une carrière à Rossinante, l'animal posa les pieds si près d'une grande ouverture, que si Don Ouichotte n'eût retenu fortement les rènes, ils fussent tombés tous les deux dans le trou. Enfin, il put le retenir et ne pas tomber. S'approchant un peu plus sans descendre de cheval il examina la profondeur de ce trou, et crut entendre de grands cris qui en sortaient. Il écouta avec attention et saisit ces mots : eh! là haut! n'y a-t-il point quelque chrétien qui m'entende, ou quelque chevalier charitable qui prenne pitié d'un pécheur enterré tout en vie, d'un malheureux gouverneur qui n'a pas su se gouverner? Don Quichotte crut reconnaître la voix de Sancho : il en resta tout surpris et effrayé. Il éleva la voix tant qu'il put, et se mit à crier : Qui est-ce qui est là-bas ? qui estce qui se plaint? Et qui pourrait-ce être, et qui peut se plaindre, répondit-on, sinon le malencontreux Sancho Panca, gouverneur, pour ses péchés, de l'île Barataria, et qui fut écuyer du fameux chevalier Don Quichotte de la Manche? A ces mots la surprise de Don Quichotte augmenta, son saisissement s'accrut, il s'imagina que Sancho était mort et que son àme était là en peine. Dans cette pensée, il s'écria : Je te conjure, par tout ce que peut employer un chrétien catholique, de me dire qui tu es : si tu es une àme en peine, dis-moi ce que tu veux que ie fasse pour toi. Ma profession est de secourir les malhenreux et les nécessiteux de ce monde, elle s'étend aussi à donner assistance à ceux de l'autre monde qui ne sauraient s'aider euxmêmes. - Vous êtes donc le seigneur Don Quichotte de la Manche, et à la voix ce ne peut être un autre. - Oui, je suis Don Quichotte, dont la profession est d'aider dans leurs besoins les vivants et les morts ; c'est pourquoi, ne me tiens pas en suspens, apprends-moi qui tu es, car, si tu es mon écuyer Sancho Pança, si tu es mort, que les diables ne t'aient pas emporté et que, par la miséricorde divine, tu sois en purgatoire, notre sainte mère l'Église catholique romaine à des pourvoirs suffisants pour alléger tes souffrances; je la solliciterai pour toi de tout mon pouvoir ; achève donc de te faire connaître et dis-moi qui tu es. Je juie, seigneur Don Quichotte, répondit la voix, par la naissance de qui vous voudrez, que je suis votre écuver Sancho Panca, et que de ma vie je ne suis mort. J'ai laissé là le gouvernement pour des raisons trop longues pour être dites en ce moment. Cette nuit je suis tombé dans cette fosse, ou je suis encore et mon âne avec moi, qui est là pour me démentir. Il semble que le grison entendit ce que disait Suicho, car au moment même il se mit à braire de telle sorte que toute la grotte en retentit. - Témoin irrécusable, s'écra Don Quichotte : je reconnais le braiment comme si je l'avais engendré, j'entends ta voix, ami Sancho: attends-moi, je cours au château du duc, qui n'est pas éloigné, et je vais ramener du monde pour te retirer de ce trou, où sans doute t'ont fat tomber tes péchés. Allez, dit Sancho, et revenez prom; tement, au nom de Dieu, car je ne puis souffrir de me voir ensevelt tout vivant, et je meurs de peur.

Don Quichotte le laissa, pour courir au château conter au duc et à la duchesse l'accident de Sancho. I s'en farent fort surpris, quoiqu'ils comprissent bien qu'il devait être tombé dans le souterrain qui existait de temps immémorial, mais ils ne pouvaient comprendre pourquoi Sancho avait quitté le gou-

vernement sans qu'on leur eût donné avis de son retour. Enfin, on transporta sur les lieux des cordages, et, à force de bras, et à grande peine, on parvint à retirer l'ane et Sancho de ce lieu de ténèbres, pour les rendre à la lumière du soleil. Un jeune étudiant dit en le voyant : Plût à Dieu que tous les mauvais gouverneurs sortissent de leurs gouvernements comme ce pécheur sort du profond de l'abime, mort de faim, pale, et, comme je le crois, sans un maravédis, Sancho l'entendit, Frère médisant, répondit-il, il y a huit ou dix jours que j'ai pris le gouvernement de l'île qu'on m'avait confiée; pendant ce temps, je ne me suis pas vu durant une heure rassasié de pain : les médecins m'ont persécuté, les ennemis m'ont froissé les os, et je n'ai pas eu le temps de percevoir des droits ni de faire des exactions. Cela étant, je ne méritais pas, à mon avis, de sortir de la sorte. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Dieu connaît ce qui est le mieux et ce qui convient pour le bien de chacun. Il faut prendre le temps comme il vient, et personne ne peut dire; Je ne boirai de cette eau. Où l'on croit qu'il y a du lard il n'y a pas seulement de cheville. Dieu m'entend, il suffit, et je n'en dis pas plus, quoique je le puisse. Ne te fâche point, Sancho, dit Don Quichotte, et ne sois point chagriné de ce que tu entends dire; ce serait à ne jamais finir. Pourvu que ta conscience soit tranquille, que l'on dise ce que l'on voudra. Prétendre enchaîner la langue des médisants, c'est vouloir mettre des portes aux champs. Si le gouverneur sort riche de son gouvernement, on dit que c'est un voleur; s'il en sort pauvre, que c'est un imbécile ou un fou. Ah! certes, répondit Sancho, pour cette fois on me prendra plutôt pour sot que pour voleur.

En causant de la sorte, ils arrivèrent au château, au milieu d'une troupe d'enfants et d'autres gens. Ils trouvèrent dans une galeriele duc et la duchesse qui les attendaient. Sancho ne voulut pas monter voir le duc avant d'avoir conduit son âne à l'écure, car il disait qu'il avait eu une mauvaise nuit à l'hôtellerie; ensuite il se rendit auprès de ses maîtres, se mit à genoux devant eux, et leur dit: Mes seigneurs, parce que votre grandeur l'a voulu, et sans que je l'eusse mérité, j'ai été prendre le gouvernement de votre île Barataria. L'y suis entré nu, nu j'en suis sorti; je n'y ai ni gagné ni perdu. Si j'ai bien ou mal

gouverné, il y a eu des témoins qui diront ce qu'ils voudront. J'ai rendu des sentences, éclairei des doutes, toujours mourant de laim, par le bon plaisir du docteur Pedro Recio, natif de Tirteafuera, médecin insulaire des gouverneurs. Les ennemis nous ont assaillis de nuit et mis dans un grand danger; ceux de l'île disent qu'il sont sortis du combat victorieux par la force de mon bras : que Dieu leur donne paix comme ils disent la vérité. Enfin, pendant ce temps, j'ai su apprécier les charges et les obligations qu'impose le gouvernement, et j'ai trouvé, pour mon compte, qu'elles étaient trop lourdes pour mes épaules; ce ne sont point fardeaux pour mes reins, ni flèches pour ma trousse; ainsi, avant que le gouvernement ne tombàt avec moi, j'ai voulu le quitter hier matin, j'ai laissé l'île comme je l'ai trouvée, avec les mêmes rues, les mêmes maisons et les mêmes toits qu'elle avait quand je suis entré. Je n'ai rien emprunté à personne, ni rien gagné. J'avais intention de rendre quelques ordonnances utiles, je n'en ai rendu aucune, dans la crainte qu'elles ne fussent pas observées, car alors en faire ou n'en pas faire sont la même chose. J'ai quitté, comme je vous l'ai dit, l'île sans autre compagnie que mon âne, je suis tombé dans une fosse, j'ai fait bien du chemin sous terre, et ce matin j'ai vu l'issue à la lumière du jour, mais elle n'était pas facile, et si le ciel n'avait pas conduit vers moi mon seigneur Don Quichotte, je serais resté dans ce trou jusqu'à la fin du monde. Ainsi, mes seigneurs, voici votre gouverneur Sancho Panca qui, en dix jours seulement qu'il a tenu le gouvernement, a appris qu'il ne lui convient point d'être gouverneur non d'une île, mais du monde entier. Dans cette disposition, je baise les pieds de Vos Excellences, et imitant le jeu des enfants qui disent : Saute toi et donne-la moi, je saute du gouvernement et retourne au service de mon maître Don Quichotte; avec lui je mange mon pain dans les transes, mais je le mange du moins à ma faim, et pour moi, pourvu que je sois rassasié, peu m'importe que ce soit de légumes ou de perdrix. Ainsi Sancho termina sa longue harangue. Don Quichotte craignait toujours qu'il ne lui échappat des milhers d'impertmences, et quand il vit qu'il en avait dit si peu, il rendit graces au ciel. Le duc einbrassa Sam ho, et lui dit qu'il était bien laché qu'il eut quitté

sitôt le gouvernement, mais qu'il ferait en sorte de lui donner un autre emploi de moindre charge et de plus de profit. La duchesse l'embrassa aussi, et commanda qu'on cût grand soin de lui, car il paraissait moulu et en mauvais état.

#### CHAPITRE LVI.

Du terrible et inouï combat qui eut lieu entre Don Quichotte de la Manche et le l'aquais Tosilos, pour la défense de la fille de la dui gne Rodriguez.

Le duc et la duchesse ne se repentirent pas longtemps du tour joué à Sancho dans le gouvernement qu'ils lui avaient donné; d'autant plus que le majordome arriva ce jour-là même, et leur raconta, de point en point, presque toutes les paroles et les actions que Sancho avait dites ou faites pendant ce peu de temps. Il reproduisit l'histoire de l'assaut de l'île, la frayeur et le départ du gouverneur, ce qui ne les divertit pas peu. L'histoire rapporte ensuite que le jour du combat de Don Quichotte arriva. Le duc avait instruit une et plusieurs fois son laquais Tosilos des moyens qu'il devait employer pour vaincre Don Quichotte sans le blesser ni le tuer; il ordonna que l'on ôtât les fers des lances, disant au chevalier que les sentiments chrétiens dont il faisait profession ne permettaient pas que ce combat exposat si fort la vie des combattants; qu'il devait se contenter de ce qu'il lui donnait le champ libre, sans vouloir pousser cette rencontre en toute rigueur, car c'était aller contre les décrets du saint concile, qui prohibe de pareils défis. Don Quichotte répondit que le duc pouvait disposer les choses comme il voudrait; qu'il se conformerait en tout à ses volontés.

Le jour terrible arrivé, et le duc ayant fait dresser sur la place du château un vaste échafaud pour les juges du camp, et pour les plaignantes, mère et fille, une foule immense était accourue des villages voisins, attirée par la nouveauté du spectacle. Jamais dans le pays, vivants ou morts n'avaient vu ou entendu raconter pareille chose. Le premier qui entra dans la lice fut le maître des cérémonies; il examina le camp, le parcourut tout entier, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune tromperie, ni chose cachée où l'on pût trébucher et tomber.

Parurent ensuite la duegne et sa tille, enveloppées dans leurs mantes rabattues jusqu'aux yeux et même jusqu'à la poitrine. Elles s'assirent sur les sièges qui leur étaient destinés, témoignant une vive douleur. Don Quichotte était présent dans la lice. Quelque temps après, au son des trompettes, vint prendre place sur un autre point, monté sur un puissant cheval qui semblait charger la terre, le grand laquais Tosilos, la visière baissée et tout couvert de fortes et brillantes armes. Le cheval était gris pommelé, et paraissait être de frise : il avait les quatre pieds garnis de poils longs et touffus. Le valeureux champion était bien instruit par le duc de la manière dont il devait se comporter avec Don Quichotte, qu'il devait éviter de tuer, et prévenu, surtout, de se dérober au premier choc pour écarter le danger de mort qui était certain s'ils s'abordaient de front. Il parcourut la place, puis s'approcha des dames regardant pendant quelque temps celle qui le réclamait pour époux. Le maître du camp appela Don Quichotte, qui s'était déjà présente, et le conduisit avec Tosilos auprès des dames, auxquelles il demanda si elles acceptaient Don Quichotte pour leur défenseur. Elles répondirent que oui, et que tout ce qu'il ferait clles le tiendraient pour bon, valable et bien fait. Le duc et la duchesse étaient placés dans une galerie construite au-dessus de la lice, entourée d'une multitude de spectateurs, avides de voir pour la première fois ce terrible combat. Les conditions furent que, si Don Quichotte était vainqueur, son adversaire serait tenu d'épouser la fille de doña Rodriguez; mais, s'il était vaincu, le difendeur serait dégagé de sa parole, sans être obligé à aucune autre satisfaction. Le maître des cérémonies leur partagea également le solcil, assignant à chacun la place qu'il devait occuper. Les tambours retentirent, le son des trompettes rempiit les airs, la terre tremblat sous les pas des coursiers, l'âme des spectatems était suspendue entre la crainte et l'espérance, attendant de quel côté se déclarerait la victoire. Don Omchotte, se recommandant de tout son cœur à Dieu notre Seigneur, et à madame Dulcinée, n'attendait plus que le signal du départ. Mais notre laquais avait bien d'autres pensées : il ne songeait qu'à une chose que je vais dire tout-àl'heure. Il parait que lorsqu'il Sé'a t avancé pour regarder son

ennemie, elle lui avait semblé la plus belle femme qu'il eût jamais vue et le petit enfant aveugle que l'on appelle Amour par les rues, ne voulut pas perdre l'occasion de triompher d'une àme de laquais, et d'en augmenter ses trophées. Il s'approcha tout doucement de lui, sans être vu de personne, lanca au pauvre laquais dans le côté gauche un trait aigu, long de deux vares, et lui perca le cœur de part en part. C'était chose bien facile, car l'Amour est invisible : il entre, il sort comme il lui plait, sans que personne lui demande compte de ses actions. Lors donc qu'on donna le signal du combat, notre laquais était tout transporté, pensant à la beauté de celle qu'il avait faite maîtresse de son cœur; aussi ne fit-il pas attention au bruit de la trompette, comme Don Quichotte qui, au premier son, partit aussi rapidement que le permit Rossinante, et s'élanca vers son ennemi. En le voyant partir, Sancho, son bon écuyer, s'ecria : Dieu te conduise, fleur et crème des chevaliers errants; Dieu te donne la victoire puisque le bon droit est de ton côté. Tosilos, quoiqu'il vit venir contre lui Don Quichotte, ne bougea d'un seul pas, mais à haute voix il appela le maître du camp qui s'approcha pour l'entendre, et lui dit : Le combat n'a-t-il pas lieu, seigneur, pour que j'épouse ou n'épouse pas cette demoiselle? Oui, lui répondit-on. Eh bien, dit le laquais, j'ai la conscience très scrupuleuse et je la chargerais d'un grand poids si je passais outre. Je déclare donc que je me tiens pour vaincu, et je demande à m'unir sur-le-champ avec cette dame. Le maître du camp demeura tout interdit de la proposition de Tosilos, et, comme il était un des confidents de cette facétie, il ne sut que répondre. Don Quichotte s'arrèta au milieu de la carrière, vovant que son ennemi ne venait point à sa rencontre. Le duc ne pouvait comprendre pourquoi le combat était suspendu; mais le maître du camp alla l'instruire des intentions de Tosilos, ce qui le mit dans un étonnement et une colère extrêmes. Pendant ce temps-là, Tosilos s'approcha de dona Rodriquez, et lui dit : Madame, je désire me marier avec votre fille : je ne veux point acheter par des débats et des luttes ce que je peux obtenir en paix et sans danger de mort. Le vaillant Don Quichotte entendit ce discours. Puisqu'il en est ainsi, dit-il, je demeure libre et dégagé de ma promesse. Qu'ils

se marient, à la bonne heure, et puisque Dieu la lui a donnée, que saint Pierre la lui bénisse. Le duc était descendu dans la place, et s'approchant de Tosilos: Est-il vrai, dit-il, chevalier, que vous vous tenez pour vaincu, et que, pressé par les remords de votre conscience, vous voulez épouser cette demoiselle? Oui, seigneur, répondit Tosilos. Il fait fort bien, dit Sancho: ce que tu voulais donner au rat, donne-le au chat, il te tirera de peine.

Cependant, Tosilos délaçait son casque, et priait qu'on s'empressat de l'aider, car il sentait la respiration lui manquer, et ne pouvait rester si longtemps enfermé dans cette étroite prison : on lui ôta son casque, et alors se montra à découvert son visage de laquais. En l'apercevant, doña Rodriguez et sa fille s'écrièrent : C'est une tromperie, on a substitué Tosilos, laquais du duc mon seigneur, au véritable époux : justice au nom de Dieu et du roi, de tant de malice pour ne pas dire de fraude. Ne vous fâchez point, mesdames, leur dit Don Quichotte; il n'y a ni malice ni tromperie, ou, s'il y en a, le duc n'en est point cause, mais bien les méchants enchanteurs qui me persécutent : envieux de la gloire que m'eût acquise mon triomphe, ils ont changé la figure de votre époux en celle de cet homme que vous dites être laquais du duc. Suivez mon conseil, et, en dépit de la malice de mes ennemis, mariez-vous avec celui-ci, sans doute il est celui que vous désirez obtenir. Le duc, en entendant ce propos, sentit s'évanouir sa colère en un rire qui faillit l'étouffer. Les choses qui arrivent au seigneur Don Quichotte sont si extraordinaires, dit-il, que je suis en effet porté à croire que cet homme n'est pas mon laquais : au reste, usons d'adresse; retardons le mariage pendant quinze jours, si l'on veut, et, durant ce temps, tenons renfermé ce personnage qui nous met en suspens, il pourra se faire que, dans cet intervalle, il reprenne sa première figure. La rancune des enchanteurs contre le seigneur Don Quichotte ne saurait durer si longtemps, surtout lorsque leurs ruses et leurs métamorphoses leur profitent si peu. Oh! seigneur, dit Sancho, ces malandrins sont accoutumés à changer tous les objets qui ont rapport à mon maître : un chevalier qu'il vainquit ces jours bassés, et qui s'appelant le chevalier des Mirons, ils lui don-

nèrent la figure du bachelier Samson Carrasco, natif de notre village et notre grand ami : ils ont changé madame Dulcinée du Toboso en une laide paysanne : ainsi, je pense que ce laquais sera laquais toute sa vie et mourra de même. Làdessus, la fille de la Rodriguez dit : Que celui-ci soit ce qu'il voudra, il désire m'épouser, et je lui en sais gré. J'aime mieux être la femme légitime d'un laquais, que la maîtresse ou la dupe d'un gentilhomme; et encore celui qui m'a trompée ne l'est pas. Finalement, tous ces incidents se terminèrent par cette décision que Tosilos serait renfermé jusqu'à ce qu'on eut vu ce que deviendrait sa transformation. Chacun cria victoire pour Don Quichotte, mais le plus grand nombre resta fort triste et fort désappointé que les deux champions si attendus ne se fussent pas mis en pièces. C'est ainsi que les enfants ne sont pas satisfaits, lorsque le criminel qu'ils attendent n'est pas pendu, parce que la justice ou sa partie adverse lui a fait grâce. Chacun s'en retourna chez soi ; le duc et Don Quichotte rentrèrent au château : on enferma Tosilos, doña Rodriguez et sa fille demeurèrent satisfaites de ce que, de manière ou d'autre, la chose se terminerait par un mariage. L'amoureux laquais n'en avait pas moins de joie.

## CHAPITRE LVII.

Qui traite de la manière dont Don Quichotte prit congé du duc, et de ce qui lui arriva avec l'habile et hardie Altisidore, demoiselle de la duchesse.

Don Quichotte jugea qu'il était temps enfin de sortir de l'oisiveté à laquelle il s'abandonnait dans ce château: il croyait bien grande la faute que faisait sa personne en demeurant si longtemps enseveli dans les délicatesses et les plaisirs que lui prodiguaient les maîtres du château, comme à un chevalier errant: il lui semblait qu'il aurait à rendre un compte sévère au ciel de sa paresse et de son inaction. C'est pourquoi il demanda au duc et à la duchesse la permission de partir. Ils la lui accordèrent tout en lui témoignant un grand regret de le perdre. La duchesse remit à Sancho la lettre de sa femme. Il pleura en la voyant, et dit: Qui eût pensé que les grandes espérances qu'avait fait concevoir à ma femme Thérèse la nouvelle de mon

gouvernement, n'aboutiraient qu'à retourner chercher les aventures à la suite de mon maître Don Quichotte? Avec tout cela, je suis content de voir qu'elle a montré qui elle était, en envoyant des glands à madame la duchesse : si elle ne l'avait pas fait, l'en aurais eu du chagrin, et elle se serait montrée ingrate. Ce qui me console, c'est qu'on ne peut appeler ce présent une séduction, puisque j'occupais déjà le gouvernement quand elle l'a envoyé : il est juste, lorsque l'on a reçu un bientait, d'en témoigner de la reconnaissance, fût-ce avec des bagatelles. Nu je suis entré dans ce gouvernement, nu j'en suis sorti, ainsi je peux dire en sûreté de conscience, ce qui n'est pas peu de chose : nu je suis né, nu je me trouve, je n'ai ni perdu ni gagné.

Amsi parlait Sancho en lui-même le jour du départ. Don Quichotte, qui avait pris la veille congé du duc et de la duchesse, parut de grand matin, tout armé, sur la place du château. Les galeries étaient remplies des gens du château accourus pour le voir, le duc et la duchesse y vinrent eux-mêmes. Sancho était sur son grison, avec son bissac, sa mallette et ses provisions. Il était plein de joie, parce que le majordome du duc, celui qui fit la Trifaldi, lui avait remis une petite bourse de deux cents écus d'or pour fournir aux besons du voyage, ce que Don Quichotte ignorait encore. Tandis que tout le mande le regardant, comme nous l'avons dit, la spirituelle et hardie Attisidore éleva tout à comp la voix du milieu des duègnes et demoiselles de la duchesse, et d'un ton languissant dit:

Écoute, cerel chevaher, retiens un peu les rênes, rec presse pas les flancs de ta L'te mai directe.

Voss, in impene, the netro's passing serpent coast, massing to die agreelette basin an excesse d'être une bre, es.

O massive, to as to more la plus balle done code que  $D_{\alpha\beta}$  and one sur les monts, que Ven is ait contempres dans ses bosqueis.

to rel Brooks, fuzzial Euros, partent or tu iras que Barral - Las surpogue.

There is the management in the first less of the destermines due a number of tendre vectors.

To one offers a control of the first term of massed dust the control of the contr

In emportes deux mille soupirs, dont l'ardeur ent embrase deux mille Trojes, s'il y en avait en deux mille.

Cruel Birène, fugitif Enée, partout où tu iras que Barrabas t'accompagne.

Que les entrailles de tou écryer Sancho soient si dures et si insensibles que Dulcinée ne puisse sortir de son enchantement.

Que l'infertunce porte la peine de tes fautes; souvent sur la terre les justes payent pour les pecheurs.

Que tes plus belles aventures se convertissent en mesaventures, tes plaisirs en songes, tes plus fermes souvenirs en oubli.

Cruel Birène, fugitif Enée, partout où tu iras que Barrabas t'accompagne,

Sois tenu pour déloyal, de Séville à Marchena, de Grenade à Loja, de Londres en toute l'Angleterre.

Si tu joues à la triomphe, au piquet ou à la prime, que toujours les rois te fuient; ne vois jamais ni as ni sept.

Si tu coupes tes cors, que le sang puisse en sortir; que les racines te restent dans la bouche si tu te fais arracher les dents.

Cruel Birène, fugitif Ence, partout où tu iras que Barrabas t'accompagne 1.

Tandis que la plaintive Altisidore se lamentait de la sorte, Don Quichotte la contemplait sans lui répondre une seule parole; il se retourna vers son écuyer: Ami, lui dit-il, je te conjure, par la vie de tes ancêtres, de m'avouer la vénté; par aventure, as-tu emporté les trois mouchoirs de nuit et les jarretières dont parle cette amoureuse demoiselle? Les mouchoirs, oui, je les emporte, répondit Sancho; mais, pour les jarretières, comme les montagnes d'Ubeda. La duchesse s'émerveillait de l'effronterie d'Altisidore; car, quoiqu'elle la connût pour enjouée, libre, cependant elle ne la croyait pas capable de semblables licences; sa surprise était d'autant plus grande qu'elle n'avait pas été avertie de cette plaisanterie. Le duc voulut pousser le jeu plus avant. Seigneur chevalier, ditil à Don Quichotte, il me paraît mal qu'après le bon accueil que vous avez recu dans mon château, vous ayez pu vous permettre d'emporter trois mouchoirs pour le moins, et peut-être aussi

<sup>4</sup> Birène est, dans l'Orlando furoso de l'Arioste chant x<sub>i</sub>, l'amant ingrat d'Olympie, qu'il abandonna dans une ile deserte.

Florian a substitué à ces vers trois stances assez jelies, mais qui n'y ont ancun rappont.

des jarretières à ma demoiselle; c'est un signe de mauvais cœur et une action peu digne de votre renommée, Rendez les jarretières, ou je vous défie à un combat à outrance, sans craindre que les malandrins enchanteurs me changent le visage et me transforment comme ils ont fait de mon laquais Tosilos, qui est entré en la lice avec vous. A Dieu ne plaise, répondit Don Quichotte, que je tire l'épée contre votre illustrissime personne, après en avoir recu tant de faveurs. Je rendrai les mouchoirs, puisque Sancho dit qu'il les a : pour les jarretières, c'est impossible, puisqu'il ne les a point ni moi non plus : si votre demoiselle veut visiter ses cachettes, elle les trouvera certainement. Seigneur duc, je ne fus jamais un voleur, et je pense ne jamais l'être tant que Dieu m'assistera. Cette demoiselle parle, comme elle le dit, en femme passionnée; ce n'est pas ma faute, je ne suis donc point obligé de lui demander pardon, ni à elle ni à Votre Excellence, que je supplie d'avoir meilleure opinion de moi et de m'accorder encore une fois la permission de poursuivre mon chemin. Dieu vous le donne si heureux, dit la duchesse, que nous puissions toujours recevoir de vos exploits des nouvelles satisfaisantes. Allez, seigneur Don Quichotte, que Dieu vous accompagne. En restant ici plus longtemps, vous ne faites qu'accroître la passion dans le cœur des demoiselles qui vous contemplent. Quant à celle-ci, je la corrigerai si bien, que désormais elle ne s'oubliera ni dans ses regards ni dans ses paroles. Je ne t'en adresserai plus qu'une, ò valeureux Don Quichotte, dit Altisidore; c'est pour que tu me pardonnes mon accusation au sujet des jarretières, car sur Dieu et ma conscience, je les ai à mes jambes; je suis tombée dans la distraction de celui qui cherchait son ane étant monté dessus. Ne le disais-je pas bien, s'écria Sancho, suis-je fait pour recéler des larcins? si j'en avais voulu faire, l'occasion ne me manquait pas dans mon gouvernement.

Don Quichotte s'inclina, fit la révérence au duc, à la duchesse et à tous les assistants, puis, tournant la bride à Rossinante, il sortit du château, suivi de Sancho monté sur son grison, et prit le chemin de Saragosse.

#### CHAPITRE LVIII.

Qui dit comment les aventures se pressèrent si fort sur Don Quichotte, qu'elles ne laissèrent pas d'intervalle de l'une à l'autre.

Quand Don Quichotte se vit en rase campagne, et débarrassé des poursuites d'Altisidore, il se trouva dans son centre, et sentit renaître l'ardeur de poursuivre ses entreprises chevaleresques. Ami, dit-il en se tournant vers Sancho, de tous les biens dont le ciel a comblé les humains, un des plus précieux est la liberté : tous les trésors que renferme la terre, qui sont ensevelis dans les flots, ne sauraient l'égaler. Pour elle et pour l'honneur, nous devons exposer notre vie. L'esclavage est au contraire le plus grand malheur qui puisse frapper les hommes. Tu as été témoin, Sancho, de l'abondance et des plaisirs dont nous avons joui dans ce château que nous quittons : eh bien! au milieu de ces banquets recherchés, de ces breuvages si frais, je me croyais resserré dans les bornes étroites de la faim. parce que je n'en jouissais pas avec la même liberté que si tout. cela m'eût appartenu. Le retour dont il faut payer les bienfaits recus est un lien qui nous enlève la franchise et la liberté de cour. Heureux celui à qui le ciel a donné un morceau de pain, sans qu'il soit obligé d'en remercier d'autre que le ciel luimême. Avec tout ce que votre grâce me représente, dit Sancho, n'est-il pas convenable que nous ayons un peu de reconnaissance pour deux cents écus d'or, que le majordome du duc m'a donnés dans une bourse, et que je porte sur mon cœur, comme un fortifiant contre les accidents qui peuvent survenir? Nous ne rencontrerons pas toujours des châteaux où l'on nous régale, et peut-être pourrons-nous trouver des hôtelleries où l'on nous battra.

Durant cet entretien le chevalier et l'écuyer allaient cheminant. Au bout d'environ une lieue, ils aperçurent une douzaine d'hommes vêtus en paysans, qui, assis sur leurs capes, mangeaient sur l'herbe fraîche d'un petit pré. Auprès d'eux étaient étendus des espèces de grands draps blancs qui paraissaient recouvrir quelque chose. Ces draps étaient tendus et placés de

distance en distance. Don Quichotte s'approcha, salua civilement, et demanda ce que recouvraient ces draps. Seigneur, répondit un de la troupe, ce sont des figures de relief et de sculpture qui doivent servir à un ornement d'église 1 que nous faisons faire pour notre village : nous les couvrons pour qu'elles ne se salissent point, et les portons sur nos épaules de peur qu'elles ne se cassent. Si vous le vouliez bien, reprit Don Quichotte, je serais charmé de les voir : des figures que l'on couvre avec tant de soin doivent être belles. Comment belles? dit un de ces hommes, vous pouvez en juger par leur prix ; il n'y en a pas une qui n'ait coûté plus de cinquante ducats: mais, afin que vous en puissiez juger par vos veux, attendez un moment, je vais vous les montrer. Il laissa son repas, se leva et découvrit la première figure, qui représentait saint Georges à cheval, foulant un dragon roulé à ses pieds, et lui traversant la gueule de sa lance, avec l'expression de courage qu'on a coutume de lui donner, Cette figure avait l'éclat d'un fover d'or, comme on a coutume de dire. Ce guerrier, dit Don Quichotte, fut un des meilleurs chevaliers errants de la milice céleste; il s'appelait don saint Georges, et fut en ontre défenseur des demoiselles : passons au survant. L'homme le découvrit : c'était l'image de saint Martin à cheval, donnant à un pauvre la moitié de son manteau. Ce chevalier, dit Don Onichotte, aussitôt qu'il l'eut apercu, fut du nombre des aventuriers chrétiens, et, je le crois, plus charitable encore que vaillant, comme tu peux en juger, Sancho, en le voyant partager sop manteau avec un pauvre auquel il en donne la moitjé, c'élait sans doute en hiver, car autrement il élait si charitable, qu'il l'autait probablement donné tout entier. J'en doute, répondit Sancho; il devait plutôt se souvemir du proverbe, pour donner et tenir il faut avoir bonne cervelle. Don Quichotte sourit et demanda qu'on levât une autre toile. Elle conviait le patron des Espagnes à cheval, l'épée ensanglantée. renversant les Maures et foulant aux pieds leurs tetes. Celuici, dit Don Quichotte, fut un vrai chevalier et de la phalange

If  $L_{B}$  possible,  $O_{B}$  is descent ordered such a set of the ordered matching and the properties. If expenses also be adjusted of La decoration duminuted.

du Christ; il s'appelait don San Diego Matamaure 1; ce fut un des plus vaillants saints et chevahers du monde; il jouit de la gloire céleste. Sous le drap suivant était saint Paul renversé de son cheval, avec tous les détails que l'on réunit pour exprimer sa conversion : il était si bien représenté, qu'on eût dit que Jésus-Christ lui parlait et qu'il répondait. Celui-ci, dit Don Quichotte, tut d'abord le plus grand ennemi de l'Eglise de Dieu, puis ensuite le plus zélé défenseur qu'elle aura jamais, chevalier errant en sa vie, saint de pied ferme en la mort, ouvrier infatigable dans la vigne du Seigneur, docteur des gentils, il eut pour école le ciel, et pour maître et professeur Jésus-Christ lui-même.

Il n'y avait plus de figures. Don Quichotte les fit recouvrir toutes, et dit aux paysans: Je tiens à heureux présage, frères, d'avoir vu ces figures; ces saints et chevaliers ont exercé la même profession que moi, celle des armes: toute la différence qu'il y a entre eux et moi, c'est qu'ils furent saints, et qu'ils combattuent suivant les lois divines, tandis que moi, pécheur, je combats à la manière des hommes. Ils conquirent le ciel à la firce de leur bras, car le ciel aussi souffre la violence, et moi, je ne sais ce que jusqu'à ce jour j'ai conquis, à force de travaux. Mais si ma Dulcinée du Toboso était délivrée des peines qu'elle en lure, mon sort s'améliorerait, mon esprit se fortifierait, et je pourrais prendre une meilleure route que celle que j'ai suivie jusqu'à présent.

Dieu l'entende et le péché soit sourd, dit Sancho. Les paysans regardaient Don Quichotte, aussi surpris de sa figure que de ses discours, dont ils ne comprenaient pas la moitié. Ils achevèrent de manger, rechargèrent leurs figures, et, prenant congé du chevalier, poursuivment leur chemin. Sancho, de son côté, restait tout interdit, comme s'il n'avait jamais connu son maître, admirant son savoir; il lui semblait qu'il n'y avait jamais eu au monde histoire ni aventure que Don Quichotte ne connût sur le bout de son doigt, et qui ne fût logée dans sa mémoire. En vérité, seigneur, lui dit-il, si ce qui vient de nous arriver peut s'appeler aventure, c'est une des plus douces et des

I I done de Mahres

plus agréables que nous ayons encore rencontrées dans nos voyages: nous en sommes sortis sans fraveur et sans coups de bàton, nous n'avons point mis l'épée à la main, nous n'avons point mesuré la terre de nos corps, et nous n'avons point souffert la faim. Que béni soit Dieu qui m'a fait voir tout cela de mes propres yeux! Tu as raison, Sancho, répondit Don Quichotte; mais fais attention que tous les temps ne sont pas les mêmes, et se suivent sans se ressembler. Ce que le vulgaire a coutume de nommer présage, et qui n'est pas fondé sur l'ordre naturel des choses, doit être regardé par le sage comme un heureux accident. Qu'un de ces hommes à présage, sortant un matin de sa maison, rencontre un frère de l'ordre du bienheureux saint François, et, comme s'il avait rencontré un griffon ', il tourne les épaules et rentre chez lui. Un autre répand sur la table une salière, et la mélancolie se répand dans son cœur : comme si la nature était obligée de nous avertir des malheurs qui nous menacent, et devait employer pour cela des moyens aussi futiles. L'homme sage et chrétien ne cherche point en de pareilles futilités les secrets du ciel. Scipion arrive en Afrique, il tombe en sautant à terre; les soldats prennent cet accident pour un mauvais augure. Mais lui, embrassant le sol : O Afrique, s'écriet-il, tu ne saurais m'échapper, je te tiens dans mes bras. C'est ainsi, Sancho, que la rencontre de ces images a été pour moi un très heureux hasard. Je le crois comme vous, seigneur, répondit Sancho, mais je voudrais bien que vous m'apprissiez pour quelle raison les Espagnols, lorsqu'ils vont livrer quelque bataille, et qu'ils invoquent San Diego Matamaure, s'écrient : Santiago, y cierra Espana 2! l'Espagne est-elle, par aventure, ouverte de telle sorte qu'il soit besoin de la fermer? ou bien que signifie cela? - Que tu es simple, Sancho! Dieu a donné pour patron, pour défenseur à l'Espagne, ce grand chevalier à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parce que c'était un ordre de mendiants, On appelait la misère mal saint Francois.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint Jacques! et ferme l'Espagne. Don Quichotte ne répond point à la question de Sancho, sur ces mots: Y cierra España. Ils peuvent signifier: Rends-la inaccessible, impenétrable aux ennemis: mais ils signifient aussi charger, combattre. Cerrar con alguno, c'est fermer, mais cerrar c'est se precipiter sur lui pour le combattre. Le seus alors est: Saint Jacques, a la charge, Espagne! C'est le 111 de guerre des anciens Espagnols, comme chez nous: Montjou, saint Denis!

lacroix vermeille, et surtout dans les guerres cruelles que nous avons eues à soutenir contre les Maures. Nous l'invoquons, nous l'appelons, comme notre défenseur, dans toutes les batailles que nous livrons; et, plus d'une fois, on l'a vu distinctement, attaquant, renversant, détruisant les escadrons des enfants d'Agar. Je pourrais te citer plusieurs exemples de cette vérité, rapportée dans nos véridiques histoires.

Sancho changea de discours, et dit à son maître : Je suis étonné, seigneur, de l'effronterie de cette Altisidore, la suivante de la duchesse; il faut que celui que l'on nomme Amour l'ait bien fortement blessée. Le fripon, qui n'y voit point, dit-on, s'il prend avec ses yeux malades, ou pour mieux dire privés de vue un cœur pour but, quelque petit qu'il soit, il l'atteint et le traverse de ses flèches. J'ai ouï dire qu'elles s'émoussent contre la sagesse et la pudeur des filles; mais, sur cette Altisidore, on dirait plutôt qu'elles deviennent encore plus aiguës. Fais attention, dit Don Quichotte, que l'amour ne garde aucune mesure ni dans ses actions, ni dans ses discours. Il est semblable àla mort, qui frappe également les orgueilleux palais des rois et l'humble chaumière des bergers ; quand il se rend maître absolu d'un cœur, la première chose qu'il fait c'est d'en chasser la retenue et la pudeur. C'est ainsi qu'Altisidore a déclaré sa passion, qui m'a inspiré plus de confusion que de pitié. O cruauté notoire! ingratitude inouïe! s'écria Sancho; pour moi, je le déclare, je me serais rendu, je me serais soumis à la moindre parole amoureuse qu'elle m'eût dite. Quel cœur de marbre! quelles entrailles de bronze! quelle àme d'argile! Mais, je ne saurais comprendre ce que cette demoiselle peut avoir remarqué en vous pour la séduire et la toucher de la sorte. Quelle élégance, quel éclat, quelle grâce, quelle bonne mine avez-vous pour qu'une de ces choses ou toutes réunies aient pu la rendre amoureuse? En vérité, en vérité, je vous ai bien des fois considéré, de la pointe des cheveux à la plante des pieds, et je vois en votre personne plus de choses capables d'effrayer que de séduire. J'ai souvent entendu dire aussi que la beauté est ce qui séduit le plus, et comme vous n'en avez pas l'ombre, je ne comprends pas comment la pauvrette a pu s'enamourer de vous.

Apprends, Sancho, répondit Don Quichotte, qu'il y a deux sortes de heauté, celle de l'âme et celle du corps : celle de l'âme se fait remarquer dans le jugement, l'honnèteté, les bons procédés, la libéralité, la bonne éducation. Toutes ces qualités peuvent appartenir à un homme laid; lorsqu'on s'attache à cette beauté plus qu'à celle du corps, l'amour se déclare promptement et avec plus de violence. Je vois bien, Sancho, que je ne suis pas beau; mais je sais aussi que ne suis pas difforme, et il suffit à un homme de bien de n'ètre pas un monstre, pour être aimé, lorsqu'il a les qualités de l'âme dont je t'ai parlé.

En devisant ainsi, ils entrèrent dans une forêt qui bordait le chemin, et, sans y prendre garde, Don Quichotte se trouva pris dans de grands filets verts, tendus parmi les arbres. Sans imaginer ce que ce pouvait être : Ces filets, dit-il à Sancho, doivent être une des plus étranges aventures que je puisse imaginer. Que je meure si les enchanteurs qui me poursuivent ne pensent pas m'enlever dans ces rets et m'empêcher de poursuivre mon chemin, pour me punir de ma rigueur envers Altisidore; mais je les avertis que, ces rets fussent-ds de diamant, au lieu d'être de simples filets, et plus forts mille fois que ceux dont le jaloux dieu des forgerons enveloppa Mars et Vénus, je les romprai aussi facilement que s'ils étaient de joncs marins ou de fils de coton. Il se disposait donc à passer outre et tout briser, quand il vit sortir d'entre les arbres deux charmantes bergères, ou du moins était-ce leur vêtement, si ce n'est que le corps et les jupes étaient de fin brocart, je veux dire les jupes de riche taffetas d'or. Leurs cheveux flottaient sur leurs épaules et blonds à le disputer aux rayons mêmes du soleil; leur tête était couronnée de guirlandes de vert laurier et de rouge amaranthe : elles paraissaient avoir entre quinze et dix-huit ans. A cette vue, Sancho ouvrit de grands yeux, Don Quichotte resta interdit, le soleil s'arrêta pour les voir. Tous quatre étaient dans un merveilleux silence. Enfin, une des bergères le rompit la première. Arrêtez, seinneur chevalier, dit-elle à Don Quichotte, ne rompez pas ces filets, tendus pour nos plaisirs et non pour vous nuire; et, comme vous pourriez nous demander pourquoi nous les avons placés, et qui nous sommes, je vais vous le dire en peu de mot .

Dans un village, à deux lieues d'ici, demeurent beaucoup de personnes distinguées, beaucoup de gentilshommes et de gens riches: plusieurs d'entre eux, amis et parents, sont convenus de venir avec leurs voisins, leurs femmes et leurs enfants se divertir en cet endroit, un des plus agréables de tous les environs, et de former entre eux tous une nouvelle et pastorale Arcadie, les demoiselles vêtues en bergères, et les jeunes hommes en bergers. Nous avons étudié deux églogues, l'une du fameux poëte Garcilaso, l'autre que l'excellent Camoëns a composée en portugais; nous ne les avons pas encore représentées. Hier fut le premier jour où nous vinmes nous établir ici. Nous avons, dressées sous ces ramées, quelques tentes au bord d'un ruisseau abondant qui féconde ces prairies. La nuit dernière nous avons tendu ces filets, pour prendre les petits oiseaux sans défiance qui, poursuivis par nos cris, viendraient s'y précipiter. Si vous désirez, seigneur, être notre hôte, vous serez bien recu, bien traité, car la mélancolie et l'ennui n'habitent point ce séjour. La bergère se tut. Certes, belle dame, répondit Don Quichotte, Actéon ne demeura pas plus surpris, ni plus charmé, quand Diane au bain s'offrit inopinément à sa vue, que je ne le suis à l'aspect de votre beauté. Je loue beaucoup l'idée de vos amusements, et vous remercie de vos offres obligeantes. Si je puis vous servir, vous pouvez ordonner avec certitude d'être obéie; ma profession est de me montrer affable et bienfaisant envers tout le monde, et surtout envers les personnes aussi distinguées que vous paraissez l'être. Si ces filets, qui occupent si peu d'espace, couvraient la surface du globe, j'irais chercher d'antres mondes pour m'y frayer un passage, plutôt que de les rompre, et, afin que vous ajoutiez plus de foi à ce discours, qui peut paraître exagéré, vovez que celui qui vous parle n'est pas moins que Don Quichotte de la Manche, si ce nom est parvenu à vos oreilles. O mon anne! s'écria l'autre bergère, quel bonheur est le nôtre! Tu vois ce seigneur qui est devant nous? c'est le plus vaillant, le plus amoureux, le plus courtois chevatier du monde, si nous n'avons pas été trompées par l'histoire de ses hauts faits, qui est imprimée et que j'ai lue. Je parierais que ce bonhomme qui le suit est Sancho Panca son écuyer, que personne n'égale en agréments.

Vous avez raison, madame, dit Sancho, je suis cet aimable écuyer dont vous parlez, et ce seigneur est mon maître, ce Don Quichotte de la Manche dont parle l'histoire. Ah! dit l'autre, conjurons-le de s'arrêter: nos pères et nos fières en auront un extrème plaisir. J'ai aussi entendu vanter sa courtoisie et sa valeur, comme tu viens de le faire; on dit surtout qu'il est le plus loyal et le plus constant des amants, et que sa dame est une Dulcinée du Toboso, à qui toute l'Espagne décerne la palme de la beauté. On la lui donne avec raison, dit Don Quichotte, et votre beauté seule, madame, pourrait en faire douter. Au reste, épargnez-vous, pour m'arrêter, d'inutiles instances: les devoirs rigoureux de ma profession ne me permettent de de me reposer nulle part.

En ce moment arriva le frère d'une de ces bergères, vêtu comme elles en berger, avec non moins de richesse et d'élégance. Elles lui contèrent que le chevalier qu'il voyait était le vaillant Don Quichotte de la Manche avec son écuyer Sancho Panca, qu'il connaissait pour avoir lu leur histoire. Le galant berger offrit ses services à Don Quichotte et le pria de venir sous leurs tentes ; celui-ci ne put le refuser. En même temps on fit la battue; les filets se remplirent d'oiseaux qui trompés par la couleur des filets, tombaient dans le péril qu'ils croyaient éviter. Plus de trente personnes se réunirent, toutes richement habillées en bergers et en bergères. On sut en un instant qui étaient Don Quichotte et son écuyer, et tous en eurent un extrème plaisir, parce qu'ils le connaissaient par son histoire. On se rendit sous les tentes : les tables y étaient mises et servies avec autant de richesse que de propreté et d'élégance. On donna la place d'honneur à Don Quichotte. Tous les yeux étaient fixés sur lui; tous étaient ravis de le voir. Le repas fini, Don Quichotte éleva la voix, et d'un ton grave, adressa ce discours à la compagnie :

Parmi les péchés divers que commettent les hommes, les uns regardent l'orgueil comme le plus grand de tous. Moi, je soutiens que c'est l'ingratitude, et je me fonde sur ce que l'on dit communément, que l'enfer est peuplé d'ingrats. Depuis que j'ai l'age de raison, j'ai fait tous mes efforts pour éviter ce péché. Si je ne puis reconnaître les bienlaits par d'autre-bienfaits,

j'y supplée au moins par ma bonne volonté, et, lorsqu'elle est insuffisante, je publie les grâces que l'on m'a faites; car les publier, c'est montrer qu'on les reconnaîtrait par d'autres si on le pouvait. Celui qui recoit est ordinairement inférieur à celui qui donne, ainsi Dieu est au-dessus de tous, car il est par excellence celui qui donne ; les dons de l'homme ne sauraient approcher des siens, tant est grande la distance qui nous sépare de lui. La reconnaissance supplée en quelque sorte à cette impuissance. Quant à moi, ne pouvant, à mesure égale, reconnaître le bon accueil que j'ai recu ici, je me renferme dans les étroites limites de mon pouvoir, et vous offre ce que je puis et ce que je possède. Je dis donc que pendant deux jours entiers, sur le milieu de ce grand chemin qui conduit à Saragosse, je soutiendrai que les dames ici présentes, en habits de bergères, sont les plus belles et les plus courtoises du monde, excepté seulement la sans pareille Dulcinée du Toboso, dame unique de mes pensées; soit dit sans offenser aucune des personnes qui m'entendent. Sancho, qui avait écouté avec attention, s'écria: Est-il possible qu'il y ait des personnes au monde qui soutiennent, qui jurent que mon maître est fou? Dites-moi, seigneurs bergers, est-il curé de village, quelque instruit et sage qu'il soit, qui puisse dire ce qu'il a dit? est-il chevalier errant, quelle que soit sa vaillance, qui vous offre ce que mon maître vient de vous offrir. Don Quichotte, le visage enflammé de colère, se retourna vers Sancho, et lui dit : Est-il possible, Sancho, qu'il y ait des personnes au monde qui disent que tu n'es pas un sot doublé du même, avec je ne sais quelle bordure de veillague et de malicieux? Qui t'a mêlé dans mes affaires, et chargé de vérifier si je suis sage ou fou? Tais-toi, et ne me réplique pas. Va seller Rossinante, s'il ne l'est pas, et allons mettre à exécution l'offre que je viens de faire. La raison est si fort de mon côté, que tu peux regarder comme vaincus tous ceux qui voudront la contredire. Il se leva aussitôt en fureur, laissant tous les assistants interdits, et incertains s'ils devaient le regarder comme sage ou comme fou. Ils le conjurèrent de ne pas prendre tant de peine; qu'ils étaient bien persuadés de sa gratitude et de sa bonne volonté, et qu'il n'était pas besoin de nouvelles preuves de sa vaillance, après celles

qu'ils avaient vues dans l'histoire de ses hauts faits. Malgré leurs prières, il n'en persista pas moins dans ses intentions; monté sur Rossinante, et embrassant son écu, il saisit sa lance, et fut se poster au milieu d'un grand chemin, qui n'était pas éloigné de la prairie. Sancho le suivit sur son âne, ainsi que toute la troupe des bergers, curieux de voir ce que deviendrait son offre inouïe et arrogante. Établi comme il a été dit au milieu du chemin, Don Quichotte frappa l'air de ces paroles : O vous tous, passagers, voyageurs, chevaliers, écuvers, gens de pied ou de cheval, qui passez ou devez passer par cette route, dans l'espace de deux jours, apprenez que Don Quichotte de la Manche, chevalier errant, est ici posté pour soutenir que toutes beautés et courtoisies du monde doivent le céder à celles des nymphes habitantes de ces bosquets et de ces prairies, excepté seulement Dulcinée du Toboso, souveraine de mon âme. Qui voudra soutenir le contraire, qu'il approche ; je l'attends ici. Don Quichotte répéta deux fois le même défi, et deux fois ses paroles ne furent entendues d'aucun aventurier.

Cependant, la fortune, qui menait ses affaires de mieux en mieux, fit que peu de temps après on vit venir sur la route un grand nombre d'hommes à cheval, plusieurs étaient armés de lances. Ils cheminaient en troupe et fort à la hate. Les compagnons de Don Quichotte ne les eurent pas plus tôt apercus qu'ils tournèrent les épaules et s'éloignèrent, craignant qu'en demeurant, il ne leur arrivât quelque mal, Don Quichotte scul resta immobile avec un courage intrépide, et Sancho se fit un écu de la croupe de Rossinante. La troupe des hommes armés de lances arriva; l'un d'entre eux qui précédait les autres cria à Don Quichotte : Otez-vous donc du chemin, homme du diable, ces taureaux vont vous mettre en pièces. Allez, canaille, répondit Don Quichotte, pour moi il n'y a taureaux qui vaillent, fussentils les plus puissants que le Jarama nourrit sur ses rives. Confessez tous, malandrins, que ce que je viens de publier est vrai, sinon préparez-vous à combattre. Le vacher n'eut pas le temps de répondre, ni Don Quichotte de se détourner quand il l'eût voulu. Tout le troupeau de bouts paisibles et de taureaux fouqueux, les vachers et autres gens qui les menaient à une ville où il devait v avoir une course le lendemain, tous passerent

sur le corps de Don Quichotte, de Rossinante, de l'âne et de Sancho, les renversant et les roulant par terre, Sancho était moulu. Don Quichotte, épouvanté, le roussin tout froissé, et Rossinante assez mauvais catholique; enfin tous se relevèrent. Don Quichotte, trébuchant par-ci, tombant par-là, se mit à courir après les vachers et leur criait : Attendez, arrêtez-vous, canaille de malandrins; c'est un seul chevalier qui vous défie, il n'est pas de l'avis ni de l'humeur de ceux qui disent : A l'ennemi qui fuit faites un pont d'argent. Les vachers pressés ne s'arrêtèrent point pour cela et ne firent pas plus de cas de ses menaces que des nuages de l'année précédente. La fatigue arrêta Don Quichotte. Il s'assit sur le chemin, irrité et non vengé, attendant Sancho, Rossinante et l'ane. Ils arrivèrent, chacun remonta sur sa bête, et, sans retourner en arrière pour prendre congé de la nouvelle Arcadie, ils continuèrent leur chemin, plus honteux que satisfaits.

## CHAPITRE LIX.

Où est raconté l'événement extraordinaire, qui peut passer pour une aventure, qui arriva à Don Quichotte.

Une claire fontaine qu'il trouvèrent dans un frais bocage, fut un utile secours pour Don Quichotte et Sancho, épuisés, couverts de poussière par les taureaux. Ils s'assirent auprès de cette fontaine, et mirent en liberté l'âne et Rossinante, débarrassés du frein et du licol. Sancho eut recours aux provisions de son bissac, et en tira ce qu'il avait coutume de manger avec son pain '. Don Quichotte se nettoya la bouche, se lava le visage; ce rafraîchissement redonna quelque ton à ses esprits épuisés. Don Quichotte ne mangeait pas, de pure tristesse, et Sancho, par respect, n'osait toucher à ce qu'il avait devant lui, attendant toujours que son maître commençàt. Mais, voyant qu'enseveli dans ses pensées, Don Quichotte ne songeait point à porter le pain à sa bouche, il mit bas toute retenue, et, sans dire mot, commença à enfourner dans son estomac le pain et le fromage qu'il avait. Mange, ami Sancho, lui dit son maître,

<sup>1</sup> El condumio, ce qu'en Languedoc on appelait companage cum pane).

soutiens une vie qui t'est plus chère que la mienne ne l'est pour moi, et laisse-moi mourir de mes pensées et de mes chagrins. Je suis né pour vivre en mourant, et toi pour mourir en mangeant : pour te prouver la vérité de ce que je te dis, considèremoi, imprimé dans les histoires, fameux par les armes, poli dans mes actions, respecté des princes, sollicité des demoiselles, et après tout cela, lorsque je n'attendais que des palmes, des couronnes, des triomphes mérités par mes hauts faits, je me suis vu ce matin foulé aux pieds, froissé, meurtri par de vils et immondes animaux. Cette pensée m'émousse les dents, paralyse mes mâchoires, retient mes mains et m'ôte entièrement l'envie de manger; de sorte que je veux me laisser mourir de faim, ce qui est la plus cruelle de toutes les morts. Ainsi, dit Sancho, sans cesser de mâcher, vous n'approuvez pas le proverbe qui dit: Meure la poule pourvu qu'elle soit saoule. Moi, je ne veux pas du moins me tuer moi-même; je veux faire comme le cordonnier, qui tire le cuir avec les dents jusqu'à ce qu'il l'ait fait venir où il veut. Je tirerai ma vie en mangeant, jusqu'à ce qu'elle arrive à la fin que lui a déterminée le ciel. Croyez-moi, seigneur, il n'y a pas de plus grande folie que celle qui mène à se désespérer comme vous faites. Crovezmoi, et après avoir mangé, endormez-vous sur les verts oreillers que vous présente cette herbe fraîche : vous verrez combien à votre réveil vous vous trouverez allégé. Don Quichotte v consentit, trouvant que les raisons de Sancho tenaient plus du philosophe que de l'insensé. Sancho, lui dit-il, si tu voulais faire pour moi ce que je vais te dire, tu rendrais mon soulagement plus sûr et diminuerais mes ennuis : ce serait, pendant le sommeil que tu me conseilles, de t'écarter un peu d'ici, et, mettant ta peau à l'air, de te donner avec la bride de Rossinante trois ou quatre cents coups à compte sur les trois mille et tant que tu dois te donner pour désenchanter Dulcinée. N'est-ce pas pitié que cette pauvre dame reste enchantée par ta négligence et ton peu de souci? Il y a beaucoup à dire là-dessus, répondit Sancho : dormons tous deux pour le moment, et après, Dieu nous inspirera pour le reste. Sachez que c'est une chose cruelle pour un homme que de se fonctier de sang-froid, surtout lorsque les coups tombeut

sur un corps mal repu, mal entretenu? Que madame Dulcinée prenne patience: alors qu'elle y pensera le moins, elle me verra criblé de coups de fouet. Jusqu'à la mort tout est vie. Je veux dire que j'ai la mienne, avec le désir de tenir ce que j'ai promis. Don Quichotte le remercia, mangea un peu, Sancho beaucoup, puis tous deux s'étendirent pour dormir, laissant paître en liberté, dans ces prés verdoyants, les inséparables amis et compagnons, Rossinante et le grison.

Ils s'éveillèrent un peu tard, remontèrent sur leurs bêtes et poursuivirent leur chemin, se hâtant pour arriver à une hôtellerie que l'on voyait à la distance d'environ une lieue. Je l'appelle hôtellerie, parce que Don Quichotte lui-même la nomma ainsi, dérogeant en cela à son habitude de prendre toutes les hôtelleries pour des châteaux. Ils arrivèrent enfin, et demandèrent à l'hôte s'il y avait place pour loger. Oui, et aussi commodément, répondit-il, que vous pourriez l'être à Saragosse. Ils descendirent: Sancho mit son bagage dans une chambre dont l'hôtelier lui donna la clef; ensuite il conduisit les bêtes à l'écurie, leur donna leur ration, et retourna prendre les ordres de Don Quichotte assis sur un banc, rendant grâce au ciel de ce que son maître n'avait pas pris l'hôtellerie pour un château. Arriva l'heure du souper. Ils se retirèrent dans leur chambre. Sancho demanda à l'hôtelier ce qu'il avait à leur donner. Tout ce qu'il vous plaira, répondit-il; vous êtes ici à bouche que veux-tu. Demandez ce que vous voudrez : ma maison est pourvue d'oiseaux de l'air, d'oiseaux de la terre, de poissons de la mer. Nous n'avons pas besoin de tant de choses, dit Sancho; une paire de poulets rôtis suffira : mon maître est délicat, il mange peu, et moi je ne suis pas autrement glouton. - L'hôtelier répondit qu'il n'avait point de poulets, parce que le milan les avait détruits. - Eh bien, que le seigneur hôte fasse rôtir une poule qui soit tendre. - Une poule? en vérité, j'en ai envoyé vendre hier à la ville plus de cinquante; mais, excepté cela, demandez tout ce que vous voudrez. - Ainsi vous avez du veau ou du chevreau? — Je n'en ai point ici pour l'heure, parce qu'il est fini, mais la semaine qui vient j'en aurai de reste. -Par Dieu! nous voilà bien; je parie qu'après toutes ces pertes. il vous restera du lard et des œufs plus qu'il n'en faut. — Beau

raisonnement que fait là notre hôte, dit l'hôtelier, je vous dis que je n'ai ni poules ni poulets, et vous voulez que j'aie des œufs. Laissons là les poules et demandez d'autres délicatesses. - Au nom de Dieu, finissons, et dites-moi sans plus discourir ce que vous avez. - Seigneur hôte, dit le tavernier, i'ai véritablement et réellement deux pieds de bœuf que vous prendriez pour des pieds de veau, ou deux pieds de veau qui sont comme des pieds de bœuf. Ils sont cuits avec des pois, de l'oignon et du lard, et, à l'heure qu'il est, ils semblent dire : Mangez-moi, mangez-moi. — Je les marque et les retiens pour moi; que personne n'y touche, je les payerai mieux qu'un autre; il n'y a rien qui puisse être si fort à mon goût, et je me soucie peu qu'ils soient de bœuf ou de veau. - Personne n'y touchera, seigneur, car les autres hôtes que j'ai sont gens de qualité; chacun a son cuisinier, son maître d'hôtel et son office. - Pour la qualité, vous ne pouvez pas en trouver de plus relevée que chez mon maître. Mais sa profession ne lui permet pas d'avoir sommelier ni maître d'hôtel : nous couchons au milieu des prés, et là nous nous rassasions de nifles ou de glands. Telle fut la conversation de l'hôtelier et de Sancho, qui ne voulut pas la pousser plus avant, ni répondre à la demande qui lui avait déjà été adressée sur la profession de son maître. L'heure de souper vint, Don Quichotte se retira dans sa chambre. L'hôtelier apporta le ragoùt tel qu'il se trouvait, et le chevalier s'assit fort à propos pour manger.

Dans la chambre voisine, dont il n'était séparé que par une mince cloison, Don Quichotte entendit qu'on disait : Par votre vie, seigneur don Geronimo, lisez donc un autre chapitre de la seconde partie de *Don Quichotte de la Monche* <sup>1</sup> en attendant le souper. Le chevalier n'eut pas plus tôt entendu son nom qu'il était debout. Il prêta une oreille attentive, et entendit que ce Geronimo répondait : Et comment voulez-vous, seigneur don Juan, que nous lisions ces extravagances? celui qui a lu la pre-

<sup>4</sup> Cervantes a ici en vue cette seconde partie du Dan Quichotte que publia, en 1644. un Aragonais, son ennem, sons le pseudoryme du noencie Alonzo Fernandez de Aveillaneda, natural de la villa de Tordo di is. Ce livre, piem d'ordines, de grossieretes et de traits envenimes, causa beaucoup de chagrin a Cervantes. Le Sage le traducit ou fautot l'innte en 1704, m-8 – 2 vol.

mière partie de l'histoire de Don Quichotte ne saurait prendre aucun plaisir à cette seconde. Malgré cela, répondit don Juan, il serait toujours bon de la lire, car il n'y a pas si mauvais livre dans lequel on ne trouve quelque chose de hon. A la vérité, ce qui m'y déplait le plus, c'est que l'auteur y peint Don Quichotte comme revenu de son amour pour Dulcinée '. Quiconque ose dire que Don Quichotte de la Manche a oublié ou peut oublier Dulcinée du Toboso, s'écria Don Quichotte en fureur et à voix haute, je lui prouverai à armes égales qu'il en a menti. La sans pareille Dulcinée ne saurait être oubliée, et Don Quichotte n'est point capable d'un tel oubli : la constance est sa devise, et sa profession est de garder la foi jurée avec amour et sans effort. Qui nous répond? demanda-t-on de l'appartement voisin. Qui pourrait-ce être, dit Sancho, si ce n'est Don Quichotte de la Manche lui-même, qui soutiendra ce qu'il a dit et ce qui lui reste à dire? Un bon payeur ne craint point de donner des gages. A peine Sancho avait-il fait cette réponse que deux gentilshommes, ils en avaient l'apparence, entrèrent dans la chambre; l'un d'eux sauta au cou de Don Quichotte et lui dit : Votre aspect ne dément point votre nom, ni votre nom votre aspect. Oui, sans doute, seigneur, vous êtes bien le véritable Don Quichotte de la Manche, la boussole et le flambeau de la chevalerie errante, en dépit de celui qui a osé usurper votre nom et rabaisser vos exploits, comme l'a fait l'auteur de ce livre que je vous présente. Et il lui remit le livre que tenait son compagnon. Don Quichotte le prit, sans dire un mot, le feuilleta quelque temps et le rendit en disant : Dans le peu que j'ai vu j'ai trouvé en cet auteur trois choses répréhensibles. La première est dans quelques expressions du prologue<sup>2</sup>. Ensuite, le style est aragonais, car l'auteur omet souvent les articles. Enfin, ce qui trahit son ignorance, c'est qu'il erre dans un des points les plus importants de l'histoire; il dit que la femme de mon écuyer Sancho Pança s'appelle Marie Guttierez 3,

<sup>1</sup> Voyez Avellaneda, chap. 4, 6, 8, 12 et 15.

<sup>2</sup> L'auteur appelle Cervantes manchot, soldat aussi vieux en années qu'enfant en valeur, envieux, mal contentadizo, murmurador, delinquente, encarcelado, etc.

<sup>3</sup> Cervantes ne pouvait nous fournir une plus forte preuve que celle-ci de son

tandis qu'elle s'appelle Thérèse Pança. Or, qui erre ainsi sur un fait aussi capital peut bien être soupconné de se tromper aussi dans le reste de l'histoire. Voilà, certes, une plaisante chose dans un historien, dit Sancho; il doit être bien informé de nos aventures, s'il nomme Thérèse Panca, ma femme, Marie Guttierez. Je vous prie, seigneur, reprenez le livre, et vovez s'il vest question de moi, et si l'on y a aussi changé mon nom. Par ce que vous venez de dire, ami, répondit don Geronimo, je juge que vous êtes Sancho Panca, l'écuyer du seigneur Don Quichotte. Je le suis, répondit Sancho, et je m'en fais gloire. - Eh bien, l'auteur moderne ne vous a pas traité avec la délicatesse que vous méritez; il vous peint comme un gourmand, un idiot, nullement plaisant, tout autre en un mot que le Sancho représenté dans la première partie de l'histoire de votre maître. - Dieu lui pardonne, il aurait mieux fait de me laisser dans mon coin et de ne pas se souvenir de moi. Pour en jouer, il faut s'y connaître, et saint Pierre est bien dans Rome. Les deux cavaliers prièrent Don Quichotte de venir souper avec eux, lui disant qu'ils savaient qu'il n'y avait dans l'hôtellerie rien qui fût digne de sa personne. Don Ouichotte, toujours courtois, y consentit. Sancho, resté maître absolu de la marmite, s'assit au haut de la table en compagnie de l'hôtelier, aussi amateur que lui de pieds de bœuf. En soupant, don Juan demanda à Don Quichotte quelles nouvelles il avait de madame Dulcinée du Toboso, si elle était mariée, encemte ou mère, ou si, étant restée fille, elle avait conservé son honneur et le souvenir des amoureuses pensées de son chevalier. Dulcinée est encore fille, répondit-il, mes sentiments plus constants que jamais, et notre correspondance toujours la même. Quant à sa beauté, elle a fait place à la laideur d'une vile paysanne. Là-dessus, il leur conta de point en point l'enchantement de Dulcinée, ce qui lui était arrivé dans la caverne de Montésinos, et le moven que le sage Merlin lui avait enseigné pour la désenchanter, par la vertu des coups de fouet que se donnerait Sancho. Les deux

étourderie ou du peu de soin qu'il prenaît de relire ses ouvrages. Il reproche à Avellaneda d'avoir appelé la femme de Sancho Marie Gutterez, et lui-même l'a nomme e aussi, partre première, à la fin du chapitre vii, et, que ques lignes plus hant, il la nomme Jeanne. Voyez tom, 1. cavaliers prirent un extrême plaisir au récit de don Quichotte, et ne pouvaient assez admirer ses folies, et l'élégance avec laquelle il les racontait. Tantôt ils le tenaient pour sage, tantôt un faux pas les ramenait à sa folie, sans pouvoir assigner le rang qu'ils devaient lui donner entre la folie et la sagesse. Sancho acheva de souper, laissa ivre l'hôtelier, et passa dans la chambre où était son maître. Que je meure, seigneurs, dit-il en entrant, si l'auteur de ce livre que vous avez désire que nous sovons longtemps amis. Vous dites qu'il m'appelle gourmand, je voudrais bien qu'il ne me nommât point ivrogne. Il le fait, répondit don Geronimo, mais je ne me souviens plus dans quel endroit. Ce que je sais bien c'est que ses paroles sont mal sonnantes et menteuses, je le vois bien à la physionomie du bon Sancho. Croyez-moi, seigneurs, répondit celuici, le Sancho et le Don Quichotte de cette histoire doivent être autres que ceux qui figurent dans l'ouvrage de Cid Hamet Benengeli, et ceux-là, c'est nous; mon maitre, vaillant, sage, amoureux; moi, naïf et plaisant, et non ivrogne ni gourmand. Je le crois, dit don Juan, et, s'il était possible, on devrait ordonner que personne ne fût assez osé pour écrire l'histoire du grand Don Quichotte, si ce n'est Cid Hamet, son premier historien, de même qu'Alexandre défendit que personne ne le peignît qu'Apelles. Me peigne qui voudra, dit Don Quichotte, mais qu'on ne me défigure pas, car quelquefois la patience échappe quand on la surcharge d'injures. On ne saurait, dit don Juan, faire aucune injure au seigneur Don Quichotte dont il ne lui soit facile de se venger, à moins qu'il ne veuille la recevoir sur l'écu de la patience, qui me paraît grand et fort.

Dans cet entretien se passa une grande partie de la nuit; et, quoique don Juan priàt Don Quichotte de continuer la lecture du livre, afin d'en signaler les autres fautes, il ne put l'obtenir : Don Quichotte dit qu'il le tenait pour lu en entier, et qu'il le déclarait impertinent de tout point. Il ajouta que, si l'auteur apprenait un jour que son livre lui fût tombé entre les mains, il ne voulait pas qu'il pût se réjouir à la pensée qu'il l'avait lu; car, des choses obscènes et honteuses, on doit détourner sa pensée et bien plus encore les yeux. Les deux amis lui demandèrent où il avait résolu de diriger ses pas. Il répondit : A Sara-

gosse, pour assister aux joutes du harnais qui ont lieu dans cette ville tous les ans. Don Juan lui apprit que cette nouvelle histoire racontait comment Don Quichotte, celui du moins qu'elle faisant agir, s'était trouvé dans cette ville à une course de bagne, pauvre d'invention, de style, encore plus pauvre de livrées, mais très riche en niaiseries. Eh bien, dit Don Ouichotte, puisqu'il en est ainsi, je ne mettrai pas les pieds dans Saragosse: par ce moyen tout le monde connaîtra le mensonge de l'historien moderne, et l'on verra bien que je ne suis pas le Don Quichotte dont il parle. Vous ferez fort bien, dit Geronimo; il y a d'autres joutes à Barcelone où vous pourrez moutrer votre valeur. C'est mon intention, répondit le chevalier : pour le moment, je vous demande la permission d'aller me coucher, parce qu'il est heure. Tenez-moi, je vous prie, au nombre de vos meilleurs amis et serviteurs. Et moi aussi, dit Sancho, je serai peut-ètre bon à quelque chose. Ils prirent ainsi congé les uns des autres. Don Quichotte et Sancho se retirèrent dans leur chambre, laissant don Juan et son ami dans l'admiration de ce mélange de sagesse et de folie. Ils crurent fermement qu'ils avaient vu les véritables héros de Cid Hamet, et non ceux de l'auteur aragonais. Don Quichotte fut matinal. Il frappa contre la cloison de ses voisins et leur dit adieu. Sancho paya l'hôtelier magnifiquement, et lui conseilla de louer moins à l'avenir les provisions de son hôtellerie ou de la mieux fournir.

## CHAPITRE LX.

De ce qui arriva à Don Quichotte en se rendant à Barcelone.

La matinée était fraîche et annonçait que le jour le serait aussi. Don Quichotte sortit de l'hôtellerie et s'informa quel était le chemin le plus direct pour aller à Barcelone sans passer par Saragosse, tant était grand son désir de faire mentir l'instorien qu'on disait l'avoir si fort maltraté. Pendant six jours il ne lui arriva rien qui soit digne d'être rapporté; au bout de ce temps, s'écartant du chemin, la nuit le surprit au milieu de chèmes ou de liéges touffus : End Hamet néglige ici son exactitude ordinaire. Tous deux imirent pied à terre, et

s'accommodèrent bien près des troncs d'arbres. Sancho, qui ce jour-là avait bien rempli sa panse, se laissa aller tout d'un coup au sommeil; mais Don Quichotle, que ses pensées tenaient plus éveillé que la faim, ne pouvait fermer les yeux, et son imagination errait en mille endroits. Tantôt il se croyait transporté dans la caverne de Montésinos, ou voir sauter sur la bourrique, Dulcinée changée en paysanne; tantôt résonnaient à son oreille les paroles du sage Merlin, lui annoncant toutes les conditions à remplir pour opérer le désenchantement de Dulcinée. Il se désespérait de voir la mollesse et le peu de charité de son écuyer, car, ainsi qu'il le croyait, il ne s'était encore donné que cinq coups, nombre presque nul en comparaison de l'infinité de coups nécessaires. Ces pensées lui inspiraient tant de chagrin et d'ennui, qu'il fit en lui-même ce raisonnement : Si Alexandre le Grand coupa le nœud gordien, en disant : Autant vaut couper que dénouer, et ne laissa pas pour cela de se rendre maître de toute l'Asie, il n'en sera peut-être ni plus ni moins à l'égard du désenchantement de Dulcinée, si je fouette Sancho malgré lui. Si la condition est que Sancho recoive trois mille et tant de coups de fouet, que m'importe que ce soit lui qui se les donne ou un autre qui les lui applique? l'essentiel est qu'il les recoive, de quelque part qu'ils viennent. Dans cette pensée, il s'approche de Sancho, après avoir pris les rênes de Rossinante, et les arrangeant de manière à pouvoir s'en servir comme d'un fouet, il commence à dénouer l'aiguillette, car on pense qu'il n'en avait qu'une par devant pour attacher ses chausses. Mais à peine l'a-t-il touché, que Sancho s'éveille en sursaut, et s'écrie : Qui est là? qui me touche et défait mes chausses? C'est moi, dit Don Quichotte, qui viens aider ta faiblesse et soulager ma peine; je viens te fonetter, Sancho, et te décharger ainsi d'une partie de ta dette. Dulcinée périt, tu ne t'en soucies guère, et moi je meurs d'impatience. Ainsi, détache tes chausses de bonne volonté : la mienne est de te donner au moins deux mille coups de fouet pendant que nous sommes dans cette solitude. Il n'en sera rien, répondit Sancho, tenez-vous tranquille, sinon, vrai Dieu, les sourds nous entendront. Les coups auxquels je me suis obligé doivent être volontaires, et non forcés : je n'ai pas dans ce moment-ci la volonté de me fouetter : qu'il vous suffise d'avoir ma parole de me fouetter et de m'émoucher quand il m'en prendra fantaisie. Je ne puis me fier à ta courtoisie, dit Don Ouichotte, car tu as le cœur dur, et, quoique vilain, la peau sensible; et tout en parlant il faisait des efforts pour dénouer. Alors Sancho se leva, et sautant sur son maître, le saisit à bras-le-corps, lui donna un croc en jambe, et le jeta par terre la bouche en l'air. Il lui mit alors le genou droit sur l'estomac, et lui tint les mains de façon qu'il ne pouvait remuer ni même respirer. Comment, traitre, disait Don Quichotte, tu te révoltes contre ton maître et ton seigneur naturel, dont tu manges le pain! Je ne fais ni défais de roi, dit Sancho, je ne fais que me secourir moi-même, moi qui suis mon vrai seigneur : promettez-moi de rester tranquille, de ne pas me parler de me fouetter pour le moment, et je vais vous laisser libre, autrement

> Ici périr il te faudra, Ennemi de dona Sancha 1.

Don Quichotte le lui promit, et jura par la vie de la dame de ses pensées de ne pas toucher un poil du vêtement de Sancho, mais de laisser entièrement à sa volonté le soin de se ouetter. Sancho se releva et s'éloigna à quelque distance; voulant s'appuyer contre un arbre, il sentit qu'on lui touchait la tête. Il leva les mains, et saisit deux pieds d'homme tout chaussés. La peur le saisit, il s'approcha d'un autre arbre, il en trouva autant. Il cria, appelant Don Quichotte à son secours. Don Quichotte approcha et lui demanda ce qui lui était arrivé et le sujet de sa frayeur. Sancho lui répondit que tous ces arbres étaient pleins de jambes et de pieds d'hommes. Don Quichotte tâta et devina sur-le-champ ce que ce pouvait être et il le dit à Sancho. Tu ne dois point avoir peur; ces pieds et ces jambes que tu touches, sans les voir, sont sans doute ceux de

<sup>1</sup> Aqui moriras, traydor, Enemigo de dona Sancha.

Ces deux vers sont le refrain d'une ancienne romance sur les sept infants de Lara.

quelques voleurs et bandits pendus à ces arbres. C'est ici que la justice les fait pendre, par vingtaines ou trentaines, quand elle les atteint, cela me fait juger que je dois être près de Barcelone. C'était la vérité, ainsi qu'il l'avait imaginé, le matin ils levèrent les yeux, et virent les fruits de ces arbres qui étaient des corps de bandits. Le jour grandissait cependant, et si les morts les avaient effrayés, ils ne le furent pas moins à la vue de quarante bandits vivants, qui les enveloppèrent à l'improviste et leur dirent en catalan de ne pas bouger et d'attendre l'arrivée de leur capitaine. Don Quichotte était à pied, son cheval débridé, sa lance appuyée contre un arbre, en un mot sans désense aucune: il se résigna donc à croiser les mains, baisser la tête, et à se réserver pour une meilleure occasion. Les bandits visitèrent l'ane, et ne laissèrent rien, ni dans le bissac ni dans la valise. Bien en prit à Sancho de porter à sa ceinture les écus du duc et ceux qu'ils avaient emportés de chez eux. Encore ces honnêtes gens n'auraient pas manqué de le fouiller et de découvrir jusqu'à ce qui était caché entre cuir et chair, si, sur ces entrefaites, leur capitaine ne fût arrivé. Il paraissait âgé de trente-quatre ans, robuste, de taille au-dessus de la movenne, le visage basané, l'air grave. Il était monté sur un puissant cheval, vêtu d'une cotte de mailles d'acier, et portait à ses côtés quatre de ces pistolets qu'en Catalogne on appelle pedreñales, Il vit que ses écuyers (c'est le nom des gens de ce métier) allaient dépouiller Sancho; il le leur défendit et fut promptement obéi : ainsi fut sauvée la ceinture. Il s'étonna de voir une lance appuyée contre un arbre, un écu par terre, Don Quichotte armé, pensif et faisant la plus triste et mélancolique figure que la tristesse même aurait pu former; il s'approcha en lui disant : Bon homme, ne sovez pas si triste, vous n'ètes point tombé dans les mains de quelque cruel Osiris, mais bien dans celles de Roque Guinart, plus compatissant que cruel. O valeureux Roque, dont la renommée n'a de limites que la terre habitable, ma tristesse ne vient point d'être tombé dans tes mains, répondit Don Quichotte, c'est d'avoir eu une telle négligence que je me suis laissé surprendre par tes soldats, sans bride à mon cheval, é ant obligé par les lois de la chevalerie errante, dont je fais profession, d'être toujours au guet,

et de me servir de sentinelle à moi-même. Apprends, à grand Roque, que s'ils m'avaient trouvé à cheval, armé de ma lance et de mon écu, il ne leur aurait pas été facile de s'emparer de moi, car le suis Don Ourchotte de la Manche dont les hauts faits remplissent la terre. Roque vit bien que la maladie de Don Quichotte était plutôt la folie que la valeur; il l'avait quelquefois entendu nommer, mais il regardait son histoire comme une fable, et ne pouvait croire qu'une pareille folie réguât dans le cœur d'un homme. Il fut enchanté de la rencontre, afin de pouvoir recennaître de près ce qu'on lui avait raconté. Vaillant chevalier, lui dit-il, ne vous attristez point et ne tenez pas à mauvaise fortune ce qui vous est arrivé, car il pourrait se faire que cette chute apparente redressât le tort de la fortune. Souvent le ciel, par des voies inouïes et incompréhensibles, inaccessibles à l'esprit de l'homme, relève ceux qui sont abaissés, et enrichit les pauvres.

Don Quichotte ouvrait la bouche pour le remercier, quand ils entendirent derrière eux un bruit comme celui d'une troupe de chevaux. Mais il n'y en avait qu'un seul, que poussait à toute bride un jeune homme de vingt ans, habillé de damas vert avec des passements d'or, des grègues et un hoqueton, un chapeau à la wallonne, des bottes justes et cirées, des éperons, une dague et une épée dorces, une petite escopette à la main et deux pistolets à la ceinture. Au bruit, Roque tourna la tête, et apercut le beau jeune homme, qui lui dit en arrivant : C'est toi que je cherchais, brave Roque, pour te demander, sinon le remède, du moins un soulagement à mes maix; pour ne pas te tenir en suspens, car je sais que tu ne me reconnais pas, je te veux dire qui je suis. Tu vois en moi Claudia Geronima, fille de Simon Forte, ton ami intime, et ennemi particulier de Clauquel Torellas, qui est aussi le tien, puisqu'il sert un parti contraire. Tu sais que ce Torellas a un fils appelé don Vincent, ou, du moins, il y a deux heures qu'on le nommait ainsi. Pour abréger le récit de mon infortune, je te dirai en peu de mots ce que celui-ci m'a fait. Il me vit, m'aima, je l'écontai, j'en devins éprise à l'insu de mon père, car il n'y a femme. tant retirée soit-elle, qui ne trouve du temps de reste pour satisfaire ses désirs. Enfin, il me promit d'etre mon époux, et le

lui donnai ma foi, sans que les choses allassent plus loin. Hier, j'appris qu'oubliant ce qu'il me devait, il se mariait avec une autre et allait l'épouser ce matin. Cette nouvelle m'a troublé l'esprit, j'ai perdu patience, j'ai profité de l'absence de mon père pour prendre cet habillement, et pressant les pas de ce cheval, j'ai atteint don Vincent à une lieue d'ici. Sans m'arrêter à des reproches, à des explications, j'ai déchargé sur lui cette escopette et de plus ces deux pistolets, et j'ai dû lui mettre, je crois, plus de deux balles dans le corps, ouvrant des issues à mon honneur pour s'écouler avec son sang. Je l'ai laissé entre les mains de ses domestiques, qui n'ont osé ni pu prendre sa défense : j'accours vers toi pour que tu me fasses passer en France, où j'ai des parents auprès desquels ie veux me retirer, et en même temps pour te conjurer de prendre la désense de mon père, afin de le soustraire à la vengeance de la nombreuse famille de don Vincent.

Roque, surpris du courage, de l'énergie et de l'aventure de la belle Claudia, lui dit: Venez, allons voir si votre ennemi est mort, nous verrons ensuite ce qu'il sera le mieux de faire. Don Quichotte, qui avait attentivement écouté le récit de Claudia et la réponse de Guinart, dit : Il n'est pas besoin que personne se mette en peine de défendre cette dame, je la prends sous ma protection: donnez-moi mon cheval et mes armes, et attendez-moi ici; je vais trouver ce chevalier, et mort ou vif je le contraindrai à tenir la parole qu'il a donnée à une si grande beauté. Il n'y a point de doute, ajouta Sancho, mon maître a la main heureuse en fait de mariage: il n'y a pas longtemps qu'il a forcé de se marier un autre homme qui niait également la parole donnée à une autre demoiselle, et, sans la malice des enchanteurs, ses persécuteurs, qui changèrent la vraie figure de cet homme en celle d'un laquais, la demoiselle dont je parle ne le serait plus à l'heure qu'il est. Roque, plus occupé de la situation de la belle Claudia que des discours du maître et de l'écuver, ne les écouta pas. Il ordonna à ses gens de rendre à Sancho tout ce qu'ils avaient pris sur l'ane, leur commanda de se retirer à l'endroit où ils avaient passé la nuit, et partit aussitôt en toute hâte avec Claudia, pour aller chercher don Vincent mort ou blessé. Parvenus à l'endroit où l'avait

laissé Clandia, ils n'y trouvèrent que des traces de sang récemment versé; mais, jetant la vue de tous côtés, ils apercurent sur une colline quelques hommes, et soupconnèrent, ce qui était vrai, que ce devait être don Vincent, que ses domestiques emportaient pour le faire panser ou enterrer. Ils se hàtèrent pour les atteindre, et comme ils allaient lentement, ils les rejoignirent avec facilité. Ils trouvèrent don Vincent dans les bras de ses gens, qu'il conjurait d'une voix faible de le laisser mourir en cet endroit, parce que la douleur de ses blessures ne lui permettait pas d'aller plus loin. Roque et Claudia se jetèrent à bas de leurs chevaux et s'approchèrent. A la vue de Roque, les domestiques furent effravés, et Claudia se troubla en voyant don Vincent. Partagée entre la colère et la pitié, elle s'approcha de lui, lui prit la main, et lui dit : Si tu m'avais donné cette main suivant notre convention, tu ne serais pas où tu en es. Le malheureux blessé ouvrit ses yeux presque éteints, et reconnaissant Claudia : Je vois bien, lui dit-il, belle et abusée Claudia, que c'est toi qui m'as donné la mort, peine non méritée, car ni mes désirs, ni mes actions ne t'offensèrent jamais. Eh quoi! s'écria Claudia, n'est-il pas vrai que tu devais ce matin épouser Léonore, fille du riche Balbastro! Non certainement, répondit don Vincent; ma mauvaise fortune t'a fait parvenir ces fausses nouvelles, afin que, dans ta jalousie, tu m'òtasses la vie; je suis heureux de la perdre, puisque je l'abandonne entre tes bras, et, pour te le prouver, serre-moi la main, et, si tu le veux, accepte-moi pour époux, je ne puis mieux faire pour te donner satisfaction de l'injure que tu crois avoir recue de moi. Claudia lui serra la main, mais son cœur se serra de telle sorte qu'elle tomba évanouie sur la poitrine sanglante de son amant, que saisit un mortel paroxysme. Roque était interdit et ne savait que faire. Les domestiques coururent chercher de l'eau pour leur jeter au visage; ils en apportèrent et les en inondèrent. Claudia revint de son évanouissement, mais non don Vincent de son paroxysme, car il avait rendu le dernier soupir. A cette vue, à la certitude de la mort de son époux, Claudia remplit l'air de ses cris, frappa le ciel de ses plaintes, s'arracha les cheveux qu'elle livra aux vents, déchira sa figure de ses propres mains, et témoigna la

plus vive affliction qu'on puisse attendre d'une âme inconsolable. Femme cruelle et inconsidérée, s'écriait-elle, avec quelle facilité t'es-tu laissé emporter à exécuter ton horrible dessein! Exécrable jalousie, à quelle extrémité de désespoir conduis-tu ceux qui te donnent accès dans leur cœur! O mon époux! quelle fatalité, lorsque tu m'appartiens, t'a conduit du lit nuptial à la sépulture? Ses plaintes étaient si douloureuses et si touchantes qu'elles arrachèrent des larmes des yeux de Roque, peu accoutumé à pleurer. Les domestiques pleuraient, Claudia s'évanouissait à tous moments, et tout, autour d'eux, paraissait être un séjour de tristesse et de malheur. Roque ordonna aux domestiques de don Vincent de porter son corps à la maison de son père, qui était voisine, afin de lui donner la sépulture. Claudia lui dit qu'elle voulait se retirer dans un monastère, dont l'abbesse était sa tante, et y achever sa vie dans la compagnie d'un plus saint et éternel époux. Roque loua sa résolution, lui offrit de l'accompagner jusqu'où elle voudrait, et lui promit de défendre son père contre les parents de don Vincent, et contre quiconque s'en prendrait à lui. Claudia refusa la compagnie de Roque, le remercia de son mieux de ses offres, et partit en pleurant. Les domestiques enlevèrent le corps, et Roque retourna vers sa troupe. Telle fut la fin des amours de Claudia Geronima : mais faut-il en être surpris, puisque les fureurs de la jalousie y jouèrent un si grand rôle?

Roque Guinart trouva ses écuyers au lieu prescrit, et Don Quichotte à cheval au milieu d'eux, qui leur faisait un discours pour leur persuader de quitter leur genre de vie, aussi dangereux pour l'àme que pour le corps. Mais, comme la plupart d'entre eux étaient Gascons, gens grossiers et sans frein, ce sermon leur faisait peu d'impression. Roque demanda à Sancho si on lui avait rendu les effets qu'on lui avait pris; Sancho répondit que oui, mais qu'il lui manquait trois mouchoirs de tète qui valaient trois cités. Que dis-tu, trois cités? dit un des gens de Roque; c'est moi qui les ai, ils ne valent pas trois réaux. Cela est vrai, dit Don Quichotte, mais mon écuyer les estime autant à cause de la personne qui me les a donnés. Roque les fit rendre sur-le-champ; ensuite il fit ranger sa

troupe en haie, fit apporter devant lui les hardes, joyaux, argent, tout ce qu'on avait pris depuis la dernière répartition. Il en fit l'estimation rapidement, évaluant en argent ce qui ne pouvait pas être divisé, et le partagea à sa troupe avec tant de sagesse et de loyauté, qu'il ne dépassa pas d'un point les lois de la justice distributive. Cela fait, et chacun étant payé et content, Roque dit à Don Quichotte : Si je n'observais pas cette exactitude avec ces gens-là, il serait impossible de vivre avec eux. A ce que je vois, dit Sancho, la justice est une si bonne chese qu'il est nécessaire de l'observer même entre les larrons. Un des écuyers l'entendit, le concha en joue avec son arquebuse, et sans doute lui eût cassé la tête, si Roque Guinart ne lui eût crié de n'en rien faire. Sancho se pâma de frayeur, et se promit bien de ne pas desserrer les lèvres tout le temps qu'il serait avec ces hommes-là.

En ce moment arrivèrent quelques-uns de ceux que l'on avait mis en sentinelles sur les chemins, pour observer les passants et venir rendre compte au chef de ce qui survenait. Seigneur, dit l'un d'eux, non loin d'ici, et sur la route qui va à Barcelone, vient une grande troupe de gens. As-tu bien remarqué s'ils sont de ceux qui nous cherchent, dit Guinart, ou hien de ceux que nous cherchons? - Ils sont de ceux que nous cherchons, répondit l'écuyer. - Hé bien, sortez tous, et me les amenez sans qu'il vous en échappe un seul. Ils obéirent. Don Quichotte, Sancho et Roque restèrent seuls, attendant le résultat de l'excursion. Pendant ce temps, Roque dit au chevalier : Notre manière de vivre doit vous paraître nouvelle; nos aventures d'un nouveau genre et toujours périlleuses. Je ne suis pas étonné que vous en jugiez ainsi, car réellement je confesse qu'il n'y a pas de genre de vie plus inquiet, plus troublé que le nôtre. Jy ai été conduit par je ne sais quel désir de vengeance, capable de porter le désordre dans les esprits les plus calmes, les plus tranquilles; je suis d'un naturel bon et compatassant; mais, je le répète, le désir de me venger d'un outrace qu'on m'a fait triomphe de mes honnetes inclinations, et me fait persévérer dans cet état en dépit de ma raison, Comme un abune en appelle un autre, comme une première faute en fait commettre une seconde, les vengeances se sont enchances de manière que je prends à ma charge non seulement les miennes, mais celles des autres. Cependant, grâces en soient rendues à Dieu, quoique je me trouve engagé dans ce labyrinthe de désordres, je ne perds point l'espérance d'en sortir et d'atteindre un port tranquille. Don Quichotte s'étonna d'entendre Roque parler si raisonnablement, car il était fermement persuadé que parmi ceux qui font métier de dépouiller les voyageurs, de voler, de tuer, il ne pouvait pas s'en trouver un seul qui fût capable d'une bonne pensée. Seigneur Roque, dit-il, le seul moyen de recouvrer la santé est de bien connaître sa maladie, et de consentir à prendre les remèdes que le médecin ordonne. Votre grace est malade, elle connaît son mal, et le ciel, ou pour mieux dire Dieu, qui est notre médecin, lui appliquera des remèdes salutaires qui la guériront. Mais ils ne se produisent que petit à petit, non tout d'un coup et par miracle; d'ailleurs les pécheurs éclairés sont plus près de s'amender que les ignorants, et puisque vous montrez tant de bonnes résolutions, prenez courage et espérez guérison de la maladie de votre conscience. Si vous voulez changer de route, et suivre celle de votre salut, venez avec moi, je vous apprendrai la profession de chevalier errant, qui est sujette à tant de travaux et de mésaventures, qu'en l'embrassant par pénitence, vous êtes assuré d'aller tout droit au ciel. Roque se mit à rire du conseil de Don Quichotte, et, changeant de discours, lui apprit la tragique conclusion de l'histoire de Claudia Geronima. Sancho en fut très affecté, car la beauté, la gentillesse et la bonne mine de la jeune fille lui avaient plu.

En ce moment, les écuyers revinrent de l'expédition, amenant avec eux deux gentilshommes à cheval, deux pèlerins à pied, et une voiture remplie de femmes, avec six domestiques qui les accompagnaient à pied ou à cheval, et deux valets de mules des cavaliers. La troupe fit cercle autour des voyageurs; vainqueurs et vaincus gardaient un grand silence, attendant les paroles du grand Roque. Il demanda aux cavaliers qui ils étaient, où ils allaient et combien ils avaient d'argent. L'un d'eux répondit, Seigneur, nous sommes deux capitaines d'infanterie espagnole; nos compagnies sont à Naples, et nous allons nous embarquer sur quatre galères, qu'on dit être à

Barcelone, avec ordre de passer en Sicile. Nous avons deux à trois cents écus avec lesquels nous nous croyons riches, et sommes satisfaits, car la pauvreté ordinaire aux soldats n'admet guère de plus grands trésors. Roque adressa aux pèlerins la même demande qu'aux capitaines; ils répondirent qu'ils allaient s'embarquer pour passer à Rome, et qu'entre eux deux ils pouvaient avoir soixante réaux. Il voulut savoir aussi qui étaient les gens du coche, où ils allaient et l'argent qu'ils avaient. Un des hommes à cheval répondit : La voiture contient ma maîtresse, doña Guiomar de Quiñones, femme du régent de la vicairie de Naples, une fille encore petite, une demoiselle et une duègne; nous sommes six qui l'accompagnons et l'argent monte à six cents écus. Ainsi, dit Guinart, nous avons neuf cents écus et soixante réaux. Mes soldats sont environ soixante, voyez combien cela fait par tête, car moi je compte mal. A ces mots, tous les voleurs s'écrièrent : Vive ! vive longtemps Roque Guinart, en dépit de ceux qui conspirent sa perte! Les capitaines s'affligèrent, la régente prit un air fort triste, les pèlerins ne parurent pas fort réjouis en voyant leur argent confisqué. Roque les tint un moment en suspens; mais il ne voulut pas prolonger leur tristesse, qu'on aurait reconnue à une portée d'arquebuse : Seigneurs capitaines, dit-il en se tournant vers eux, avez la courtoisie de me prêter soixante écus, et vous, madame la régente, quatre-vingts, pour contenter la troupe qui m'accompagne, car l'abbé vit de ce qu'il chante, puis vous pourrez suivre votre chemin en toute liberté, au moyen d'un sauf-conduit que je vous donnerai, afin que, si vous rencontrez d'autres troupes que je tiens dans les environs, elles ne vous fassent aucun dommage; mon intention n'est point d'opprimer les soldats ni les femmes, surtout celles de qualité. Les capitaines s'épuisèrent en remerciements envers Roque, de sa courtoisie et de sa libéralité: ils la reconnurent comme telle, quoiqu'elle ne leur laissat que leur propre argent. Dona Guiomar voulut descendre de son carrosse pour aller baiser les pieds et les mains du grand Roque, mais il ne voulut pas y consentir; au contraire, il lui demanda pardon du désagrément et de l'embarras qu'il lui avait causés, forcé par les obligations précises de son fâcheux métier. La régente lui fit remettre promptement les quatre-vingts écus auxquels elle était taxée; déjà les capitaines avaient donné leurs soixante; les pèlerins allaient donner leur chétive bourse, mais Roque leur dit de rester tranquilles. Puis, se tournant vers ses gens : Sur cette somme, dit-il, deux écus reviennent à chacun de vous ; il en reste vingt : que dix soient donnés à ces pèlerins, et les dix autres à ce bon écuver 1, afin qu'il puisse dire du bien de cette aventure. En même temps on apporta ce qui était nécessaire pour écrire, dont Roque était toujours pourvu; il donna par écrit des sauf-conduits pour ses lieutenants, et, prenant congé des voyageurs, il les laissa aller en liberté, pleins d'admiration pour sa noblesse, sa bonne mine et son étrange manière d'agir, le regardant plutôt comme un Alexandre le Grand que comme un brigand reconnu. Un des hommes de la troupe dit en son langage gascon et catalan: Notre capitaine est plus fait pour être moine que bandit; s'il veut à l'avenir se montrer libéral, que ce soit avec son argent et non avec le nôtre. Le malheureux ne parla pas si bas que Roque ne l'entendit. Aussitôt il tire son épée, et lui fend presque en deux la tête, en disant : C'est ainsi que je punis les insolents et les téméraires. Tous restèrent interdits, et aucun n'osa souffler, tant Guinart savait se faire obéir. Il se placa ensuite à l'écart, et écrivit une lettre à un de ses amis, habitant de Barcelone, pour le prévenir qu'il avait auprès de lui le fameux Don Quichotte de la Manche, ce chevalier errant dont on racontait tant de choses, il l'avertissait que c'était l'homme à la fois le plus amusant et le plus instruit; que, sous quatre jours, c'est-à-dire celui de la Saint-Jean-Baptiste<sup>2</sup>, il le conduirait au milieu de la plage, devant la ville, armé de toutes pièces et monté sur son cheval

<sup>1</sup> Il paraît que c'est Sancho Pança que Cervantes désigne par ces mots : este buen escudero.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a eu tort de voir une étourderie dans la désignation de la fète de saint Jean-Baptiste, il n'y a que défaut d'explication précise. On a vu ci-dessus (chapitre xxxvi) que la lettre que Sancho écrivit à sa femme, du château du duc, était datée du 20 juillet 1614. Dans le chapitre xxvii, celle par laquelle le duc avertit Sancho que les ennemis doivent s'introduire dans l'île est datée du 6 août, et maintenant Don Quichotte doit entrer dans Barcelone le jour de la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire le 24 juin. Il aurait fallu dire, et c'était sans doute l'intention de Cervantes. le jour de la décollation de saint Jean-Baptiste, le 29 août.

Rossinante, avec son écuyer Sancho Pança monté sur un âne. Il l'engageait à laire part de cette nouvelle à leurs aims les Niarros, afin qu'ils en eussent tout le plaisir, dont il aurait bien voulu que les Cadells, leurs ennemis, ne profitassent pas ; mais la chose était impossible, car la sagesse et la folie de Don Quichotte, et les agréments de Sancho, ne pouvaient manquer d'amuser tout le monde. Roque expédia cette lettre par un de ses écuyers qui, changeant son costume de bandit en celui d'un paysan, entra dans Barcelone et la remit à son adresse.

## CHAPITRE LXI.

De ce qui arriva à Don Quichotte à son entrée dans Bancelone, avec d'autres choses plus vraies que sensées.

Don Quichotte passa trois jours et trois nuits avec Roque, et, s'il y était dementé trois cents ans, il n'aurait pas manqué de sujets d'étonnement dans sa manière de vivre. Ils se réveillaient dans un lieu, ils mangeaient dans un autre. Un jour, ils fuyaient sans savoir qui, ou s'arrêtaient sans savoir qui ils attendaient, dormaient tout debout, interrompaient leur sommeil pour changer d'asile : à chaque instant, c'était des sentinelles à placer, des espions à envoyer, soutfler sur la mèche des arquebuses, quoiqu'ils en eussent peu, parce que tous avaient des mousquets à pierre. Roque passait les nuits séparé des siens en des heux où ils ne pouvaient pas savoir qu'il fût, car le vice-roi de Barcelone avait plusieurs fois mis sa tête à prix : il n'osait se fier à personne, et craignait que les siens eux-mêmes ne le tuassent ou ne le livrassent à la justice. Triste et misérable vie! Enfin, Roque, Don Quichotte et Sancho, survis de six des écuyers, prirent des chemins détournés et converts, et arrivèrent sur la plage de Barcelone, la verfle de la Salut-Jean a la nuit. Roque embrassa Don Quichotte et Sincho, remit à celui-ci les dix écus promis, mais non encore donnés, et les quitta après mille compliments récipro ques. Roque s'en retourna, et Don Ouichotte demoura sur son cheval en attendant le jour. Il ne fut pas longtemps sans découvrir la face de la blanche aurore sur les balcons de l'orient, repandant une nouvelle vie sur les plantes et sur les fleurs : au même instant,

l'oreille put se réjouir aussi au bruit des hautbois, des tambours, des grelots, des trépignements et des cris de gare, gare des coureurs qui paraissaient sortir de la ville. L'aurore fit place au soleil, dont la face plus grande qu'un bouclier parut au bord de l'horizon, et s'éleva peu à peu. Don Quichotte et Sancho portaient partout leurs regards, ils découvrirent la mer qu'ils n'avaient jamais vue : elle leur parut vaste, immense, bien plus que les lagunes de Ruidera, qu'ils avaient visitées dans la Manche. Ils apercurent les galères qui bordaient la côte, et qui, abattant leurs tentes, laissèrent voir une multitude de flammes et de banderoles, qui frémissaient au souffle du vent, en baisant et balayant la surface de l'onde. Les clairons, les trompettes, les hauthois résonnaient au-dedans, et remplissaient l'air de sons agréables et belliqueux. Elles commencèrent à se mouvoir et à faire des espèces d'escarmouches sur les flots paisibles. Un nombre infini de cavaliers sortait en même temps de la ville avec de riches hyrées et sur de beaux chevaux. Les soldats des galères multipliaient les salves de mousqueteries auxquelles répondaient ceux du fort et des murailles de la ville ; la grosse artillerie déchirait l'air avec un bruit terrible, auquel répondaient aussi les canons du pont des galères. La terre semblait joyeuse, la mer animée par l'allégresse, l'air serein, quoique momentanément obscurci par la fumée de l'artillerie, tout enfin faisait naître et redoublait le plaisir au sein de la foule. Sancho ne pouvait comprendre combien de pieds devaient avoir ces grosses masses pour se mouvoir dans la mer. En ce moment, les cavaliers aux brillantes livrées accoururent, en poussant de bruyantes acclamations de guerre et de fête à l'endroit où se tenait Don Quichotte tout interdit; l'un d'eux, celui que Roque avait prévenu, s'écria: Qu'il soit le bienvenu dans notre cité, le miroir, le fanal, l'étoile, la boussole de la chevalerie errante, bienvenu soit le vaillant Don Quichotte de la Manche, non le faux, le controuvé, l'apocryphe dont on vient de nous publier l'histoire mensongère, mais le véritable, le loyal, le fidèle chevalier que nous a décrit Cid Hamet Benengeli, la fleur des historiens. Don Quichotte ne répondait pas un mot, et d'ailleurs les cavaliers ne lui en laissèrent pas le temps. Ils se succédaient en foule, l'entouraient et se mirent à caracoler autour de lui. Ils nous ont reconnus, dit-il à Sancho, en se tournant vers celui-ci; je gagerais bien qu'ils ont lu notre histoire, et même celle que l'Aragonais vient de faire imprimer. Le cavalier qui lui avait déjà adressé la parole se rapprocha et lui dit: Seigneur Don Quichotte, que votre grâce vienne avec nous; nous sommes tous ses serviteurs et les grands amis de Roque Guinart. Si les courtoisies, répondit Don Quichotte, engendrent les courtoisies, la vôtre, seigneur chevalier, est fille ou proche parente de celle du grand Roque. Conduisez-moi où vous voudrez, je n'aurai d'autre volonté que la vôtre, surtout si vous voulez l'employer à votre service. Le cavalier lui rendit ses compliments en termes non moins polis, et tous lui faisant cortége, on s'achemina vers la ville, au son des hauthois et des tambours.

Aux portes de la ville, l'esprit malin d'où procède tout mal, et les enfants plus malins encore que le malin lui-même, deux entre autres se glissèrent dans la foule; l'un leva la queue de Rossinante, l'autre celle du grison, et placèrent à chacun sa poignée de chardons. Les pauvres animaux sentirent sur-lechamp ces éperons d'un nouveau genre. Plus ils serraient la queue, plus ils augmentaient leur souffrance, de sorte qu'après mille ruades, ils tombèrent à terre eux et leurs maîtres. Don Quichotte insulté et furieux délivra Rossinante de son importun panache, Sancho en fit autant au grison. Ou aurait voulu châtier l'insolence des enfants, mais il ne fut pas possible, parce qu'ils allèrent se cacher au milieu d'un millier d'autres. Don Ouichotte et Sancho remontèrent sur leurs bêtes, et, avec les mêmes applaudissements et la même musique, ils arrivèrent à la maison de leur hôte qui était grande et belle, digne enfin d'un riche cavalier. Nous les y laisserons pour cet instant, puisqu'ainsi le veut Cid Hamet.

## CHAPITRE LXII.

Qui traite de l'aventure de la tête enchanter et autres balivernes indispensables à raconter.

L'hôte de Don Quichotte se nommait Don Antomo Moreno: c'était un cavalier riche et spirituel, ami de la joie, mais affable et honnête. Voyant Don Quichotte en sa maison, il cherchait les moyens de mettre en évidence ses folies, mais sans lui causer de déplaisir, car les plaisanteries qui font du mal ne sont plus des plaisanteries, et il n'y a passe-temps qui vaille quand il nuit à un tiers. La première chose qu'il fit fut de faire désarmer Don Quichotte, et de l'exposer, avec l'étroit habit chamois que nous avons déjà décrit, à un balcon qui donnait sur une des principales rues de la ville, à la vue d'une infinité d'hommes et d'enfants qui le contemplaient comme un singe. Les cavaliers aux livrées coururent de nouveau devant lui, comme s'ils les avaient prises pour lui seul et non pour la fète du jour. Sancho était dans un ravissement de joie : il croyait avoir rencontré, sans savoir comment, d'autres noces de Camache, une autre maison comme celle de don Diego de Miranda, ou un autre château comme celui du duc. Ce jour-là, dinèrent avec don Antonio quelques-uns de ses amis, tous firent de grands honneurs à Don Quichotte, et le traitèrent en chevalier errant; il en était si fier, qu'il ne s'en pouvait contenir. Les bons mots de Sancho furent tels que les domestiques de la maison et ceux qui pouvaient l'entendre étaient comme pendus à sa houche. Tandis que l'on était à table, don Antonio dit à Sancho: Nous avons appris, bon Sancho, que vous aimez tant le blanc-manger et les andouillettes1, que ce que vous n'en mangez pas vous le gardez dans votre sein pour le lendemain. On vous a trompé, seigneur, répondit Sancho, je suis plus propre que gourmand, et mon seigneur Don Ouichotte, ici présent, sait bien qu'avec une poignée de glands ou de noix nous en avons tous deux pour huit jours. Il est vrai que si ma bonne fortune veut qu'on me donne la vaquette. j'y cours avec la cordelette, je veux dire que je mange ce que l'on me donne, et que je prends le temps comme il vient. Quiconque aura dit que je suis un gourmand, et que je ne suis pas propre, peut se tenir pour dit qu'il se trompe, et je le dirais d'une autre manière, si je ne respectais les barbes honorables qui sont ici à table. Il est certain, dit Don Quichotte. que la tempérance et la propreté dont Sancho use en mangeant,

<sup>1</sup> Ceci est tiré d'Avellaneda, chap. xII.

mériteraient d'être inscrites et gravées sur des tables de bronze, pour être en mémoire éternelle dans les siècles à venir. A la vérité, quand il a taim, on le croirait un peu glouton, parce qu'il avale vite et mâche des deux côtés; mais il ne manque jamais à la propreté. Pendant qu'il a été gouverneur, il a appris à manger délicatement, si bien qu'il mange le raism et même les grains de grenade avec une fourchette. Comment, dit don Antonio, Sancho a été gouverneur! Oui, répondit celui-ci, d'une île qu'on appelle Barataria. Je l'ai gouvernée pendant dix jours à bouche que veux-tu. Pendant ces dix jours j'ai perdu le repos et appris à mépriser tons les gouvernements. J'ai fui cette île, je suis tombé dans une fosse, où je me suis cru mort, et d'où je ne suis sorti vivant que par miracle. Don Quichotte alors se mit à raconter par le menu toute l'histoire du gouvernement, qui ne fit pas peu de plaisir aux auditeurs.

Le repas fini, don Antonio prit Don Quichotte par la main, et le conduisit dans une chambre écartée, dans laquelle il n'y avait d'autre ornement qu'une table qui paraissait de jaspe, soutenue par un pied de même matière, et sur laquelle étail posée à la manière des têtes des empereurs romains, de la poitrine en haut, une tête qui semblait etre de bronze. Dor Antonio parcourut cette chambre avec Don Quichotte, faisant le tour de la table plusieurs fois, puis il lui dit : Maintenant seigneur, que je suis sûr que personne ne nous écoute et ne nous entend, que la porte est fermée, je veux vous apprendie une des plus rares aventures, ou plutôt une nouveauté des plus extraordinaires qui se puissent imaginer, sons la condition que votre seigneurie tiendra cette confidence ensevelie dans le plus profond secret. Je le jure, répondit Don Quichotte, elle ser aussi en sûreté que sous la pierre d'une tombe; apprenez seigneur don Antonio (il savait dejà son nom) que vous parle à un homme qui a des oreilles pour entendre, et point de langue pour parler. Ainsi, vous pouvez en toute sûreté fair passer dans mon cœur ce qui est dans le votre, et compler qui vous l'avez ensevelt dans les abimes du silence. D'après cette promesse, répondit don Antonio, je vais vous dire et von montrer des choses qui vous raviront en admiration, et je sou lazerar la peme que l'éprouve à n'avoir personne à qui confie

des secrets qu'on ne peut pas révéler à tout le monde. Don Quichotte attendait avec impatience où aboutiraient toutes ces précautions. Don Antonio lui prit alors la main, lui fit parcourir la tête de bronze, la table, le pied de jaspe qui la soutenait, et lui dit : Cette tète a été fabriquée par un des plus grands enchanteurs et sorciers du monde, Polonais de nation, à ce que je crois, et disciple du fameux Escotillo<sup>1</sup>, dont on raconte taut de merveilles. Cet enchanteur a demeuré chez moi, et pour mille écus que je lui donnai m'a fait cette tête, qui a la propriété de répondre à toutes les questions qu'on lui adresse à l'oreille. Il traca des figures, dessina des caractères, observa les astres, prit des points, en un mot, il sut donner à son ouvrage une perfection que vous pourrez admirer demain, car le vendredi la tète est muette, et nous ne pourrions rien en tirer aujourd'hui. D'ici là, vous pourrez préparer les questions que vous voudrez lui faire, je sais, par expérience, qu'elle dit toujours la vérité. Don Quichotte, émerveillé des rares qualités que don Antonio donnait à cette tête, avait bien de la peine à le croire. Cependant, comme il y avait si peu de temps à attendre pour en faire l'expérience, il se contenta de le remercier de lui avoir découvert un si grand secret. Ils sortirent de la chambre, don Antonio ferma la porte à la clef, puis ils retournèrent à la salle où étaient les autres cavaliers. Pendant ce temps-là, Sancho leur avait raconté un grand nombre d'aventures de son maître. Cette soirée, ils menèrent promener Don Quichotte, sans armes, en habit de ville. Ils lui mirent sur les épaules un surtout 2 de drap fauve, capable dans cette saison de faire suer la glace même; on recommanda aux domestiques d'entretenir Sancho de manière qu'il ne sortit point de la maison. Don Ouichotte était monté, non sur Rossinante, mais sur un grand mulet au pas grave et très bien harnaché. On passa le surtout

<sup>1</sup> Natif de Parme, et qui vivait en Flandre du temps d'Alexandre Farnèse. Il s'adonna aux mathématiques et surtout à l'astrologie judiciaire, ce qu'ile fit passer pour sorcier. On raconte entre autres qu'il s'amusait souvent à inviter des amis à dince : lorsqu'ils arrivaient, ils ne trouvaient dans la cuisine aucun preparatif, pas le moindre feu, ni aucun comestible. Gependant, quand ils se mettaient à talve, elle se trouvant inopinement converte des mets les plus délicieux.

<sup>2</sup> Un balandran. Le balandran etait une espèce de grosse casaque ou surtout que l'on mettait par-dessus ses vêtements pour se garantir de la pluie.

au chevalier, et on avait cousu par derrière, sans qu'il s'en apercût, un parchemin sur lequel était écrit en grosses lettres: Voici Don Quichotte de la Manche. Dès le commencement de la promenade, l'écriteau fixait les yeux de tout le monde, et comme ils lisaient : Voici Don Quichotte de la Manche, celui-ci ne pouvait assez s'étonner que tout le monde le connût et le nommat. Grands sont les avantages de la chevalerie errante, dit-il, en se retournant vers don Antonio, qui marchait à côté de lui, puisque celui qui la professe est connu et fameux chez toutes les nations. Voyez, seigneur, comment jusqu'aux petits entants de cette ville me connaissent sans m'avoir jamais vu. Vous avez bien raison, seigneur, répondit don Antonio ; le feu ne peut être ni caché ni renfermé, il en est de même de la vertu, elle ne saurait rester inconnue, et celle qui s'acquiert dans la profession des armes, brille et s'élève au-dessus de toutes les autres.

Pendant que Don Quichotte cheminait ainsi, au milieu des applaudissements, il arriva qu'un Castillan, qui lut l'écriteau, éleva la voix et dit : Au diable soit Don Ouichotte de la Manche. Comment est-il possible que tu sois encore en vie après tous les coups que tu as recus? Tu es fou, et, si encore tu l'étais seul, et enfermé entre les portes de la folie, il v aurait moins de mal; mais ta folie est contagieuse, et tu as le pouvoir de rendre fous tous ceux qui communiquent avec toi : ceux qui t'accompagnent en sont bien la preuve. Va-t'en, fou, retourne dans ta maison, soigne ton bien, ta femme, tes enfants, et laisse là toutes ces rèveries qui te rongent la cervelle et t'épuisent l'esprit. Frère, dit don Antonio, passez votre chemin, et ne donnez pas de conseils à ceux qui ne vous en demandent point : le seigneur Don Quichotte de la Manche est parfaitement sage, et nous, qui l'accompagnons, ne sommes point fous. On doit honorer la vertu partout où on la rencontre; allez à la malcheure et ne vous mèlez pas des affaires d'autrui sans vêtre appelé. Par Dieu, vous avez raison, répondit le Castillan; donner des conseils à ce bonhomme, c'est regimber contre l'aiguillon. Malgré cela, c'est vraiment dommage que le bon esprit que montre en toutes choses cet insensé, s'écoule par le canal de la chevalene errante. Que la male heure dont vous parliez retombe sur moi et sur tous mes descendants, si, quand je vivrais autant que Mathusalem, je donne des conseils à quelqu'un, quand il m'en demanderait. Là-dessus le conseiller s'éloigna, et la promenade continua. Mais la foule du peuple et des enfants qui lisaient l'écriteau devint si grande qu'Antonio fut contraint de le faire ôter, prétextant toute autre chose. La nuit vint, on retourna à la maison; il y eut une grande assemblée de dames, parce que la femme de don Antonio, qui était une des premières de la ville, belle, spirituelle et d'humeur gaie, invita plusieurs de ses amies pour honorer son hôte, et s'amuser de ses folies inouïes. Elles vinrent en certain nombre. Le souper fut splendide, et le bal 1 commença à dix heures du soir. Parmi les dames il y en avait deux d'humeur extrèmement facétieuse, et quoique honnêtes, assez libres pour que leurs plaisanteries fussent toujours gaies et amusantes. Elles s'employèrent si bien à faire danser Don Quichotte, qu'elles lui brisèrent le corps et l'àme. C'était une chose à voir que cet figure longue, maigre, tendue, jaune, cet habit étroit, disgracieux et lourd par dessus tout. Elles lui faisaient des agaceries comme à la dérobée, et lui, aussi à la dérobée, les dédaignait. Enfin, elles devinrent si pressantes, qu'il s'écria: Fugite, partes adversæ; laissez-moi en repos, déshonnètes pensées. Adressezvous ailleurs, mesdames, avec vos désirs ; celle qui règne sur les miens, l'incomparable Dulcinée du Toboso, ne permet pas à d'autres que les siens de me soumettre et de me vaincre. En même temps il s'assit au milieu de la salle, tout brisé et moulu d'un si violent exercice. Don Antonio ordonna qu'on le portat dans son lit, et le premier qui le prit fut Sancho. Par Dieu, seigneur notre maitre, dit-il, vous avez donc dansé! Croyez-vous que tous les braves soient des danseurs, et tous les chevaliers errants des chevaliers de la danse? Si vous le pensez, vous vous trompez fort; il y a tel homme qui saura mieux tuer un géant que faire une cabriole. S'il était question de sauter, en frappant le soulier, je pourrais vous suppléer, car je le fais comme un gerfaut, mais pour danser, je n'y entends rien. Toutes les personnes du bal trouvaient à rire aux discours de

<sup>1</sup> El sargo.

Sancho. Il mit son maître au lit, et le couvrit beaucoup afin que la sueur le guérit du refroidissement après la danse.

Le jour suivant, don Antonio voulut faire l'expérience de la tête enchantée. Il alla s'enfermer dans la chambre où elle était avec Don Quichotte, Sancho, deux amis, et les deux dames qui avaient si bien lassé Don Quichotte au bal; elles étaient restées au logis avec la femme de don Antonio. Il apprit à tout le monde les propriétés de cette tête, recommanda le secret, et dit que c'était là le premier jour où il en eut fait l'épreuve. Excepté les deux amis de don Antonio, personne ne connaissait l'artifice de cet enchantement, et, s'ils n'en avaient pas été instruits, ils n'auraient pas été moins surpris que les autres, tant il était bien préparé. Le premier qui interrogea la tête fut don Antonio lui-même; il lui dit à voix basse, mais non de manière à n'être pas entendu : Dis-moi, tête, par la vertu dont tu es douée, à quoi pensé-je maintenant? Je ne sais point lire dans la pensée, répondit la tête sans remuer les lèvres, d'une voix claire et distincte, qui fut entendue de tout le monde. Tous restèrent interdits, voyant que dans la chambre et autour de la table, il n'y avait personne qui eût pu répondre. Combien sommes-nous ici? demanda ensuite don Antonio. - Tu es ici, lui fut-il répondu, avec ta femme, deux amis, deux amies de la femme, un chevalier fameux appelé Don Quichotte de la Manche, et son écuyer, dont le nom est Sancho Panca. Ce fut alors qu'on s'émerveilla tout de nouveau, ce fut alors que tous sentirent leurs cheveux se dresser de frayeur. O tête sage, tête parlante, tête répondante, tête admirable, ceci me suffit, dit don Antonio en s'éloignant, je n'ai pas été trompé par celui mi t'a faite. Qu'un autre s'approche et demande ce qu'il voudra. Comme les femmes sont d'ordinaire impatientes et curieuses, ce fut une des deux amies de la femme de don Antonio qui s'approcha la première. Dis-moi, tête, lui demanda-t-elle, que dois-je faire pour être belle? - Sois honnête, lui fut-il répondu. - Je n'en demande pas davantage. L'autre amie s'approcha : Je voudrais savoir, dit-elle, si je suis aimée de mon mari. - Observe sa conduite avec toi, tu le sauras. La dame se retira en disant : En effet, les œuvres découvrent les sentiments, ma demande était inutile. Un des amis de don Antonio s'approcha alors, et demanda: Qui suis-je? — Tu le sais. — Ce n'est pas là ce que je veux dire, me connais-tu? - Fort bien, tu es don Pedro Noriz. - C'en est assez, cette réponse suffit pour me prouver que tu sais tout. L'autre ami demanda: Dis-moi, tête, quel désir a l'aîné de mes fils ? - J'ai déjà dit que je ne lisais pas dans la pensée, cependant je puis te dire que ton fils a le désir de te faire enterrer. — Tu as raison, je le vois de mes veux, je le touche du doigt, je n'en veux pas savoir davantage. La femme de don Antonio dit : Je ne sais que te demander, je voudrais seulement savoir si je jouirai longtemps de la compagnie de mon mari. — Oui, car sa tempérance et sa santé lui promettent de longues années de vie : ordinairement on l'abrége par les excès. Don Quichotte s'approcha à son tour. Dis-moi, toi qui réponds si bien, ce qui m'arriva dans la caverne de Montésinos fut-il un songe ou une réalité? Sancho se donnera-t-il réellement les coups de fouet, Dulcinée sera-t-elle désenchantée? — Quant à la caverne de Montésinos, il y a beaucoup de choses à dire, il y a de tout; ton écuyer Sancho se fustigera lentement, et Dulcinée sera désenchantée. - Je ne veux pas en savoir davantage, pourvu que je voie Dulcinée désenchantée, je tiens pour assuré que toutes les aventures que je tenterai me réussiront. Le dernier qui questionna fut Sancho. Dis-moi, tête, demanda-t-il, aurai-je par aventure un autre gouvernement? sortirai-je de la chétive condition d'écuver? reverrai-je ma femme et mes enfants? - Tu seras gouverneur dans ta maison; si tu y retournes, tu verras ta femme et tes enfants, et, cessant de servir, tu cesseras d'ètre écuver. - Sur mon Dieu, c'est fort bien répondu, je me le serais bien dit à moi-mème; le prophète Perogrullo ne parlerait pas mieux. Bète que tu es, dit Don Quichotte, que veux-tu qu'on te réponde, ne suffit-il pas que les réponses de cette tête satisfassent aux demandes? - Sans doute, mais j'aurais voulu qu'elle en eut dit davantage.

Ainsi finirent les demandes et les réponses, mais non l'étonnement des assistants, excepté les deux amis d'Antonio, qui connaissaient l'artifice. Cid Hamet a bien voulu le faire con-

¹ On appelle en espagnol perograllade ou verdad de perograllo une vérité que tout le monde sait

naître sur-le-champ, pour ne pas laisser le monde dans l'incertitude; on aurait pu croire que cette tête cachait un mystère extraordinaire. Il dit donc que don Antonio Moreno, pour son plaisir et pour surprendre les ignorants, fit exécuter cette tête à l'imitation d'une autre tête qu'il avait vue à Madrid fabriquée par un sculpteur. En voici tout le secret. La table était de bois peint et verni en facon de jaspe, et le pied qui la soutenait, fait de même, avec quatre serres d'aigle qui en sortaient pour plus de solidité. La tête, qui semblait un buste d'empereur romain, et dont la couleur imitait le bronze, était entièrement creuse, comme aussi la table sur laquelle elle était si bien enchâssée qu'on n'apercevait aucune jointure. Le pied de la table était creux de même, et répondait à la poitrine et au cou du buste; le tout communiquait à une chambre inférieure. Un tuyau de fer-blanc, exactement ajusté, traversait le vide de la table, du pied, du cou et de la poitrine du buste, sans que l'on put l'apercevoir; dans la pièce inférieure qui correspondait à celle de dessus, se tenait celui qui devait répondre. Il appuyait la bouche à ce tuyau qui, comme une sarbacane, amenait la voix de haut en bas, et la renvoyait de bas en haut, en paroles articulées et distinctes, et de cette manière il était impossible de connaître l'artifice. Un neveu de don Antonio, étudiant et garcon d'esprit, faisait les réponses. Instruit par son oncle de ceux qui devaient entrer avec lui ce jour-là dans la chambre, il lui avait été facile de répondre à la première question. Quant aux autres, il y satisfit par conjecture et avec esprit, parce qu'il en avait. Cid Hamet rapporte que l'exposition de cette merveille dura dix ou douze jours, mais que, le bruit s'étant répandu par la ville que don Antonio possédait une tête enchantée, qui répondait à toutes les questions, il craignit que la nouvelle n'en parvint aux oreilles des sentinelles vigilantes de notre foi, et préféra en prévenir lui-même les seigneurs inquisiteurs. Il lui commanderent de détruire cette machine, et de ne pas continuer, afin de ne pas scandaliser un vulgaire ignorant. Mais, dans l'opinion de Don Quichotte et de Sancho, la tête demeura toujours enchantée, et répondant beaucoup plus à la satisfaction de Don Quichotte qu'à celle de Sancho.

Les principaux de la ville, pour complaire à don Antomo,

fèter Don Quichotte, et lui donner occasion de mettre au jour ses folies, résolurent de courir la bague sous six jours, ce qui néanmoins n'eut pas lieu pour les raisons qui seront expliquées plus loin.

Il prit envie à Don Quichotte de parcourir la ville à pied et sans appareil, de peur que, s'il allait à cheval, les enfants ne courussent après lui. Il sortit donc avec Sancho et deux domestiques que lui donna don Antonio. En parcourant une rue, il leva les yeux et vit écrit en grands caractères sur une porte : Ici l'on imprime des livres. Cette rencontre lui fit grand plaisir, car il n'avait jamais vu d'imprimerie, et désirait savoir comment on imprimait. Il entra donc avec sa suite, et vit composer d'un côté, corriger de l'autre, tirer ici, revoir là, et généralement tout ce que l'on peut remarquer dans une grande imprimerie. Il s'approchait d'une casse et demandait ce que l'on faisait là : l'ouvrier lui rendait compte ; il admirait et passait outre. Il s'approcha d'un entre autres, et lui demanda ce qu'il faisait : Seigneur, répondit-il, ce cavalier que vous voyez (montrant un homme de bonne mine et d'un maintien grave) a traduit un livre toscan en notre langue castillane et je le compose pour qu'on l'imprime ensuite. - Et quel est le titre du livre? demanda Don Quichotte. Le bagatele en italien, répondit l'auteur lui-même. - Et comment rend-on ce mot en castillan? - C'est comme si nous disions en castillan los Juquetes 1, et, malgré le titre modeste de ce livre, il contient des choses bonnes et sérieuses. Je sais un peu de toscan, dit Don Quichotte, et je me flatte de chanter quelques stances de l'Arioste. Mais, seigneur, dites-moi (c'est la curiosité qui me fait parler et non l'intention de faire un examen de votre esprit), vous avez sans doute rencontré dans le texte le mot pignata? - Souvent. - Et comment le rendez-vous? - Comment l'aurais-je traduit autrement que par olla?. Corbleu, dit Don Quichotte, que vous êtes avancé dans la langue toscane! et je parierais que vous rendez piace par place 3, piu par mas 4, su par

<sup>1</sup> Juguete, mot pour rire, plaisanterie, jouet d'enfants.

<sup>2</sup> Marmite.

<sup>3</sup> Il plait.

Flus.

arriba 1, et giu par abajo 2. - Sans doute, ce sont les mots correspondants 3. J'oserais jurer, dit Don Quichotte, que votre grâce n'est pas appréciée dans le monde, toujours ennemi de récompenser les beaux esprits et les travaux louables. Combien de talents sont perdus dans ce monde, que d'esprits enfouis, que de vertus méconnues! Mais, avec tout cela, il me semble que traduire d'une langue dans une autre, lorsque ce n'est point du grec ou du latin, les reines des langues, c'est ressembler à celui qui regarde à l'envers les tapis de Flandre; on en distingue encore les figures, mais elles sont pleines de fils qui les interceptent, et on ne peut les voir avec la netteté et la couleur qui se remarque sur la face. Traduire d'une langue facile ne prouve ni plus d'esprit ni plus d'éloquence que copier sur un papier ce qui est écrit sur un autre. Je ne veux pas dire pour cela que le métier de traducteur ne soit pas estimable, car l'homme peut s'occuper de choses pires et de moindre profit. J'excepte d'ailleurs deux célèbres traducteurs, le docteur Christoval de Figueroa, dans son Pastor fido, et don Juan de Jauregui, dans son Aminte. Tous deux ont su faire mettre en doute quelle est la traduction, quel est l'original. Mais, ditesmoi, seigneur, imprimez-vous ce livre à vos frais, ou avez-vous vendu le privilége à quelque libraire? - Je l'imprime à mon compte, et je pense gagner mille ducats, pour le moins, avec la première édition, que je fais tirer à deux mille exemplaires, qui seront enlevés sur-le-champ au prix de six réaux. Étesvous bien sûr de votre compte? dit Don Quichotte: Vous ne connaissez donc pas les manéges des imprimeurs, et les intelligences qu'ils ont entre eux? Je vous promets que, quand yous vous verrez chargé de deux mille exemplaires, vous en serez écrasé au point d'en avoir peur, surtout si le livre est un peu lourd et n'a rien de piquant. En quoi! répondit l'auteur, vous voulez donc que j'abandonne mon privilége à un libraire

<sup>1</sup> Sur. dessus.

<sup>2</sup> Dessous, en bas.

<sup>8</sup> Ce passage est une critique des traducteurs espagnols du temps de Cervantes, qui ne s'occupaient qu'a rendre le mot par le mot, sans songer a transporter dans une langue le génic de l'autre, si la chose est possible, ou du moins le génie de l'auteur original.

qui m'en donnera trois maravédis, et croira encore me faire une grâce? Je n'imprime pas pour me faire une réputation, car je suis assez connu par mes ouvrages, je cherche le profit; sans le profit, je ne donnerais pas une obole de la bonne renommée. Dieu vous donne bonne réussite, dit Don Quichotte, et il passa à une autre casse où il vit que l'on corrigeait une feuille d'un livre intitulé : Lumière de l'Ame 1. En le voyant, ce sont là, dit-il, les livres qu'il faut imprimer, quoiqu'il y en ait déjà beaucoup, car les pécheurs sont en grand nombre, et il est besoin de beaucoup de lumières pour éclairer tant d'aveugles. Passons plus loin. Il vit corriger un autre livre. Il en demanda le titre. C'est, répondit-on, La seconde partie de l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, composée par un tel, natif de Tordesillas. Je connais déjà ce livre, dit-il, et, en vérité, sur ma conscience, je croyais qu'on avait brûlé et réduit en cendre cet impertinent ouvrage.... Mais la Saint-Martin viendra pour lui comme pour les cochons. Les histoires feintes sont d'autant meilleures et délectables, qu'elles se rapprochent davantage de la vérité, et les véritables, d'autant plus dignes d'estime, qu'elles sont d'une vérité plus parfaite. En disant ces mots, il sortit de l'imprimerie avec quelques signes de mécontentement. Ce même jour, don Autonio résolut de le mener voir les galères qui étaient sur la plage; Sancho en fut très joveux, parce qu'il n'en avait vu de sa vie. Don Antonio fit avertir le commandant des galères qu'il lu mènerait le soir son hôte, le fameux Don Quichotte de la Manche, qu'il connaissait dejà de réputation, aussi bien que les habitants de la ville. Dans le chapitre suivant on verra ce qu'il arriva.

## CHAPITRE LXIII.

Du malheur arrivé à Sancho dans la visite des galères, et aventure de la belle Maure.

Don Quichotte se perdait en raisonnements sur la réponse de la tête enchantée, aucun ne le mettait sur la voix de la tromperie, et il revenait toujours à la promesse, dont il ne doutait

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Luz de l'Alma christiana contra la requedad y ignorancia, por Fr. Felipe de Meneses, Salamanque, 4556, in-4. Cet auteur était de Trujillo, de l'ordre de Saint-Dominique, et professeur à Alcala.

point, du désenchantement de Dulcinée; il allait, venait et se réjouissait intérieurement, espérant qu'il en verrait bientôt l'accomplissement. Quant à Sancho, quoiqu'il eût de l'aversion pour être gouverneur, il désirait assez commander et être obéi encore une fois : telle est la mauvaise conséquence du commandement, lors même qu'il n'a été qu'un jeu. Enfin, ce soir-là mème, don Antonio, ses deux amis, Don Quichotte et Sancho, se rendirent aux galères. Le commandant était averti, comme nous l'avons dit, de la visite des deux fameux aventuriers; aussi, à peine arrivèrent-ils sur le rivage, que toutes les galères abattirent leurs tentes et les clairons sonnèrent. On jeta sur-le-champ l'esquif à l'eau; il était couvert de riches tapis et de carreaux de velours cramoisi. Aussitôt que Don Quichotte y eut mis le pied, le canon du pont de la capitane se fit entendre, celui des autres galères répondit; toute la chiourme salua Don Quichotte quand il eut monté par l'échelle de droite, comme c'est l'usage quand un personnage distingué se présente, criant trois fois : hu! hu! Le général, nous lui donnerons ce nom, un des principaux cavaliers de Valence, embrassa Don Quichotte, et lui donna la main, en disant: Je marquerai ce jour d'une pierre blanche<sup>1</sup>, comme un des plus beaux de ma vie, puisque j'ai le bonheur de voir le fameux Don Quichotte de la Manche, qui renferme en lui seul et représente toute la vertu de la chevalerie errante. Don Quichotte lui répondit non moins civilement, ravi de se voir traité en si grand seigneur. On s'avança vers la poupe, qui était fort ornée, et l'on s'assit sur les bancs. Le comite 2 passa sur le pont, donna le signal avec son sifflet pour que la chiourme se dépouillât, ce qui fut fait en un instant. Sancho resta fort étonné d'apercevoir tant de gens tout nus, et surtout de les voir dresser la tente avec une telle vitesse, qu'on eût dit que tous les diables s'en mêlaient : mais tout cela n'était que gâteau de noces auprès de ce que je vais dire. Sancho était assis auprès du pilier de poupe près de l'espalier 3 du côté droit, qui, instruit de ce qu'il de-

<sup>1</sup> Albo dies notanda lapillo.

<sup>2</sup> El cometre, C'est l'efficier qui commande la chiourme.

<sup>2</sup> Espalder, les deux premiers rameurs à la droite et à la gaucho de la poupe, de se rememes parce qu'ils figurar ne comme les epardes de sautres rameurs.

vait faire, le saisit à bras-le-corps et l'enleva; toute la chiourme était sur pied, attentive au signal. En commençant par la droite, Sancho passa de main en main sur les bras de toute la chiourme, avec tant de promptitude que ses yeux ne virent plus, et qu'il crut que les démons eux-mêmes l'emportaient. Ils ne s'arrètèrent qu'après l'avoir amené au côté gauche de la galère, et remis sur la poupe. il était tout moulu, hors d'haleine et suant à grosses gouttes, sans pouvoir comprendre ce qui venait de lui arriver. Don Quichotte, voyant Sancho voltiger ainsi sans ailes, demanda au général si c'était là le cérémonial dont on usait envers ceux qui visitaient les galères pour la première fois, ajoutant que, s'il en était ainsi, lui qui n'avait pas envie d'ètre marin, ne voulait pas faire un semblable exercice. Je jure Dieu, dit-il, que si quelqu'un vient s'emparer de moi pour me faire ainsi danser, je lui arrache l'àme à coups de pieds. en disant ces mots, il se leva et saisit son épée. Au même instant on abattit la tente, et on laissa tomber l'antenne du haut en bas avec un bruit formidable. Sancho crut que le ciel se détachait de ses gonds et lui tombait sur la tête; plein de frayeur, il la baissa et la cacha entre ses jambes. Il n'eut pas peur tout seul, Don Quichotte aussi se troubla, pâlit et serra les épaules. La chiourme hissa l'antenne avec autant de bruit et de promptitude qu'elle l'avait amenée, et le tout en silence, comme si aucun n'avait eu ni souffle ni vie. Le comite fit signal de lever l'ancre, et, sautant en même temps sur le milieu du pont, se mit avec le nerf de bœuf ou fouet à émoucher les épaules des forcats. Peu à peu on entra en mer. Quand Sancho vitagir d'un mouvement égal tant de pieds rouges, car'il prenait les rames pour des pieds, voilà, dit-il en lui-même, des choses vraiment enchantées, et non celles que dit mon maître. Mais qu'ont donc fait ces malheureux pour être ainsi fouettés? et comment cet homme seul, qui s'en va sifflant, est-il assez hardi pour frapper tant de monde? Sans doute, c'est ici l'enfer, ou tout au moins le purgatoire. Don Quichotte, remarquant l'attention avec laquelle Sancho considérait tout ce qu'il voyait, lui dit: Sancho mon ami, avec quelle facilité tu pourrais à peu de frais te dépouiller du milieu du corps en haut, te mettre au rang des rameurs, et achever le désenchantement de Dulcinée!

Parmi les tourments qu'endurent tant de gens, tu n'aurais pas senti les tiens, et peut-être eût-il pu se faire que le sage Merlin t'eût compté chacun de ces coups, comme étant appliqué de bonne main, pour dix de ceux qu'il faudra toujours te donner.

Le général voulait demander ce que c'était que ces coups de fouet et ce désenchantement de Dulcinée, mais la vigie lui dit : Le fort de Montjouy signale un bateau à rames sur la côte, au couchant. Le général sauta sur le pont et s'écria : Allons, enfants, qu'il ne nous échappe pas. C'est sans doute un brigantin des corsaires d'Alger, que le fort nous signale. Les trois autres galères s'approchèrent de la capitane pour recevoir les ordres. Le général ordonna que deux d'entre elles s'avançassent en pleine mer, tandis que lui raserait les côtes avec l'autre galère, afin que le bâtiment ne pût s'échapper. La chiourme se mit à ramer avec tant d'impétuosité que les galères semblaieut voler; celles qui entrèrent en mer découvrirent au bout de deux milles un bateau qu'on put estimer à la vue avoir quatorze ou quinze bancs de rameurs, ce qui était juste. Quand le brigantin apercut les galères, il se mit en chasse avec l'intention et l'espoir d'échapper par sa légèreté; mais il tombait mal, car la capitane était un des bâtiments les plus légers que l'on pût rencontrer; il prenait une telle avance que l'équipage du brigantin vit bien qu'il ne pouvait éviter sa perte. Le patron aurait voulu qu'on abandonnât la rame pour se rendre, afin de ne pas irriter le commandant des galères, mais le sort, qui en ordonnait autrement, voulut que lorsque la capitane était si rapprochée que ceux du brigantin pouvaient entendre qu'on les sommait de se rendre, deux Turcs, pris de vin', qui, avec douze autres, formaient l'équipage du bateau, lâchèrent leurs escopettes, et tuèrent deux soldats espagnols sur la rambade. A ce spectacle, le général jura qu'il en coûterait la vie à tous ceux qui seraient pris sur le navire. Il poussa avec fureur sur le brigantin, qui s'échappa sous les rames, la galère le dépassa à une assez grande distance. Se voyant perdus, les ennemis voulurent fuir pendant que la galère tournait, et se remirent

<sup>1</sup> Dos toraquis.

de nouveau en chasse à force de voiles et de rames, mais leur diligence ne put les servir autant que leur nuisit leur témérité. La capitane les atteignit à un peu plus d'un demi-mille, leur passa les rames par-dessus et les captura tous en vie. Les deux autres galères arrivèrent alors, et toutes quatre avec la prise revinrent à la côte où les attendait un nombre infini de spectateurs, curieux de voir ce qu'ils amenaient. Le général jeta l'ancre près de la terre, et reconnut que le vice-roi de la ville était sur le rivage; il fit mettre l'esquif à la mer pour l'aller prendre, et commanda en même temps d'amener l'antenne pour y pendre sur-le-champ le patron du brigantin et les autres Turcs qu'il avait pris et qui pouvaient être au nombre de trentesix, tous de bonne mine et la plupart soldats. Le général demanda quel était le patron du brigantin. C'est, lui répondit un des captifs en castillan, on le reconnut ensuite pour un renégat espagnol, ce jeune homme que vous voyez; il lui montrait un des plus beaux garçons que l'on puisse voir, il ne paraissait pas âgé de vingt ans. Le général s'adressant à lui : Dis-moi, chien mal conseillé, qui t'a porté à tuer mes soldats, lorsque tu voyais l'impossibilité d'échapper? est-ce là le respect qu'on doit aux capitanes, et ne sais-tu pas que la témérité n'est pas de la valeur? Les espérances douteuses peuvent rendre les hommes hardis, mais non téméraires. Le patron allait répondre, mais le général n'eut pas le temps d'écouter sa réponse, parce qu'il dut recevoir le vice-roi qui déjà entrait dans la galère avec ses gens et quelques autres personnes de la ville. La chasse a-t-elle été bonne, seigneur général? dit le vice-roi. — Votre Excellence en pourra juger tout à l'heure en la voyant pendue à cette antenne. - Et pourquoi? - Parce que, contre toute coutume et toute loi de guerre, ils m'ont tué deux de mes meilleurs soldats, et j'ai juré de faire pendre tous les captifs, surtout ce jeune homme qui est le patron du brigantin, et il le lui montra les mains déià liées, la corde au cou, et n'attendant que la mort. Le vice-roi jeta les yeux sur lui; il le vit si beau, si bien fait et si humble, que sa beauté lui fit naître le désir de le sauver, et lui tint lieu de recommandation. Patron, lui ditil, es-tu Turc de nation, Maure ou renégat? Ni l'un ni l'autre, répondit le jeune homme en castillan. - Et qui es-tu donc? -

Femme et chrétienne. — Femme chrétienne? dans ce costume, et dans cette situation? c'est une chose plus surprenante qu'aisée à croire. Seigneurs, dit la jeune personne, suspendez un moment l'arrêt de ma mort, votre vengeance n'y perdra guère pour être différée jusqu'à ce que je vous aic conté l'histoire de ma vie.

Quel cœur assez dur pour ne point s'attendrir à ces paroles, ou du moins pour ne pas vouloir entendre le récit du malheureux jeune homme! Cependant, le général lui dit de raconter ce qu'il voudrait, mais qu'il n'espérât pas obtenir le pardon de sa faute. Avec cette autorisation, le jeune homme parla ainsi:

«Je suis née de parents maures, de cette nation plus malheureuse que sage, sur laquelle depuis peu le ciel a versé une mer de disgraces. Pendant ses malheurs, deux de mes oncles m'ont emmenée en Barbarie, sans qu'il me servit à rien de dire que j'étais chrétienne, comme, en effet, je le suis, non de celles qui font semblant de l'être, mais des plus vraies et des plus catholiques. Cet aveu me fut inutile devant ceux qui étaient chargés de notre bannissement, mes oncles même refusèrent d'y croire, persuadés que c'était un mensonge de ma part pour rester dans le lieu de ma naissance, si bien que, par force, je fus obligée de les suivre. Ma mère était chrétienne, mon père chrétien, homme sage et prudent. Avec le lait je suçai la foi catholique, je fus élevée dans les bonnes mœurs, de sorte que dans mon langage ou ma conduite rien, je crois, ne pouvait faire paraître que je fosse Mauresque. Ma beauté, si j'en ai quelqu'une, croissait à l'égal de ces vertus, car je les regarde comme telles, et, quoique ie vécusse dans une grande retraite, elle ne fut point si étroite qu'un jeune gentilhomme ne pût me voir. Il se nommait don Gaspar Grégorio, fils aîné d'un homme de distinction, qui possède un village à côté du nôtre. Comment il me vit, comment nous nous parlàmes, comment il s'éprit de moi, comment ie me sentis peu dépassée par lui, cela serait trop long à vous raconter, surtout lorsque je me trouve en présence du fatal cordon qui me menace. Je vous dirai seulement que don Grégorio voulut nous suivre dans notre exil. Il se mèla parmi les Maures sortis d'autres villages; il savait bien leur langue, et, dans le voyage, se fit ami des deux oncles qui m'emmenaient;

car mon père, homme prévoyant et sage, aussitôt qu'il avait eu avis de notre bannissement, était parti pour aller chercher dans les pays étrangers un asile pour nous. Il avait enterré, dans un endroit dont moi seule ai connaissance, beaucoup de perles et de pierres de grande valeur, ainsi que des cruzades et des doublons d'or, et m'avait ordonné de ne point toucher à ce trésor, si nous étions obligés de partir avant son retour. J'obéis, et, comme je vous l'ai dit, nous passâmes en Barbarie avec mes oncles et d'autres parents ou alliés. L'endroit où nous nous arrêtâmes fut Alger, et c'était comme si nous nous étions arrètés dans l'enfer même. Le roi entendit parler de ma beauté, et bientôt la renommée l'instruisit de mes richesses, ce qui devint pour moi une circonstance heureuse. Il me fit venir devant lui, me demanda de quel endroit d'Espagne j'étais, et quel trésor j'apportais. Je lui nommai le lieu de ma naissance, et lui dis que mon trésor y était resté enterré, mais qu'il me serait facile de le ravoir pourvu que j'allasse moi-même le chercher. Ce que j'en disais était pour exciter sa cupidité et fermer ses yeux sur ma beauté. En ce moment, on vint lui dire qu'il était venu avec moi un des plus beaux jeunes hommes que l'on pût imaginer. Je compris tout de suite qu'on voulait parler de don Gaspar Grégorio, dont la beauté surpasse les plus remarquables. Je me troublai à la pensée du danger que courait don Gaspar; car, parmi ces barbares turcs, on fait plus de cas d'un beau et jeune garcon que de la plus belle femme du monde. Le roi voulut le voir et commanda qu'on le lui amenat, et il me demanda si ce qu'on lui disait à son sujet était vrai. Oui, sans doute, il est beau, répondis-je, comme inspirée du ciel, mais ce n'est point un garçon, c'est une fille comme moi; je vous supplie de me permettre d'aller lui remettre les habits de son sexe, afin qu'elle paraisse devant vous avec moins d'embarras et dans toute sa beauté. Il v consentit et me dit que, le jour suivant, nous aviserions aux moyens de me faire retourner en Espagne pour en tirer mon trésor. Je m'entretins avec don Gaspar, je l'avertis du danger qu'il cou rait s'il se présentait en homme, je l'habillai en femme maure. et, le même soir, je le présentai au roi, qui fut saisi d'admiration en le voyant, et résolut de le garder pour en faire présen

au Grand Seigneur. Pour éviter le danger qu'il pouvait y avoir pour lui-même à le mettre dans le sérail de ses femmes, il ordonna de le déposer chez des dames maures de grande considération, pour y être gardé et servi, et on l'y conduisit aussitôt. Je laisse à ceux qui connaissent les tourments de l'absence à juger de la douleur que nous causa notre séparation, car je ne peux nier que je l'aime. Le roi ordonna ensuite que je fusse reconduite en Espagne sur ce brigantin, accompagnée des deux Turcs qui sont ceux qui ont tué vos soldats. Ce renégat espagnol (elle signala celui qui le premier avait pris la parole) est aussi venu avec moi. Je sais qu'il est bon chrétien dans le cœur, et qu'il vient avec plus de désir de rester en Espagne que de retourner en Barbarie : quant à la chiourme du brigantin, ce sont des Maures et des Turcs qui ne servent qu'à ramer. Les deux Turcs, hommes avares et insolents, au mépris des ordres qu'on leur avait donnés de nous débarquer, le renégat et moi, à la première côte d'Espagne, en habits de chrétiens dont nous étions pourvus, ont préféré parcourir cette côte pour essaver d'y faire quelque prise; ils craignaient, s'ils nous mettaient à terre, que quelque accident imprévu arrivé à l'un ou à l'autre ne fit découvrir que le brigantin était en mer, et que les galères espagnoles, s'il y en avait sur cette côte, ne s'en emparassent. Nous avons apercu cette plage pendant la nuit. et, sans avoir nous-mêmes connaissance des quatre galeres, nous avons été découverts, et il en est résulté ce que vous avez vu. Enfin, don Grégorio, habillé en femme, est resté parmi des femmes, au milieu des périls de toute espèce, et moi, je me trouve ici les mains lices, n'attendant que la fin d'une vie qui déjà m'est à charge. Telle est, seigneurs, ma déplorable histoire aussi véridique que malheureuse. La seule grâce que je vous demande est de me laisser mourir en chrétienne, car je n'ai partagé en rien, comme je vous l'ai dit, la faute qu'ont commise ceux de ma nation.

Elle se tut. Ses yeux étaient gontlés de larmes, et elle en avait fait répandre un grand nombre à ses auditeurs. Le vice-roi, ému de compassion, s'approcha d'elle, sans lui dire une parole et délia de ses mains la corde qui attachait celles de la belle Maure. Tout le temps qu'elle avait parlé, un vieux pèlerin, qui

était entré dans la galère avec le vice-roi, avait tenu ses yeux fixés sur elle. A peine eut-elle fini sa narration qu'il tomba à ses pieds, et, les embrassant étroitement, il lui dit, au travers de mille sanglots : Malheureuse Anne Félix! ò ma fille! je suis ton père Ricote qui me disposais à t'aller chercher; car tu es mon àme, je ne saurais vivre sans toi. A ces mots, Sancho ouvrit les yeux, leva la tête qu'il tenait baissée, songeant à sa promenade forcée, fixa le pèlerin, et reconnut ce mème Ricote qu'il rencontra le jour de sa sortie du gouvernement. Il confirma que c'était bien là sa fille qui, depuis qu'elle avait les mains libres, tenait son père embrassé, mèlant ses larmes aux siennes. Oui, seigneurs, disait Ricote au général et au vice-roi, cette infortunée est ma fille, plus malheureuse en son sort que par son nom. Elle s'appelle Anne Félix, et son surnom est Ricote : sa beauté ne la recommande pas moins que mes richesses. J'étais sorti de mon pays pour aller chercher une retraite en pays étranger. L'ayant trouvée en Allemagne, je suis revenu sous cet habit de pèlerin, en compagnie de quelques Allemands, pour chercher ma fille, et déterrer beaucoup de richesses que j'avais cachées. Je n'ai point trouvé ma fille, mais bien mon trésor, que j'emporte avec moi, et, dans ce moment, par l'étrange rencontre dont vous ètes témoin, je retrouve ma fille chérie, ce trésor qui m'enrichit bien davantage. Si ses larmes, les miennes et notre innocence peuvent vous fléchir, ouvrez la porte à la miséricorde, usez-en envers nous qui n'avons jamais eu l'intention de vous offenser, et qui n'avons pris aucupe part aux desseins de nos compatriotes qui ont été justement bannis. Oui, dit Sancho, je reconnais Ricote : tout ce qu'il dit au sujet d'Anne Félix sa fille est la vérité; quant à ses allées et venues, ses bonnes ou mauvaises intentions, je ne m'en mèle point. Tous les spectateurs étaient émerveillés des ces rencontres surprenantes. Vos larmes l'emportent, belle Anne Félix, dit le général, je ne tiendrai pas mon serment; jouissez des jours que le ciel vous réserve, que ceux-là seuls qui ont eu l'insolence de commettre la faute en portent la punition. En même temps il ordonna de pendre aux antennes les deux Turcs qui avaient tué ses soldats; mais le vice-roi demanda instamment leur grace, faisant observer qu'il y avait

dans leur action plus de folie encore que de témérité. Le général se rendit à la prière du vice-roi, car la vengeance sied mal quand on est de sang-froid. Ensuite on s'occupa des moyens de tirer don Gaspar Grégorio de la position dangereuse dans laquelle il était resté. Ricote offrit pour y parvenir plus de deux mille ducats, qu'il avait en perles et en pierreries. On mit en avant plusieurs moyens; mais le meilleur fut celui du renégat, dont nous avons parlé : il offrit de retourner à Alger dans une petite barque à six bancs, avec des rameurs chrétiens. Lui seul en effet savait où et comment il pouvait débarquer, et connaissait la maison qu'habitait don Gaspar. Le général et le vice-roi hésitaient à se fier au renegat, et à lui confier des rameurs chrétiens; mais Anne Félix assura que l'on pouvait avoir confiance en lui, et Ricotes'engagea à payer la rancon des chrétiens s'ils étaient pris. Ces résolutions adoptées, le vice-roi regagna le rivage, suivi de don Antonio Moreno qui emmena avec lui la Mauresque et son père. Le vice-roi lui recommanda de les bien traiter, et mit à sa disposition tout ce qui dépendait de lui, tant la beauté d'Anne Félix lui avait inspiré d'intérêt et de bienveillance.

# CHAPITRE LXIV.

Qui traite de l'aventure qui, de toutes celles qui lui étaient arrivées, donna le plus de chagrin à Don Quichotte.

L'histoire rapporte que l'épouse de don Antonio accueillit Anne Félix avec beaucoup de joie; elle la reçut avec mille amitiés, aussi satisfaite de sa sagesse que de sa beauté: l'une et l'autre brillaient également dans la belle Maure, et toute la population de la ville se pressait pour la voir comme si elle avait été convoquée au son de la cloche. Don Quichotte dit à don Antonio, que le parti auquel on s'était arrêté pour rendre à don Grégorio la liberté, n'était pas bon, qu'il offrait plus de dangers que d'espoir de réussite, qu'il vaudrait beaucoup micux qu'on le passàt lui-même en Barbarie avec ses armes et son cheval, et qu'il le tirerait de là, en dépit de tous les infidèles, comme don Gayferos avait délivré sa femme Mélisandre. Faites attention, seigneur, dit Sancho, que ce fut en terre

ferme que don Gayferos enleva sa femme; que ce fut par la terre ferme qu'il la reconduisit en France. Mais dans ce cas-ci, si nous parvenons à délivrer don Grégorio, nous n'avons rien pour le ramener en Espagne, puisque la mer est entre deux. Il y a remède à tout, répondit Don Quichotte, si cen'est à la mort; notre bâtiment s'approchant du rivage, nous pourrons nous y embarquer malgré tout le monde. Vous nous le peignez bien facile, dit Sancho; mais du dit au fait il y a un grand trait: moi je m'en tiens au renégat, qui me paraît homme de bien et d'un bon caractère. Don Antonio dit que, si le renégat ne réussissait pas, on prendrait le parti de faire passer en Barbarie le grand Don Quichotte. Au bout de deux jours le renégat partit, accompagné de braves rameurs, dans une légère barque à six rames par banc, et deux jours après les galères prirent la route du Levant, après que le général eut prié le vice-roi de vouloir bien l'instruire de la suite des aventures d'Anne Félix et de la délivrance de Don Grégorio. Le vice-roi en prit l'engagement.

Un matin, Don Quichotte se promenait sur la plage, armé de pied en cap (car, disait-il souvent, les armes sont ma parure et le combat mon repos 1; aussi ne le voyait-on jamais sans elles); un matin, dis-je, il vit venir à lui un chevalier armé ainsi que lui de toutes pièces : une lune resplendissante était peinte sur son écu. S'étant approché à portée de la voix, il s'écria, s'adres-sant à Don Quichotte : Illustre chevalier et jamais assez loué Don Quichotte de la Manche, je suis le chevalier de la Blanche Lune, que peut-être ses hauts faits inouïs rappelleront à ta mémoire : je viens éprouver la force de ton bras, je viens me mesurer avec toi, pour te contraindre à confesser que ma dame, quelle qu'elle puisse être, est plus belle, sans comparaison, que ta Dulcinée du Toboso. Si tu l'avoues de bonne grâce, tu éviteras la mort, et m'épargneras la peine de te la donner; mais si tu veux combattre, et si je suis vainqueur, je n'exige autre chose de toi que de déposer les armes, de cesser de courir les aventures, et de te retirer pendant un an dans ta maison, où tu vivras en paix et dans un repos profitable sans mettre la main à l'épée, ainsi que l'exige la conservation de ton bien et le salut de ton âme. Si je suis vaincu, tu pourras disposer de

<sup>1</sup> Voyez tome ler

ma tète, de mes armes, de mon cheval, et la gloire de mes hauts faits s'ajoutera à la tienne. Vois ce que un préfères, et réponds-moi tout de suite, car je n'ai que ce seul jour pour terminer cette affaire.

Don Quichotte resta étonné de l'arrogance du chevalier de la Blanche Lune et du sujet de son défi, et lui répondit d'un ton grave et sévère : Chevalier de la Blanche Lune, dont les exploits ne sont pas parvenus jusqu'à présent à ma connaissance, je vous ferai jurer que vous n'avez jamais vu l'illustre Dulcinée; si vous l'aviez vue, vous ne vous seriez pas engagé dans un tel défi; sa beauté vous aurait désabusé, car il n'en existe pas d'autre qui puisse être comparée à la sienne. Ainsi, je ne dirai pas que vous en avez menti, mais bien que vous êtes dans l'erreur : l'accepte votre défi sur-le-champ, pour ne pas laisser passer le délai que vous avez fixé; j'adopte les conditions que vous m'avez proposées, et n'en excepte que cette transmission de vos exploits, parce que je ne les connais point : je me contente des miens tels qu'ils sont. Prenez donc autant de champ que vous voudrez, j'en ferai de même, et saint Pierre bénisse celui que Dieu aura choisi.

On avait découvert de la ville le chevalier de la Blanche Lune, et le vice-roi avait été averti qu'il était en conférence avec Don Quichotte. Il crut que c'était quelque nouvelle aventure préparée par don Antonio, ou quelque autre gentilhomme de la ville, et descendit aussitôt sur la plage, suivi de don Antonio et d'un grand nombre de cavaliers, au moment où Don Quichotte faisait tourner bride à Rossinante pour prendre le champ nécessaire. Voyant les deux chevaliers se disposer à fondre l'un sur l'autre, il se mit entre eux deux, et leur demanda quelle était la cause d'un combat si subit. Le chevalier de la Blanche Lune lui répondit qu'il s'agissait d'une prééminence de beauté, et, en peu de mots, lui conta ce qu'il avait dit à Don Quichotte, et comment les conditions du défi étaient acceptées de part et d'autre. Le vice-roi s'approcha de don Antonio, et lui demanda tout bas s'il connaissait ce chevalier de la Blanche Lune, et si c'était quelque nouveau tour que l'on voulait jouer à Don Quichotte. Don Antonio répondit qu'il ne le connaissait pas, et ignorait si ce défi était une plaisanterie ou non. Cette réponse

tint le vice-roi indécis s'il laisserait ou non ce combat aller plus avant. Cependant, ne pouvant se persuader que ce ne fût point une plaisanterie, il se recula en disant : Seigneurs chevaliers, s'il n'y a point ici d'autre moyen que de confesser ou de mourir; si le seigneur Don Quichotte est sur ses treize, et vous, seigneur de la Blanche Lune, sur vos quatorze, à la grâce de Dieu, le champ est libre. Le chevalier de la Blanche Lune remercia fort civilement le vice-roi de la permission qu'il leur donnait et Don Quichotte fit de même. Celui-ci se recommandant de tout son cœur à Dieu et à sa dame Dulcinée, comme il avait coutume de le faire toutes les fois qu'il s'engageait dans un combat, tourna de nouveau pour prendre plus de champ, et imiter l'exemple que lui en donnait son adversaire; puis, sans trompette, sans aucun instrument guerrier qui leur donnât le signal, ils tournèrent tous deux en même temps la bride de leurs chevaux. Celui de l'inconnu était plus léger que Rossinante; il fournit à lui seul les deux tiers de la carrière, et là, porta un choc si violent à Don Quichotte, sans le toucher de sa lance, qu'il parut lever à dessein, que Rossinante et son maître allèrenten grand péril rouler à terre. Aussitôt l'inconnu courut à Don Quichotte, posa la pointe de sa lance sur la visière et lui dit : Vous êtes vaincu, chevalier, et vous êtes mort si votre aveu n'est pas conforme aux conditions du combat. Don Quichotte, étourdi, brisé de sa chute, sans lever sa visière, répondit d'une voix faible et qui semblait sortir d'un tombeau : Dulcinée du Toboso est la plus belle des femmes, et moi le plus infortuné des chevaliers. Mon malheur ne doit pas faire de tort à la vérité. Pousse ta lance, chevalier, ôte-moi la vie puisque tu m'as ravi l'honneur. Non, certes, dit le chevalier de la Blanche Lune, je n'en ferai rien. Que la beauté de madame Dulcinée, que sa renommée soient intactes; je me contente que le grand Don Quichotte se retire dans sa maison pendant un an, ou tout le temps que je lui prescrirai, ainsi que nous en sommes convenus avant le combat. Le vice-roi, don Antonio et beaucoup d'autres entendaient ces paroles; ils entendirent aussi que Don Quichotte répondit que, puisqu'on ne lui demandait rien qui fût au préjudice de Dulcinée, il accomplirait tout le reste avec la ponctualité d'un véritable et loval chevalier. Cette confession faite, le chevalier de la Blanche Lune tourna bride, salua de la tête le vice-roi, et entra dans la ville au petit galop. Le vice-roi pria aussitôt don Antonio de le suivre, pour apprendre à quelque prix que ce fût qui il était.

Cependant on releva Don Quichotte, on lui découvrit la figure, on le trouva blème et tout couvert d'une sucur froide. Rossinante était si froissé qu'il ne pouvait se mouvoir. Sancho, tout triste, tout consterné, ne savait que dire ni que faire. Cette aventure lui semblait un songe, l'effet d'un nouvel enchantement. Il voyait son maître vaincu, obligé d'ètre un an sans prendre les armes. La gloire de ses exploits lui semblait obscurcie, les espérances conçues sur ses nouvelles promesses, évanouies comme la fumée que dissipe le vent. Il craignait que Rossinante ne fût estropié, et son maître disloqué, et ce n'eût pas été peu de fortune s'il était resté disloqué '. Enfin, on emporta Don Quichotte à la ville, dans une chaise à bras qu'avait envoyé chercher le vice-roi : et celui-ci y rentra aussi, curieux de savoir quel était ce chevalier de la Blanche Lune qui avait mis Don Quichotte en si triste état.

## CHAPITRE LXV.

Où l'on fait connaître qui était le chevalier de la Blanche Lunc, avec la délivrance de don Grégorio, et autres événements.

Don Antonio Moreno suivit le chevalier de la Blanche Lune, que poursuivit aussi un grand nombre d'enfants jusqu'à la porte d'une hôtellerie de l'intérieur de la ville. Don Antonio y pénétra, résolu de parvenir à le connaître. Un écuyer était venu au-devant de lui pour le recevoir et le désarmer. Il s'enferma dans une salle basse, et don Antonio avec lui, qui mourait d'envie de savoir qui il était. Le chevalier de la Blanche Lune voyant que ce gentilhomme ne le quittait point, lui dit : Je sais bien, seigneur, pourquoi vous venez, vous voulez savoir qui je suis; comme je n'ai pas de motif pour le cacher, pendant que mon valet me désarme, je vais vous le dire sans altérer en rien la vérité. Sachez donc que je m'appelle le bachelier Sanson Carrasco; je suis du même village que Don Quichotte, dont la folie excite notre compassion à nous tous qui le connaissons.

<sup>4</sup> Jen de mets sur deslocado. Di leque, ou ure de sa telre, du met laco, tou.

Je suis un de ceux qu'elle a touchés le plus vivement. Persuadé que le repos seul peut lui rendre la raison, j'ai cherché les moyens de le ramener chez lui, et de le fixer dans sa maison. Il y a trois mois environ, je lui barrai le chemin comme chevalier errant, sous le nom de chevalier des Miroirs, avec l'intention de le combattre et de le vaincre sans lui faire de mal. J'avais mis pour condition du combat que le vaincu serait à la disposition du vainqueur, et, comme je le tenais d'avance pour vaincu, je voulais exiger de lui qu'il s'en retournât dans sa maison, et qu'il n'en sortit pas d'un an, espérant que, durant cet intervalle, on pourrait le guérir. Mais la fortune en ordonna autrement: ce fut lui qui me vainquit; il me renversa de cheval, et mon plan avorta. Il poursuivit sa route, et moi, je m'en retournai vaincu, honteux et moulu de ma chute, qui fut assez grave. Cependant, je ne perdis pas pour cela le projet de revenir à la charge et de le vaincre, ce que j'ai fait aujourd'hui. Il est si exact à observer les lois de la chevalerie errante, que je ne fais aucun doute qu'il tiendra sa parole. Voilà, seigneur, sans aucune réticence, ce que vous désiriez savoir. Je vous supplie de ne point me découvrir, et de ne point dire à Don Quichotte qui je suis, afin que mes soins et mes bonnes intentions ne soient pas perdus, et que ce pauvre homme puisse recouvrer le jugement qu'il a excellent quand il n'est pas troublé par les extravagances de la chevalerie.

Ah! seigneur, répondit don Antonio, Dieu vous pardonne le tort que vous avez fait à tout le monde en voulant rendre sage le plus agréable des fous. Ne voyez-vous pas que tout l'avantage qu'on pourra retirer de la sagesse de Don Quichotte n'égalera jamais le plaisir qu'il donne avec ses folies? Pour moi, je m'imagine que tout le talent du seigneur bachelier ne pourra jamais ramener à la raison un homme aussi complétement fou, et, si ce vœu n'était contraire à la charité chrétienne, je dirais que Don Quichotte ne guérisse jamais, car par sa guérison nous perdrons non seulement ses agréments, mais encore ceux de Sancho, dont une seule saillie peut charmer la mélancolie même. Toutefois je me tairai, je ne dirai mot à personne, pour voir sije me trompe en pensant que tout le zèle du seigneur Carrasco sera sans effet. Celui-ci répondit que l'affaire lui parais-

sait en bon train, et qu'il en espérait un heureux succès. Après les offres de service que lui fit don Antonio, Carrasco prit congé de lui. Il fit lier ses armes sur un mulet, remonta sur le cheval qui lui avait servi pour combattre, sortit de la ville le même jour, et retourna dans son village sans qu'il lui arrivàt rien qui mérite d'ètre raconté dans cette véridique histoire. Don Antonio rendit compte au vice-roi de ce que lui avait appris Carrasco. Le vice-roi n'en fut guère satisfait, car par la retraite de Don Quichotte, on perdait tout l'agrément que l'on pouvait attendre de ses folies.

Don Quichotte demeura six jours au lit, triste, pensif, souffrant, toujours occupé de sa défaite. Sancho cherchait à le consoler. Entre autres raisons : Seigneur, lui disait-il, relevez la tête, réjouissez-vous si vous pouvez, et rendez grâces au ciel de n'avoir du moins, après avoir été porté par terre, aucune côte rompue. Ne savez-vous pas que où l'on donne on recoit, et que là où il y a des chevilles il n'y a pas toujours du lard? Faites la figue au médecin, puisque vous n'avez pas besoin de lui pour guérir cette maladie. Retournons chez nous, et cessons d'aller chercher les aventures dans des terres inconnues. Tout bien considéré, c'est moi qui perds le plus ici quoique vous soyez le plus maltraité. J'ai laissé avec le gouvernement le désir d'être gouverneur, mais je n'ai pas perdu l'envie d'ètre comte, ce qui ne pourra jamais avoir lieu si vous renoncez à être roi en quittant la profession de la chevalerie, ainsi mes espérances s'en vont en fumée, Tais-toi, Sancho, tu vois bien que ma retraite ne doit durer qu'un an. Je reprendrai aussitôt après mes honorables exercices, et je ne manquerai ni de royaume à conquérir ni de comté à te donner. Dieu vous entende, ait Sancho, et que le péché soit sourd? J'ai toujours entendu dire qu'une bonne espérance vaut mieux qu'une mauvaise possession.

Ils en étaient là quand don Antonio entra d'un air extrêmement satisfait. Bonnes nouvelles, dit-il, seigneur Don Quichotte, don Grégorio et le renégat qui est allé le chercher sont déjà arrivés au port; que dis-je, au port? ils sont chez le vice-roi et seront ici dans un moment. Don Quichotte en montra quelque satisfaction et dit: Je l'avoue, j'aurais préféré que la chose tournat autrement, parce qu'alors j'aurais été contraint de passer en Barbarie, où, par la force de mon bras, j'aurais donné la liberté non seulement à don Grégorio, mais encore à tous les chrétiens qui se trouvent en captivité. Mais que dis-je, misérable! ne suis-je pas le vaincu, ne suis-je pas le renversé, le condamné à ne porter les armes de toute une année? Que puis-je promettre, de quoi puis-je me vanter s'il m'appartient plutôt de manier la quenouille que l'épée? Cessez sur ce point, seigneur, dit Sancho. Vive la poule encore qu'elle ait la pépie. Aujourd'hui pour toi, demain pour moi. Dans toutes ces affaires de rencontres et de chutes, on ne peut compter sur rien ; celui qui tombe aujourd'hui peut se relever demain, à moins qu'il n'aime mieux garder le lit, c'est-à-dire se laisser tellement abattre qu'il ne puisse recouvrer de nouvelles forces pour de nouveaux combats. Levez-vous donc pour recevoir don Grégorio, car tout le monde me paraît en l'air, et il doit être déjà dans la maison. Sancho disait vrai, car le renégat et don Grégorio ayant rendu compte au vice-roi du succès de l'expédition, le jeune homme, empressé de voir Anne Félix, était venu avec le renégat chez don Antonio. Dans la traversée il avait changé les habits de femme sous lesquels il était parti d'Alger contre ceux d'un esclave parti avec lui; mais en quelque habit qu'il fût, il n'aurait pas paru moins digne d'être envié, servi et estimé, car il était d'une beauté surprenante et paraissait avoir dix-sept à dix-huit ans. Ricote et sa fille allèrent à sa rencoutre, le père pleurant de joie, la jeune fille avec un maintien modeste. Les amants ne s'embrassèrent pas, car où existe beaucoup d'amour il n'y a pas beaucoup de hardiesse. Les deux beautés réunies de don Grégorio et d'Anne Félix excitèrent l'admiration de tous ceux qui étaient présents; le silence des deux amants était assez expressif, et leurs yeux plus que leurs paroles furent les interprètes de leur joie et de leurs honnêtes sentiments. Le renégat raconta les moyens dont il s'était servi pour délivrer don Grégorio; celui-ci fit le récit des dangers qu'il avait courus dans la maison des femmes auprès desquelles il avait été placé. Il abrégea son discours, et, par la sobriété de ses paroles, il fit voir que la raison en lui avait devancé l'age, Finalement, Ricote paya généreusement les rameurs

et le renégat. Celui-ci rentra dons le giron de l'Église, et de membre gangrené devint sain et net par le secours du repentir et de la pénitence. Deux jours après, don Antonio et le viceroi s'occupèrent des moyens d'obtenir, pour Anne Félix et son père, la permission de rester en Espagne; il ne leur paraissait pas qu'il y eût de l'inconvénient à y garder une fille si pieuse et un père si plein de loyales intentions. Don Antonio, que d'autres affaires appelaient à la cour, offrit d'y suivre cette négociation, donnant à entendre qu'avec des présents et des protections, on y venait à bout de beaucoup de choses difficiles. Non, dit Ricote, qui se trouvait présent, il n'y a rien à espérer de l'argent ni de la faveur; car dons, prières, promesses, douleurs, sont sans accès auprès du grand don Bernardino de Velasco, comte de Salazar, chargé par le roi de notre expulsion. Quoigu'il sache allier la miséricorde à la justice, il a vu que tout le corps de notre nation est souillé et pourri, et il use plutôt du cautère qui brûle que de l'onguent qui adoucit. C'est pourquoi, avec prudence, sagacité, diligence, et favorisé par la crainte qu'il inspire, il a porté sur ses robustes épaules le poids de cette difficile entreprise; il l'a mise à fin, sans que nos fraudes, nos ruses, nos stratagêmes, nos soins et toute notre industrie aient pu endormir ses yeux d'Argus, qu'il tient toujours ouverts afin qu'aucun de nous ne demeure, ne se recèle comme une plante cachée, qui, avec le temps, pourrait pulluler et produire des fruits venimeux dans cette Espagne, aujourd'hui si nette et si bien débarrassée des craintes où la tenait notre multitude. Héroïque résolution du grand Philippe III! sagesse inouïe d'en avoir confié l'exécution à don Bernardino de Velasco! Quoi qu'il en soit, dit don Antonio. i'v mettrai tous mes soins quand j'y serai, fasse ensuite le ciel ce qu'il voudra. Don Grégorio viendra avec moi consoler ses parents, qui doivent être fort affligés de son absence. Anne Félix restera dans ma maison avec ma femme, ou bien dans un couvent, et je sais que le seigneur vice-roi trouvera bon que le bon Ricote demeure chez lui jusqu'à ce qu'on voie la tournure que prendra l'affaire. Le vice-roi donna son assentiment à tout. Don Grégorio, instruit de ce qui se passait, refusait d'abord de quitter Anne Félix. Cependant, le désir de voir ses parents.

pour revenir ensuite auprès d'elle, le détermina. Anne Félix resta avec la femme de don Antonio, et Ricote dans la maison du vice-roi. Le jour du départ de don Antonio arriva, celui de Den Quichotte et de Sancho eut lieu deux jours après; sa chute ne lui permit pas de se mettre plus tôt en chemin. Il y eut beaucoup de soupirs, de sanglots, de larmes, d'évanouissements à la séparation des deux amants. Ricote offrit mille écus à don Grégorio, s'il les voulait, mais il les refusa, et en emprunta cinq seulement à don Antonio, avec promesse de les lui faire tenir à la cour. Ils partirent tous deux, et ensuite Don Quichotte désarmé et en habit de voyage, Sancho à pied, parce que le grison était chargé des armes.

#### CHAPITRE LXVI.

Qui contient ce que verra celui qui le lira, ou entendra celui qui l'entendra lire.

Au sortir de Barcelone, Don Quichotte retourna voir le lieu de sa défaite. Ici fut Troie! s'écria-t-il; ici mon malheur, et non ma couardise, m'a ravi toute la gloire que j'avais acquise; ici la fortune m'a fait éprouver son inconstance; ici mes exploits se sont obscurcis, et ma renommée est tombée pour ne se relever jamais. Seigneur, dit Sancho après ces plaintes, il appartient aussi bien à un cœur généreux d'avoir de la résignation dans les disgraces que de la joie dans la prospérité. J'en juge par moi-même : si j'étais joyeux lorsque j'étais gouverneur, maintenant que je suis écuyer, et à pied, je ne suis pas triste. J'ai ouï dire que celle qu'on appelle la Fortune est une femme ivre, fantasque et surtout aveugle; ainsi, elle ne voit pas ce qu'elle fait, et ne sait qui elle abaisse et qui elle élève. Tu es un grand philosophe, Sancho, répondit Don Quichotte, et tu parles avec beaucoup de sagesse: je ne sais qui te l'a appris. Je te dirai qu'il n'y a au monde fortune ni événements bons ou mauvais qui arrivent au hasard : ils sont amenés par une particulière providence du ciel, et de là vient qu'on dit communément que chacun est l'artisan de sa fortune. Je l'ai été de la mienne, mais je n'y ai point apporté la prudence convenable, ma présomption m'a perdu : j'aurais dù penser que la faiblesse de Rossinante ne pourrait résister contre la force et la grandeur du cheval du chevalier de la Blanche Lune. Je m'aventurai cependant : j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été renversé: mais si j'ai perdu l'honneur, je n'ai pas perdu ni pu perdre le courage de tenir ma parole. Quand j'étais chevalier errant, audacieux, vaillant, mon bras et mes actions rendaient témoignage de mon intrépidité; maintenant, simple écuyer à pied, je prouverai ma loyauté en tenant ma parole. Marchons donc, ami Sancho, et allons passer dans notre pays cette année de noviciat. Dans cette retraite, nous reprendrons de nouvelles forces pour retourner au métier des armes, que je n'oublierai jamais. Seigneur, répondit Sancho, cheminer à pied n'est pas chose si agréable, qu'elle me donne envie de faire de grandes journées. Laissons ces armes accrochées à quelque arbre en place d'un pendu, alors je monterai sur le dos de mon roussin, et les pieds au-dessus du sol, nous ferons nos journées aussi longues que vous le désirerez; car, de penser qu'à pied ie fournirai de longues traites, c'est inutile. Tu as raison, Sancho, dit Don Quichotte, suspendons ici mes armes en trophée, et gravons au bas ou à l'entour l'inscription que portait le trophée des armes de Roland:

Nul ne les touche, s'il ne peut les disputer à Roland.

Tout ceci est à merveille, reprit Sancho, et si ce n'est la faute qu'il nous ferait pour la route, je serais presque d'avis de pendre aussi Rossinante. Ni lui ni les armes, dit Don Quichotte, ne doivent être pendus, pour qu'on ne dise pas à bon service mauvaise récompense. C'est bien dit, répondit Sancho; car, suivant l'opinion des sages, la faute de l'âne ne doit pas retomber sur le bât, et puisque votre seigneurie est la cause du mal, vous devez vous châtier vous-même, et ne pas vous en prendre à la bénignité de Rossinante, à des armes sanglantes et brisées, ni à la délicatesse de mes pieds, en voulant qu'ils fassent plus de chemin qu'ils ne peuvent. En raisonnant ainsi, la journée se passa, et quatre autres ensuite sans qu'aucun obstacle arrêtât leur route.

Le cinquième jour, à l'entrée d'un village, ils trouverent à la

porte d'une hôtellerie beaucoup de gens réunis là gaiement, parce que c'était un jour de fête. Quand ils approchèrent, un paysan dit à haute voix : Un de ces deux seigneurs qui viennent, et qui ne connaissent point les parties, nous dira ce qu'il faut faire dans notre gageure. Oui certes, je vous le dirai en toute équité, répondit Don Quichotte, si je comprends bien ce dont il est question. Mon bon seigneur, dit le paysan, voici le fait: Un homme de ce village, si gros qu'il pèse onze arrobes 1, a défié à la course un autre paysan qui n'en pèse pas plus de cinq2. La condition a été de courir cent pas avec poids égal. Nous demandames au provocateur comment il fallait rendre les poids égaux ; il répondit que le défié qui ne pesait que cinq arrobes devait mettre sur son dos six arrobes de fer, et qu'ainsi la balance serait égale. Non pas cela, dit Sancho, avant que Don Quichotte eût ouvert la bouche; c'est à moi qui, comme tout le monde le sait, sors d'être juge et gouverneur, qu'il appartient d'éclaircir ce doute, et de porter un jugement dans toute affaire. A la bonne heure, dit Don Quichotte, réponds, ami Sancho; aussi bien je ne saurais donner une mie de pain à un chat, tant i'ai l'esprit troublé et renversé. Avec cette permission, Sancho dit aux paysans qui l'entouraient la bouche ouverte, attendant la sentence: Frères, ce que demande le gros homme n'est point raisonnable, et n'a pas l'ombre d'équité. Si ce que l'on dit est vrai que le défié peut choisir les armes, il ne les prendra pas telles qu'elles l'accablent et l'empèchent d'ètre vainqueur : ainsi mon avis est que le gros provocateur se coupe, se taille, s'enlève de tel endroit du corps qu'il lui plaira, six arrobes de chair; de cette manière il n'en pèsera plus que cinq comme son adversaire, et ils pourront courir avec égalité. Par Dieu, dit un laboureur qui écoutait la sentence de Sancho, ce seigneur a parlé comme un bienheureux, et jugé comme un chanoine. Mais, cependant, à coup sûr l'homme gras ne voudra pas se couper une once de chair, à plus forte raison six arrobes. Le meilleur, dit un autre, est qu'ils ne courent pas, pour que le maigre ne s'écrase pas avec le poids du fer, et que le gras ne se coupe pas la chair. Mettons

<sup>1 273</sup> livres de seize onces.

<sup>2 425</sup> livres.

la moitié de la gageure en vin, et conduisons ces deux seigneurs à la taverne où l'on vend du meilleur; je prends le tout sur moi '. Je vous remercie, seigneurs, dit Don Quichotte, je ne saurais m'arrêter un moment; de tristes pensées, des événements fâcheux me font paraître incivil, et m'obligent à marcher plus vite que je ne le voudrais. En disant ces mots, il donna de l'éperon à Rossinante et passa outre, laissant tous ces paysans aussi étonnés de son étrange figure que de la sagesse de celui qu'ils prirent pour son serviteur. Un des paysans se mit à dire: Si le domestique est si sage, que doit donc être le maître? Je gage que s'ils vont étudier à Salamanque, en un tour de main ils deviendront alcades de cour: car tout n'est que jeu, si ce n'est d'étudier et d'étudier encore, avoir du bonheur et des protections, puis, lorsque moins on y pense, on se trouve la verge du juge en main ou la mitre sur la tète.

Le maître et le serviteur passèrent la nuit au milieu des champs et sous la voûte du ciel. Le lendemain, poursuivant leur route, ils virent venir vers eux un homme à pied, portant une besace au cou, et à la main une espèce de javelot ou bâton ferré, équipage ordinaire des piétons. Cet homme en s'approchant de Don Quichotte doubla le pas, courut presque pour arriver à lui, et, embrassant sa cuisse droite, car il ne pouvait atteindre plus haut, lui dit d'un air joyeux : O monseigneur Don Quichotte de la Manche! quelle satisfaction aura mon sei · gneur le duc quand il saura que vous retournez à son château. où il est encore avec madame la duchesse! Je ne vous connais point, ami, répondit Don Quichotte, et ne puis savoir qui vous êtes, si vous ne me l'apprenez. Seigneur, dit le piéton, je suis Tosilos, laquais de monseigneur le duc: c'est moi qui refusai de vous combattre, au sujet du mariage de la fille de doña Rodriguez. Vrai Dieu! s'écria Don Quichotte, est-il possible que ce soit vous que les enchanteurs qui me poursuivent ont métamorphosé en ce laquais que vous dites pour m'enlever l'honneur de ce combat? Ne dites pas cela, mon bon seigneur, répondit le messager, il n'va eu enchantement ni métamorphose aucune. l'étais Tosilos, laquais pour entrer dans la barrière, et Tosilos

<sup>1</sup> Sah . m. Li capa quando llusca : sur moi la cape quand il pleuvia.

laquais quand j'en sortis. J'ai voulu me marier sans combattre, parce que la jeune fille me plaisait; mais je sus bien trompé dans mon attente, car vous ne fûtes pas plus tôt parti du château que le duc mon seigneur me sit donner cent coups de bâton pour n'avoir pas suivi les ordres qu'il m'avait donnés avant d'entrer en lice. La fin du tout a été que la jeune fille est déjà religieuse, que doña Rodriguez est retournée en Castille, et que moi, je vais à Barcelone porter des lettres au vice-roi de la part de mon maître. J'ai ici une calebasse pleine de bon vin; si vous désirez en prendre un trait pur, quoiqu'il soit un peu chaud, avec un morceau de fromage de Tronchon, il y a de quoi exciter la soif quand elle dort. J'accepte l'offre, dit Sancho, et trève de cérémonie ; que le bon Tosilos nous serve à boire en dépit de tous les enchanteurs qu'il y ait aux Indes. Sancho, dit Don Quichotte, tu es le premier glouton du monde et le plus grand ignorant de la terre, puisque tu ne t'apercois pas que ce courrier est enchanté, et que c'est un faux Tosilos: reste avec lui, rassasie-toi: moi je vais aller devant à petits pas, en attendant que tu me rejoignes.

Tosilos se mità rire; il tira sa calebasse, prit son fromage dans son sac avec du pain, puis lui et Sancho s'assirent sur l'herbe fraiche, et en parfait accord travaillèrent si bien qu'ils ne laissèrent absolument rien de ce que contenaient la gourde et le bissac, et léchèrent les lettres parce qu'elles sentaient le fromage. Tosilos dit à Sancho: Je crois, ami, que ton maître doit être fou. Comment doit, répondit Sancho, il ne doit rien à personne. Il paye tout, et surtout quand la monnaie est la folie. Je le vois bien, et je le lui dis à lui-même; mais de quoi cela sert-il, surtout à présent qu'il est anéanti pour avoir été vaincu par le chevalier de la Blanche Lune? Tosilos lui demanda le récit de cette aventure; mais Sancho répondit qu'il serait malhonnête de faire attendre son maître; qu'un autre jour, s'ils se rencontraient, il trouverait le temps de le satisfaire. Il se leva, secoua ses habits, fit tomber les miettes restées dans sa barbe, poussa le grison devant lui, et disant adieu à Tosilos, rejoignit son maître, qui l'attendait à l'ombre d'un arbre.

### CHAPITRE LXVII.

De la résolution que prit Don Quichotte de se faire berger, et de mener la vie pastorale pendant l'année de son inaction, avec d'autres événements agreables.

Si Don Quichotte, avant sa défaite, était sans cesse agité d'une foule de pensées, elles le tourmentaient bien davantage depuis sa chute. Sous cet arbre où nous l'avons laissé, mille réflexions l'assaillaient et le piquaient comme les mouches s'abattent sur le miel. Les unes avaient pour objet le désenchantement de Dulcinée, d'autres la vie qu'il devait mener pendant sa retraite forcée. Sancho arriva, et se loua des manières généreuses de Tosilos. Est-il possible, lui dit Don Ouichotte, que tu puisses t'imaginer que ce soit un véritable laquais? Il me paraît que tu as oublié Dulcinée changée en paysanne, et le chevalier des Miroirs transformé en bachelier Carrasco, toutes œuvres des enchanteurs qui me persécutent. Mais, dis-moi, as-tu demandé à ce Tosilos, comme tu dis, ce que Dieu a fait d'Altisidore? a-t-elle pleuré mon absence, ou bien a-t-elle mis en oubli les amoureuses pensées qui la tourmentaient quand j'étais là. Les miennes, répondit Sancho, n'étaient pas telles qu'elles m'aient laissé le temps de faire des questions aussi futiles. Pardieu, seigneur, êtes-vous bien dans la position de vous informer des pensées d'autrui, surtout de pensées amoureuses? - Écoute, Sancho, il y a une grande différence entre les actions que l'amour fait faire, et celles qui sont dictées par la reconnaissance. Un chevalier peut bien être sans amour, mais en toute rigueur il ne saurait être ingrat. Altisidore m'aimait fort, à ce qu'il paraît; elle m'a donné les trois mouchoirs que tu sais ; elle a pleuré à mon départ ; elle m'a maudit, m'a dit des injures, s'est plainte publiquement sans être retenue par la honte, toutes preuves qu'elle m'adorait, car la colère des amants s'exhale en malédictions. Je n'avais point d'espérances à lui donner, ni de trésor à lui offrir, car mes espérances se confondent toutes en Dulcinée, et les trésors des chevaliers errants, comme ceux des fantômes, sont apparents et trompeurs. Je ne puis donc lui donner que ce souvenir que je conserve d'elle, toutesois sans préjudice de celui de Dulcinée, à qui tu fais grand tort par les délais que tu apportes à te fustiger et châtier ta chair, que je voudrais voir mangée des loups, puisque tu aimes mieux la garder pour les vers, que de la faire servir au soulagement de cette dame infortunée. Seigneur, répondit Sancho, s'il faut vous dire la vérité je ne puis me persuader que les coups de fouet de mes fesses aient quelque chose à voir avec les euchantements des enchantés. C'est comme si nous disions: la tête vous fait mal, frottez-vous les genoux. Au moins j'oserai bien jurer que, dans toutes les histoires de chevalerie errante que vous avez lues, vous n'avez pas trouvé un seul désenchantement par coups de fouets. Mais que ce soit oui ou non, je me les donnerai quand la volonté m'en viendra, et que j'aurai le temps et la commodité de le faire. Dieu le veuille, répondit Don Quichotte, et te fasse la grâce de te pénétrer de l'obligation où tu es d'assister ma dame, qui est aussi la tienne, puisque tu es à moi.

Ils cheminaient toujours en devisant ainsi, et arrivèrent à l'endroit où ils avaient été renversés et foulés aux pieds par les taureaux. Don Quichotte le reconnut. Voici, dit-il, la prairie où nous rencontràmes les gentilles bergères et les galants bergers qui voulaient imiter et renouveler ici la pastorale Arcadie, projet aussi neuf que judicieux. Pour l'imiter à notre tour, et si ce dessein te plaît, Sancho, je serais d'avis que nous aussi nous nous fissions bergers au moins pendant tout le temps de ma retraite. J'achèterai quelques brebis et toutes les choses nécessaires aux occupations pastorales, je m'appellerai le berger Quichotis, et toi, le berger Pancino. Nous irons par les montagnes, les bois, les prairies, chantant ici, soupirant ailleurs, nous désaltérant au liquide cristal des fontaines, sur le bord des limpides ruisseaux, des fleuves abondants. Le chêne bienfaisant nous prodiguera son doux fruit; le liége robuste nous fournira des siéges commodes; le saule, une ombre salutaire; les roses, leur parfum; les prairies, leurs tapis nuancés des plus riches couleurs; un air pur et brillant nous rafraichira de son haleine; la lune et les étoiles nous prèteront leur douce lumière au milieu de l'obscurité de la nuit. Les chants feront nos plaisirs; les soupirs même auront pour nous des charmes : Apollon nous dictera des vers, l'Amour des idées, et nous nous rendrons fameux non seulement dans ce siècle, mais dans les siècles à venir. Pardieu! dit Sancho, ce genre de vie me plait extrêmement, et semble fait pour moi. Maître Nicolas le barbier et le bachelier Samson Carrasco n'en auront pas plus tôt été témoins qu'ils voudront le suivre et se faire bergers avec nous. Dieu veuille même qu'il ne prenne pas fantaisie au curé de se mettre de la partie, car il est joyeux et aime à se divertir. Tu as bien raison, Sancho, reprit Don Quichotte; si le bachelier Samson entre dans le corps pastoral, comme je n'en doute pas, il pourra s'appeler le pasteur Sansonino ou bien Carrascon, et le barbier Nicolas, Niculoso, comme l'ancien Boscan fut surnommé Nemoroso. Pour le curé, je ne sais trop quel nom nous lui donnerons, à moins de le dériver de sa qualité, et de l'appeler le berger Curiambro. Les bergères dont nous devrons être les amants, nous leur trouverons des noms aussi aisément qu'on choisit des poires, et comme celui de ma dame convient aussi bien à une bergère qu'à une princesse, je n'ai pas besoin de me mettre en peine d'en chercher un autre qui lui aille mieux. Toi, Sancho, tu donneras à la tienne le nom que tu voudras. Je ne pense pas, dit Sancho, lui en donner d'autre que celui de Teresona, qui s'appliquera juste à son embonpoint et à son véritable nom, puisqu'elle s'appelle Thérèse. Lorsque je la célébrerai dans mes vers, je prouverai la chasteté de mes désirs, puisque je n'irai pas chercher mon pain blanc dans la maison d'autrui. Pour le curé, il sera bon qu'il n'ait pas de bergère, pour donner hon exemple, et si le bachelier en veut une, c'est son affaire. Vrai dieu! dit Don Quichotte, quelle vie nous allons nous donner, Sancho, mon ami! que de chalumeaux vont enchanter nos oreilles, que de musettes de Zamora, de tambourins, de sonnettes et de rebecs 1! Si nous avions à joindre à ces différents genres de musique le son des albogues 2, il ne nous manquerait presque aucun instrument pastoral. — Qu'est-ce que c'est que des albogues? demanda Sancho, je n'en ai jamais entendu parler, et n'en ai jamais vu. - Les albogues sont des plaques semblables au dessous d'un chandeher de cuivre, qui

<sup>1</sup> Ancien violon a trois cordes.

<sup>2</sup> Sorte de cymbale.

frappées l'une contre l'autre par le côté creux donnent un son qui, sans être harmonieux ni très agréable, ne déplait pas, et s'accorde bien avec la rusticité de la cornemuse et du tambourin. Le nom d'alboques est maure comme tous ceux qui, dans notre castillan, commencent par al, tels que almohaza 1, almorzar 2, alhombra 3 alguacil 4, alhuzema 5, almacen 6, alcancia 7, et autres semblables, car il doit en exister un peu plus. Notre langue possède seulement trois mots mauresques terminés en i; savoir : borcequi 8, zaquizami 9 et maravedi 10, Pour alheli 11 et alfaqui 12, l'i final et l'al initial font connaître que ces mots sont arabes. Je te dis cela en passant, parce que ce mot d'alboques me l'a remis en mémoire. Quant au métier de berger, ce qui nous aidera beaucoup à le faire en perfection est que je suis un peu poëte, comme tu le sais, et que Samson Carrasco l'est au suprême degré. Je ne dis rien du curé, mais je crois bien qu'il en tient un peu; quant à maître Nicolas, je n'en doute pas, car tous les barbiers jouent de la guitare et font des couplets. Je chanterai les tourments de l'absence ; toi, tu célébreras la constance en amour: Carrascon se plaindra d'être dédaigné, le curé Curiambro de ce qui lui conviendra; ainsi tout ira à merveille. Ah! seigneur, dit Sancho, je suis si malheureux que je crains bien de ne pas voir le jour où je me livrerai à ce genre de vie. Oh! que de jolies cuillères de bois je ferai quand je serai berger; que de migas 13, de crème, de guirlandes, de bagatelles pastorales! si elles ne m'acquièrent pas la re-

- 1 Étrille.
- 2 Déjeuner. Pellicer le dérive de mordeo, je mords.
- 3 Tapis.
- 4 Homme de justice. Probablement formé du verbe guaver, défendre, gard, r. secourir.
  - 5 Lavande.
  - 6 Magasin.
  - 7 Tire-lire, boule creuse.
  - 8 Brodequin, d'où borceguineria, lieu où l'on en fait ou vend.
  - 9 Grenier, galetas.
  - 10 Maravédis, monnaie qui vaut la 54 partie du réal.
  - 11 Giroflier.
  - 12 C'est le fakir, dévot mahométan.
- 13 Migas. Ragont fait avec de la mie de pain, du sain-doux, de l'ail, du piment, de l'huile, etc.

nommée de sage, elles me feront au moins passer pour ingénieux. Ma fille Sanchica nous apportera à manger dans la bergerie. Mais prenons garde; elle est d'assez bon air, et il y a des bergers plus malicieux que simples; je ne voudrais pas qu'elle vint chercher de la laine, et s'en retournat tondue. L'amour et les mauvais désirs existent aussi bien aux champs qu'à la ville, dans les chaumières des bergers que dans le palais des rois. Mais ôtez la cause vous ôtez le péché. Quand l'œil ne voit rien le cœur ne s'égare pas. Mieux vaut le saut du buisson que la prière des gens de bien. Ami Sancho, dit Don Quichotte, assez de proverbes. Un seul de ceux que tu viens de dire suffit pour expliquer la pensée. Je t'ai déià conseillé bien des fois de n'en être pas si prodigue et de te retenir quand tu les dis; mais c'est prêcher dans le désert. Ma mère me châtie, je fouette ma toupie. Seigneur, répondit Sancho, il me semble que vous être ici dans le cas de la poèle disant au chaudron : Va-t'en de là, œil noir. Vous me reprochez de dire des proverbes, et vous les enfilez deux à deux. Sancho, répondit Don Quichotte, j'amène les proverbes à propos quand je les dis, ils s'ajustent comme une bague au doigt; mais toi, tu les tires si fort par les cheveux que tu les traines et ne les amènes pas. Si je m'en souviens bien, je t'ai déjà dit que les proverbes sont des sentences concises, tirées de l'expérience et des observations des sages du temps passé. Celui qui ne vient pas à propos est plutôt une absurdité qu'une sentence. Mais laissons cela, la nuit vient; éloignons-nous un peu du grand chemin, et choisissons un endroit commode pour y passer la nuit. Dieu sait ce qu'il nous réserve pour demain. Ils s'écarterent, soupèrent tard et mal, au grand déplaisir de Sancho, qui se représentait le dénûment de la chevalerie errante au milieu des bois et des montagnes, si de temps en temps l'abondance l'accueille dans les châteaux et les maisons comme celle de don Diégo de Miranda, comme aux noces du riche Camache, et chez don Antonio Moreno. Cependant il considérait qu'il ne peut toujours être jour ni toujours nuit ; il passa donc celle-ci à dormir, et son maître à veiller.

### CHAPITRE LXVIII.

De l'aventure des pourceaux arrivée à Don Quichotte.

La nuit était assez obscure, quoique la lune fût au ciel; mais elle se trouvait dans un endroit où l'on ne pouvait pas la voir; car quelquefois la dame Diane va visiter les antipodes, et laisse dans les ténèbres nos montagnes et nos vallons. Don Quichotte obéit à la nature en faisant un premier somme, sans se rendormir, bien différent de Sancho qui jamais n'eut de second somme, car il n'en faisait qu'un du soir au matin, ce qui prouvait en même temps et sa bonne constitution et le peu de soucis dont il était tourmenté. Ceux de Don Ouichotte le tinrent si bien éveillé qu'il éveilla Sancho. J'admire ton heureuse constitution, lui dit-il; on dirait que tu es fait de marbre ou de bronze, qui n'ont ni mouvement ni sentiment. Je veille quand tu dors, je pleure et tu chantes; je suis exténué de besoin, tandis que l'excès de nourriture te rend lourd et paresseux. Il est d'un bon serviteur de partager les peines de son maître, d'être affecté de ce qui l'affecte, ne fût-ce qu'en apparence. Vois le calme de cette nuit et la solitude où nous nous trouvons. Ne nous invite-t-elle pas à entremêler notre sommeil de quelque veille? Lève-toi, je t'en conjure, mets-toi un peu à l'écart, et, de bon cœur, par pitié, donne-toi trois ou quatre cents coups de fouet, à compte sur ceux du désenchantement de Dulcinée : je te le demande en grâce, je ne veux pas en venir aux mains avec toi comme l'autre jour : tu les as trop rudes. Lorsque tu te les seras donnés, nous passerons le reste de la nuit à chanter, moi les tourments de l'absence, et toi ta constance, commencant ainsi dès ce moment l'exercice pastoral auquel nous devons nous livrer dans notre retraite champêtre. Seigneur, répondit Sancho, je ne suis pas un religieux pour me lever au milieu de mon sommeil et me donner la discipline, et la douleur des coups ne me paraît pas un prélude agréable pour la musique. Laissezmoi dormir, et ne me tourmentez plus pour me fouetter, ou vous me forcerez de faire le serment de ne jamais toucher, je ne dis pas ma chair, mais même le poil de mon habit. O cœur endurci! s'écria Don Quichotte, ò écuyer impitoyable! O pain

mal employé, grâces mal placées que celles que tu as reçues et que je veux te donner! Par moi tu t'es vu gouverneur, par moi tu dois espérer de te voir incessamment comte ou quelque chose d'équivalent. L'accomplissement de cette promesse ne peut tarder au-delà de cette année, car enfin : post tenebras spero lucem. Je ne comprends pas cela, dit Sancho; tout ce que je sais, c'est que, quand je dors, je n'ai ni crainte, ni espoir, ni peine, ni ambition. Béni soit l'inventeur du sommeil, manteau qui couvre toutes les humaines pensées, aliment qui apaise la faim, breuvage qui étanche la soif, seu qui dissipe le froid, froid qui tempère l'excès de la chaleur, monnaie universelle avec la quelle tout s'achète, balance qui égale le berger au roi, et l'ignorant au sage. Le sommeil n'est mauvais qu'en une seule chose, et c'est, comme je l'ai ouï dire, qu'il ressemble à la mort; car d'un homme qui dort à un mort il n'y a pas grande différence. -Sancho, je ne t'ai jamais entendu parler avec tant d'élégance : je reconnais là toute la vérité du proverbe que tu répètes quelquefois : non avec qui tu nais, mais avec qui tu pais. - Malepeste! seigneur, ce n'est pas moi maintenant qui enfiles les proverbes; ils vous sortent de la bouche deux à deux mieux qu'à moi; à la vérité, il y a cette différence entre les vôtres et les miens, que ceux de votre seigneurie viennent à propos, et les miens au hasard; mais enfin, ce sont toujours des proverbes.

En ce moment, ils entendirent un bruit sourd et confus qui remplissait la vallée. Don Quichotte se leva et mit la main sur son épée; Sancho aussi tremblant que son maître était troublé se blottit sous son âne se faisant un double rempart du bât et du paquet des armes. Le bruit allait toujours croissant, et s'approchait de nos deux peureux, ou du moins un, car, pour l'autre, on connaît son intrépidité. Or, ce bruit était causé par plus de six cents pourceaux que l'on menait vendre à la foire; on les conduisait de nuit, et leurs cris et leurs grognements faisaient un tel vacarme, que Don Quichotte et Sancho en furent assourdis sans deviner ce que ce pouvait être. Cependant, la troupe grognante et immense approchait toujours, et, sans plus de respect pour la personne du maître que pour celle de l'écuyer, elle leur passa sur le corps, renversant les barricades de Sancho, et roulant à terre non seulement Don Quichotte mais Rossi-

nante, par dessus le marché. La masse, les grognements, la promptitude de l'irruption de ces animaux immondes entraîna pèle-mèle sur le sol, le bàt, les armes, le grison, Rossinante, Sancho et Don Quichotte. Sancho, après avoir reconnu à qui il avait affaire, se leva du mieux qu'il put, et demanda à son maître son épée pour tuer au moins une demi-douzaine de ces incivils animaux. Laisse-les, ami, répondit Don Quichotte, cet affront est une punition de mon péché, un juste châtiment du ciel: le chevalier errant qui s'est laissé vaincre doit être mangé des chiens, piqué des guêpes, et foulé aux pieds par les pourceaux. C'est apparemment aussi une punition du ciel, dit Sancho, si les écuvers des chevaliers vaincus sont piqués des mouches, mangés des poux, et tourmentés par la faim. Si nous autres écuyers, nous étions les fils des chevaliers que nous servons, ou leurs proches parents, il ne serait pas étonnant que la peine de leurs fautes nous suivît jusqu'à la quatrième génération. Mais qu'ont à démêler les Panças avec les Quichottes. Cherchons pour le moment à nous remettre en place, et dormons le peu qu'il reste de nuit. Demain il fera jour, et nous nous rétablirons. Dors, toi, Sancho, répondit Don Quichotte, tu es né pour dormir; mais moi qui suis fait pour veiller, je vais lacher la bride à mes pensées jusqu'au jour, et les exhaler dans un madrigal que j'ai composé de mémoire cette nuit même. Il me semble, dit Sancho, que les soucis qui permettent de composer des vers ne sont pas bien grands; que votre grâce versifie tant qu'il lui plaira, moi je dormirai tant que je pourrai. Aussitôt, prenant autant de terrain qu'il lui en fallait, il s'enveloppa et s'endormit sans que dettes, caution, ni chagrin aucun l'en empêchassent. Don Quichotte, appuyé contre le tronc d'un hêtre ou d'un liége (Cid Hamet n'a pas dit lequel), et, sans autre accompagnement que ses soupirs, chanta les vers suivants:

Amour, quand je pense au mal terrible que tu me fais souffrir, je cours à la mort, croyant ainsi arriver au terme de mon mal immense.

Mais arrivé à ce port de salut dans cette mer de souffrances, je sens un tel plaisir que la vie revient en moi, et je ne touche pas le but.

Ainsi, vivre me tue, la mort me rappelle à la vic: condition inouïe que celle que m'ont faite la mort et la vic.

Chaque vers était accompagné d'une infinité de soupirs et de larmes, comme il convenait à un homme dont le cœur était navré de sa défaite et de l'absence de Dulcinée. Cependant, le jour vint, les rayons du soleil frappèrent les yeux de Sancho; il s'éveilla, s'allongea, secouant, étirant ses membres paresseux. Il vit alors le dégat qu'avaient fait les cochons dans son bagage, et maudit de bon cœur le troupeau; ses malédictions allèrent même un peu plus loin.

Enfin, ils se remirent en route, et, sur le soir, ils virent venir vers eux dix hommes à cheval et quatre ou cinq à pied. Don Quichotte tressaillit, Sancho fut épouvanté, parce que cette troupe était armée de lances et de boucliers et en appareil de guerre. S'il m'était permis, dit Don Quichotte à Sancho, de me servir de mes armes, et si ma parole n'enchainait pas mon bras, toute cette troupe qui s'avance vers nous ne serait qu'une bagatelle. Mais peut-être est-ce autre chose que ce que nous craignons. En ce moment, les cavaliers s'approchèrent et environnèrent Don Quichotte, brandissant leurs lances dont ils dirigèrent la pointe sur son dos et sur sa poitrine, le menagant de le tuer. Un des hommes à pied mit un doigt sur sa bouche en signe de silence, saisit la bride de Rossinante et le détourna du chemin, tandis que les autres poussaient devant eux le grison et Sancho. Tous, sans proférer une seule parole, suivirent les pas du guide de Don Quichotte. Deux ou trois fois celui-ci essava d'ouvrir la bouche pour demander ce qu'on lui voulait et où on le conduisait; mais à peine remuait-il les lèvres que les fers de lances le serraient de plus près. On en usait de même avec Sancho. A peine semblait-il vouloir parler qu'un des pictons le piquait d'un aiguillon et le roussin également, comme s'il eût voulu parler. La nuit vint, on doubla le pas, et nos deux prisonniers sentirent redoubler leur frayeur, surtout quand ils entendirent qu'on leur disait de temps en temps: Marchez, troglodytes; taisez-vous, barbares; souffrez, anthropophages; ne vous plaignez pas, Scythes; n'ouvrez point les yeux, meurtriers Polyphèmes, hons carnassiers, et autres noms de même nature dont ils torturaient les orcilles des deux prisonmers, maître et valet. Sancho disait en lui-même : Nous des tourtereaux<sup>1</sup>, des barbiers<sup>2</sup>, des torchons<sup>3</sup>, des chiens<sup>4</sup>, à qui l'on dit : Vite, vite ; tous ces noms-là ne me plaisent guère. Un mauvais vent souffle sur nous; tous les malheurs nous viennent à la fois comme aux chiens les coups de bâton, et plut à Dieu encore que ce ne fut que par des coups de bâton que finit une aventure si maladventureuse. Don Quichotte marchait tout stupéfait et ne pouvait concevoir, malgré toutes ses conjectures, à quel propos ces noms injurieux qu'on leur prodiguait, qui évidemment ne leur promettaient rien de bon. et dont il redoutait beaucoup de mal. Ils arrivèrent cependant vers une heure de la nuit à un château que Don Quichotte reconnut pour être celui du duc, chez lequel ils avaient séjourné peu de temps auparavant. Vrai Dieu, s'écria-t-il, en reconnaissant le château, que veut dire ceci? en ce lieu tout est bon accueil et courtoisie; mais, pour les vaincus, le bien se change en mal, et le mal en pis. On entra dans la cour principale du château, et ils la virent disposée de telle sorte que leur surprise et leur effroi en redoublèrent, comme on le verra dans le chapitre suivant.

# CHAPITRE LXIX.

De la plus étrange aventure qui soit arrivée à Don Quichotte, et la plus surprenante de toute cette histoire.

Les cavaliers mirent pied à terre, puis, de concert avec les gens de pied, ils enlevèrent brusquement Don Quichotte et Sancho, et les portèrent dans la cour, autour de laquelle brûlaient environ cent torches sur leurs supports, et dans les galeries plus de cinq cents lampes qui, dissipant l'obscurité de la nuit, suppléaient à l'absence du jour. Au milieu de la cour, à deux vares du sol, s'élevait un tombeau, surmonté d'un immense dais de velours noir, et dont les degrés étaient chargés tout autour de cierges de cire blanche, brûlant dans plus de cent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tortolitas, tourtereaux. C'est ce que Sancho croit entendre par trogloditas.

<sup>2</sup> Barberos, barbiers pour barbaros.

<sup>3</sup> Estropajos, torchons pour antropofagos.

<sup>\*\* \*</sup>Perritas\*, petit chien. Pour co dernier mot l'analogie n'existe pas, le jeu de mots porte sur cita, vita, vita, vita.

chandeliers d'argent. Sur le tombeau l'on voyait le corps d'une jeune fille, si belle qu'elle semblait prêter des charmes à la mort. Sa tête était appuyée sur un coussin de brocart, et couronnée d'une guirlande de diverses fleurs odorantes. Ses mains étaient croisées sur sa poitrine, et tenaient une palme, emblème de la victoire. A l'un des côtés de la cour s'élevait un théâtre garni de deux siéges sur lesquels étaient assis deux personnages qui, la couronne en tête et le sceptre à la main, donnaient à connaître qu'ils étaient des rois vrais ou supposés. A côté du théâtre, où l'on montait par quelques degrés, étaient deux autres sièges sur lesquels on fit asseoir Don Quichotte et Sancho. Tout cela se faisait en silence et en faisant entendre aux prisonniers de ne point parler; mais il n'était pas besoin de le leur recommander, car la surprise enchaînait leurs langues. Sur le théâtre montèrent, avec une nombreuse suite, deux principaux personnages, que Don Quichotte reconnut aussitôt pour le duc et la duchesse, ses anciens hôtes. Ils s'assirent sur des sièges très riches, auprès de ceux qui paraissaient être des rois. Qui ne se fût point étonné de ce spectacle, si l'on ajoute que Don Quichotte avait reconnu dans le corps posé sur le tombeau celui de la belle Altisidore? Lorsque le duc et la duchesse montèrent sur le théâtre, Don Quichotte et Sancho se levèrent et leur firent une profonde révérence, leur salut leur fut rendu par une légère inclination de tête. En ce moment, un officier traversa pour s'approcher de Sancho, le revêtit d'une robe de boucassin noir, parsemée de flammes, et, lui ôtant son chaperon, lui mit sur la tête un honnet pointu, comme ceux que l'on met aux pénitents du saint office. Il lui dit à l'oreille de ne pas desserrer les lèvres s'il ne voulait qu'on lui mît un baillon ou qu'on lui ôtât la vie. Sancho se regardait du haut en bas, se vovant tout couvert de flammes; mais, comme elles ne le brûlaient point, il n'en tenait aucun compte. Il ôta le bonnet, et, le voyant couvert de diables : C'est encore heureux, dit-il en lui-même, en le remettant, que ces flammes ne me brûlent point et que ces diables ne m'emportent pas. Don Quichotte le regardait aussi, et malgré l'inquiétude qu'il avait, ne put s'empêcher de rire de sa figure. En ce moment on entendit sortir à ce qu'il semblait de dessous la tombe un son doux et gracieux de flûtes, qui, pour n'être mêlé d'aucune voix humaine (car dans ce lieu le silence même faisait silence), paraissait à la fois tendre et touchant. Tout à coup on vit apparaître un beau jeune homme auprès de l'oreiller sur lequel reposait le corps. Il était vêtu à la romaine, et tenait une harpe au son de laquelle il chanta, d'une voix douce et sonore, ces deux stances;

En attendant le réveil d'Altisidore, mise au tombeau par la cruauté de Don Quichotte; pendant que les dames de la cour enchantée prendront le vètement de bure; pendant que ma dame revêtira ses duègnes de laine et de serge, je chanterai son malheur et sa beauté, sur une lyre plus puissante que celle du chantre de Thrace.

Et je ne crois pas m'imposer ce devoir seulement pendant ma vie; ma langue morte et froide trouvera encore des sons en ton honneur; mon âme, délivrée do son étroite enveloppe, et conduite aux bord du Styx, ira en chantant tes louanges, et ses sons arrêteront les eaux de l'oubli.

C'est assez, chantre divin, c'est assez, dit alors un des deux rois. Ce serait entreprendre l'infini que vouloir célébrer maintenant la mort et les charmes de l'incomparable Altisidore, qui n'est point morte, comme le pense le vulgaire ignorant. mais vit par la renommée et va recouvrer la lumière au moyen de la pénitence que doit s'infliger Sancho Pança, ici présent. Ainsi, ô Radamanthe, toi qui juges avec moi dans les sombres demeures de Pluton, toi qui sais tout ce que les immuables destins ont décrété pour la résurrection de cette demoiselle. déclare-le promptement, afin que le bien que nous attendons de son retour à la vie ne soit pas différé. A peine Minos eut fini de parler, que Radamanthe se leva : Allons, dit-il, officiers de cette maison, hauts et bas, grands et petits, venez l'un après l'autre et donnez sur la figure de Sancho vingt-quatre chiquenaudes, douze pincements et six piqures d'épingle sur les bras et sur les reins. De cette cérémonie dépend le salut d'Altisidore. A ces mots, Sancho rompit le silence et s'écria : Je jure Dieu, je me laisserai donner des chiquenaudes sur la face et manier le visage, comme j'ai envie de me faire Maure. Qu'ont de commun les chiquenaudes avec la résurrection de cette fille? La vieille retourne aux blettes 1. On enchante Dulcinée, il faut que je me

<sup>4</sup> Registose la vieja a los bledos, expression proverbiale pour dire qu'on prend goût à une chose, qu'on y retourne.

fouette pour la désenchanter. Altisidore meurt du mal que Dieu lui envoie, et pour la ressusciter il faut que je recoive vingtquatre chiquenaudes, que j'aie le corps criblé de coups d'épingles et les bras meurtris de pincements. A d'autres ces railleries, je suis un vieux chien, et il n'y a pas besoin de m'appeler. Tu mourras, dit Radamanthe d'une voix haute; adoucis-toi, tigre; humilie-toi, superbe Nembrod, souffre et tais-toi; on ne te demande pas l'impossible, et ne cherches point à voir clair dans les difficultés de cette affaire. Tu seras nasardé, piqué, pincé, Sus, officiers, exécutez mes ordres, ou, foi d'homme de bien, je vous apprendrai votre devoir. A ces mots, on vit venir en procession dans la cour six duègnes, quatre portaient des luncttes, et toutes avaient la main droite en l'air et le poignet découvert de quatre doigts pour faire paraître les mains plus longues, comme c'est aujourd'hui la mode. A peine Sancho les eut-il apercues qu'il se mit à beugler comme un taureau : Je pourrai bien, s'écria-t-il, me laisser nasarder par tout le monde, mais souffrir que des duègnes me touchent, non. Égratignez-moi le visage, comme on l'a fait à mon maître dans ce château, lardez-moi le corps avec des dagues pointues, tenaillez-moi les bras avec des tenailles ardentes, je le souffrirai en patience pour obéir à ces seigneurs : mais que des duègnes me touchent, je n'y consentirai pas, dùt le diable m'emporter. Prends patience, mon fils, dit Don Quichotte, rompant aussi le silence; satisfais ces seigneurs; rends graces à Dieu d'avoir mis en la personne une telle vertu, qu'en te martyrisant tu désenchantes les enchantés et ressuscites les morts. Les duegnes entouraient déjà Sancho, il se calma enfin, s'assit convenablement et livra sa figure à la première; elle lui donna une chiquenaude bien serrée et aussitôt après une grande révérence. Moins de courtoisie et plus de douceur, dit Sancho; pour Dieu, vos mains sentent le vinaigre. Enfin, toutes les duègnes le nasardèrent et d'autres gens de la maison le pincèrent; mais, ce qu'il ne put supporter, ce fut la piqure des épingles; il se leva furicux, et, empoignant un flambeau ardent qui était près de lui, il tomba sur les duègnes et le reste de ses bourreaux, en leur criant : Arrière, ministres de Satan, je ne suis pas de bronze pour être insensible à un tel martyre. En ce moment, Altisidore, qui sans doute était lasse d'être sur le dos depuis si longtemps, se tourna sur le côté; à cette vue les spectateurs s'écrièrent tout d'une voix : Altisidore est en vie. Radamanthe engagea Sancho à se calmer, puisque le miracle était opéré. Don Quichotte voyant Altisidore se mouvoir, courut se mettre à genoux devant Sancho. Voici le moment, lui dit-il, fils de mes entrailles, et non mon écuyer, de te donner quelques-uns des coups de fouet auxquels tu t'es obligé pour le désenchantement de Dulcinée, maintenant, dis-je, que la vertu dont tu es doué est dans toute sa force, et permet d'espérer tout ce qu'on attend de toi. Cela, répond Sancho, cela s'appelle pièce sur pièce, et non miel sur oublie. Après avoir été nasardé, pincé, lardé, il serait bon de voir venir les coups de fouet; que ne me mettez-vous une grosse pierre au cou et ne me jetez-vous dans un puits? Je ne m'en soucierai guère si, pour guérir les maux d'autrui, je dois être la vache de la noce. Laissez-moi, de par Dieu, sinon j'enverrai tout au diable.

Cependant Altisidore s'était assise sur son tombeau; au même instant les clairons sonnèrent, accompagnés des flûtes et des cris de : Vive Altisidore, vive Altisidore! Le duc, la duchesse, les rois Minos et Radamanthe, Don Quichotte et Sancho se levèrent pour aller la recevoir et l'aider à descendre du tombeau. D'un air dolent elle s'inclina devant le duc, la duchesse et les rois, regarda Don Quichotte de travers, et lui dit: Dieu te pardonne, insensible chevalier, puisque par ta cruauté j'ai séjourné dans l'autre monde à mon compte plus de mille ans; pour toi, le plus compatissant écuyer du monde, je te rends grace de la vie que j'ai recouvrée. Dispose dès à présent, ami Sancho, de six de mes chemises que je te donne pour t'en faire six autres. Si elles ne sont pas toutes bonnes, au moins sont-elles propres. Sancho lui baisa les mains pour cela, le bonnet au poing et les genoux en terre. Le duc commanda qu'on lui ôtàt la robe et le bonnet pointu, et qu'on lui remît son chaperon; mais Sancho supplia le duc qu'on les lui laissat, comme un souvenir et un témoignage de cette étrange aventure. J'y consens, répondit la duchesse : Sancho sait bien que je suis sa grande amie. Le duc ordonna qu'on débarrassàt la cour, que chacun se retirât, et que l'on conduisit Don Ouichotte et Sancho dans l'appartement qu'ils connaissaient déjà.

#### CHAPITRE LXX.

Qui suit le LXIXº et traite de choses non inutiles pour l'intelligence de cette histoire.

Sancho passa la nuit sur un petit lit dans la chambre de Don Quichotte, chose qu'il aurait bien voulu éviter, s'il l'avait pu, car il était bien sur que son maître ne le laisserait pas dormir à force de questions et de réponses. Il ne se sentait guère en disposition de parler, parce que toutes les douleurs de ses martyres passés étaient présentes à sa pensée et lui enchaînaient la langue. Il aurait mieux aimé dormir seul dans une mauvaise cabane qu'en compagnie dans ce riche appartement. Sa crainte était si bien fondée et ses soupcons si justes que son maître, à peine au lit, lui dit : Que te semble, Sancho, des événements de cette nuit? Combien grande est la force des dédains amoureux! Tu as vu de tes propres yeux Altisidore morte, non par des traits acérés, par l'épée ou quelque arme meurtrière, ni par l'action mortelle des poisons, mais seulement par suite de mes dédains et de la rigueur que je lui ai toujours montrée. Elle pouvait bien mourir, à la bonne heure, quand et comme il lui plaisait, répondit Sancho, et me laisser en paix, moi qui ne l'ai point rendue amoureuse et qui ne l'ai dédaignée de ma vie. Je suis encore à comprendre ce que la guérison d'Altisidore, fille plus fantasque que sage, peut avoir de commun avec le martyre de Sancho Panca. Maintenant je reconnais clairement et distinctement qu'il y a des enchanteurs et des enchantements au monde, desquels Dieu veuille me délivrer, puisque je ne le puis faire moi-même. Mais, avec tout cela, je vous supplie de me laisser dormir; ne m'interrogez plus si vous ne voulez que je me jette de la fenêtre en bas. - Dors, ami Sancho, si les piqures, les pincements et les chiquenaudes te le permettent. — Je ne connais point, répliqua Sancho, de douleur égale à l'affront des chiquenaudes, par le seul motif qu'elles m'ont été données par des duegnes que Dieu confonde. Mais, puisque le sommeil est l'oubli de tous les maux, je vous conjure encore une fois de me laisser dormir. Sort, dit Don Quichotte, et Dieu soit avec tor.

Ils s'endormirent tous deux, et Cid Hamet, auteur de cette grande histoire, profite de leur sommeil pour nous apprendre ce qui avait engagé le duc et la duchesse à préparer l'aventure qui vient d'être rapportée. Le bachelier Carrasco, dit-il, n'ayant pas oublié que le chevalier des Miroirs avait été vaincu par Don Quichotte, et que sa défaite avait renversé tous ses projets, résolut de faire une nouvelle tentative, avec l'espoir d'un plus heureux succès. Il s'informa du page porteur de la lettre à Thérèse, du lieu où se trouvait Don Quichotte, se procura de nouvelles armes, un cheval, et fit peindre sur son écu une blanche lune. Il chargea de cet équipage un mulet, conduit par un paysan; ce ne fut pas Thomas Cecial, son ancien écuyer, de peur que Don Quichotte ou Sancho ne le reconnussent. Arrivé au château du duc, celui-ci l'informa de la route qu'avait prise notre chevalier, avec l'intention de se rendre aux joutes de Saragosse. Le duc, en outre, raconta à Carrasco tous les tours qu'il avait joués à Don Quichotte, avec l'invention du désenchantement de Dulcinée, qui devait s'opérer aux dépens des fesses de Sancho; il l'instruisit enfin de la tromperie de Sancho, qui avait fait accroire à son maître que Dulcinée était enchantée et métamorphosée en paysanne, et comment à son tour la duchesse avait persuadé à Sancho que c'était lui qui était dupe, et que Dulcinée était vraiment enchantée, Carrasco rit et s'étonna beaucoup de la ruse et de la simplicité de Sancho et de l'extrême folie de Don Quichotte, Le duc le pria de repasser par son château, vainqueur ou non, s'il avait rejoint Don Quichotte, et de l'instruire de l'événement. Le bachelier le promit. Il ne trouva point le chevalier à Saragosse, continua sa route, et il lui arriva ce qui a été rapporté. Il repassa par le château du duc, lui conta tout et les conditions du combat, et que Don Quichotte, en loyal chevalier errant, revenait déjà pour tenir la parole qu'il avait donnée de se retirer pendant un au dans sa maison: Durant ce temps, ajouta le bachelier, il pourrait arriver qu'il guérit de sa folie; telle a été l'intention qui m'a porté à prendre ces divers déguisements, parce que c'est grande pitié de voir un gentilhomme aussi éclairé que Don Quichotte devenu fou. Le bachelier prit ainsi congé du duc, et retourna dans son village, attendant Don Quichotte qui venait

après lui. C'est de là que le duc prit occasion de jouer ce nouveau tour, tant il avait de plaisir à s'amuser de Don Quichotte et de Sancho. Il fit occuper à distance, et autour de son chàteau, tous les chemins que pouvait suivre le chevalier. Nombre de domestiques, à pied et à cheval, avaient ordre de le saisir et de l'amener au château de gré ou de force. On le trouva, on en donna avis au duc, qui, avant tout préparé, et instruit de son approche, fit allumer les torches, les flambeaux de la cour, et placer Altisidore sur le tombeau, avec tout l'appareil décrit. Le tout fut si bien exécuté, qu'on ne pouvait saisir la différence entre l'apparence et la réalité. Cid Hamet va plus loin; il dit que, suivant lui, les railleurs n'étaient guère moins fous que ceux dont ils se moquaient, et que ce n'était pas la preuve d'un trop bon jugement que de mettre tant de persévérance à tourmenter deux insensés. L'un d'eux dormait alors de tout cœur, tandis que l'autre veillait livré au désordre de ses pensées. Le jour les surprit, et avec lui l'envie de se lever, car vainqueur ou vaincu, jamais Don Quichotte n'aima la plume paresseuse.

Altisidore, que Don Quichotte croyait fermement ressuscitée, pour complaire à ses maîtres, se couronna de la guirlande qu'elle avait sur le tombeau, revêtit une tunique de taffetas blanc semé de fleurs d'or, et, les cheveux flottants sur les épaules, appuyée sur une canne d'ébène, entra dans la chambre de Don Ouichotte, Confus, troublé à son aspect, il s'enfonça dans son lit, se cachant sous les draps et la couverture. sans dire un mot, sans lui faire le moindre compliment. Altisidore s'assit sur une chaise auprès du chevet, et, poussant un grand soupir, elle dit d'une voix faible et douce : Quand les femmes de qualité, les filles modestes, foulent aux pieds l'honneur, et permettant à leur langue de franchir toute retenue, révêlent à tout le monde le secret de leur cœur, elles se trouvent dans une fâcheuse extrémité. Je suis une de ces infortunées, seigneur Don Quichotte, oppressée, vaincue, éprise d'amour. Mais je n'en suis pas moins honnête, et mes souffrances furent telles, que par trop de retenue et par le silence que je m'imposais, mon âme s'est brisée, et j'ai perdu la vie. Il v a deux jours que les rigueurs m'ont fait mourir, inflexible chevalier, plus dur que marbre à mes plaintes, ou du moins ceux qui m'ont vue m'ont jugée telle: si l'Amour, touché de mes maux, n'en eût placé le remède dans le martyre de ce bon écuyer, je serais restée dans l'autre monde. L'Amour eût aussi bien pu le placer dans le martyre de mon âne, dit Sancho, je lui en aurais su bon gré. Mais, dites-moi, madame (le ciel puisse vous accommoder d'un amant plus facile que mon maître), qu'avez-vous vu dans l'autre monde ? qu'y a-t-il en enfer, car ceux qui meurent désespérés sont obligés d'aller s'arrêter là? La vérité, répondit Altisidore, est qu'apparemment je n'ai pas dù mourir complétement, car je ne suis point entrée en enfer, et certes, si j'y étais entrée, je n'en aurais pu sortir comme je l'aurais voulu. En réalité, je me suis arrêtée à la porte, où je vis une douzaine de diables jouant à la balle en chausses et en pourpoint, avec des rabats de point de Flandre, et des manchettes de même, à quatre doigts du poignet, pour faire paraître la main plus longue. Ils avaient des raquettes de feu, et ce qui m'étonna le plus, ce fut qu'au lieu de balles, ils se servaient de livres qui paraissaient remplis de vent et de bourre, chose merveilleuse et nouvelle. Cela m'étonna moins que cette autre remarque : les joueurs qui gagnent se réjouissent, et ceux qui perdent ne sont pas contents, ce qui me semble assez naturel: mais là tous grondaient, tous grognaient, tous se maudissaient. Il n'y a rien d'étonnant, dit Sancho; les diables, qu'ils jouent ou non, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ne peuvent jamais être contents. Cela doit être, répondit Altisidore; mais une autre chose me paraît, je veux dire me parut alors surprenante, c'est qu'après le premier jet, aucune balle ne restait entière, aucune ne pouvait servir une seconde fois; ainsi, ils faisaient une consommation de livres vieux ou nouveaux, à faire plaisir. Un de ces livres tout neuf, flamblant et bien relié, recut un tel coup, que les entrailles sortirent, c'est-à-dire les feuilles se dispersèrent. Un des diables dit à un autre : Regarde quel livre c'est, et ce diable répondit : - C'est la seconde partie de l'histoire de Don Quichotte de la Manche, non celle composée par Cid Hamet, le premier auteur, mais celle d'un Aragonais qui se dit natif de Tordesillas. Ote-la d'ici, repartit le premier, et jette-la dans l'abime de l'enfer, que je ne la voie pas. Ce livre est-il donc si mauvais? dit l'autre. — Si mauvais, reprit le premier, que je n'aurais pu le faire pire avec tous mes efforts. Les diables continuèrent leur jeu, pelotant d'autres livres, et moi, pour avoir entendu nommer Don Quichotte, que je chéris si tendrement, j'ai tàché de conserver la mémoire de cette vision. Oui, sans doute, ce devait être une vision, dit Don Quichotte, car je suis seul au monde de ce nom, et déjà cette histoire court de main en main, mais ne s'arrête dans aucune, parce que chacun lui donne du pied. Je n'ai pas été ému d'entendre qu'on m'envoie dans les ténèbres de l'abime, ou sur la terre au grand jour, parce que je ne suis point celui dont parle cette histoire. Si elle était bonne, fidèle et vraie, elle aurait des siècles de vie; mais si elle est mauvaise, de sa naissance à son enterrement le chemin ne sera pas long.

Altisidore allait continuer ses plaintes amoureuses quand Don Quichotte lui dit : Je vous ai exprimé plusieurs fois, madame, combien il m'est douloureux que vous m'avez choisi pour l'objet de vos pensées, puisque je ne puis vous offrir que de stériles remerciments. Je suis né pour appartenir à Dulcinée du Toboso : le destin, s'il existe, m'a consacré à elle; croire qu'une autre beauté puisse usurper dans mon àme la place qu'elle y occupe, c'est espérer l'impossible. Ce que ie dis doit suffire pour vous désabuser et vous faire rentrer dans les bornes de l'honnêteté; car à l'impossible nul n'est tenu. A ces mots, Altisidore feignit d'être courroucée, Vive Dieu, dit-elle, don Merluche, âme de mortier, noyau de datte, plus entêté, plus dur qu'un vilain que l'on sollicite quand il dresse au but sa visée, si je me jette sur vous, je vous arrache les veux. Crovezvous, par hasard, don vaincu, don roué de coups de bâton, que je me suis laissé mourir pour vous? Apprenez que tout ce que vous avez vu cette nuit n'était qu'une feinte. Je ne suis pas femme à supporter, pour de tels chameaux, la plus petite souffrance au hout de mon doigt, a plus forte raison, pour me laisser mourir. Je le crois bien, dit Sancho, toutes ces morts d'amoureux ne sont que pour rire; ils peuvent le dire, mais le faire. Judas le croie.

En ce moment entra dans la chambre le poète musicien qui avait chanté les deux stances. Il fit une grande révérence à Don Quichotte, et lui dit : Seigneur chevalier, daignez, je vous prie, me compter au nombre de vos plus dévoués serviteurs; il y a longtemps que je vous suis affectionné, tant pour votre réputation que pour vos hauts faits d'armes. Seigneur, répondit Don Quichotte, veuillez m'apprendre qui vous êtes, afin que ma courtoisie réponde à votre mérite. Je suis, répondit le jeune homme, le musicien panégyriste de la nuit passée. Certainement, dit Don Quichotte, votre seigneurie a une fort belle voix; mais ce que vous avez chanté ne m'a point paru fort à sa place. Qu'ont de commun les stances de Garcilaso avec la mort de cette demoiselle? Ne vous étonnez point de cela, répondit le musicien, c'est l'usage parmi les poëtes imberbes de notre temps. Chacun écrit comme il l'entend, pille ce qui lui plaît, que cela vienne à propos ou non; il n'y a point de sottises qu'ils chantent ou qu'ils écrivent qui ne soient attribuées à des licences poétiques. Don Quichotte aurait voulu répondre, mais il en fut empêché par le duc et la duchesse qui venaient le voir. Il y eut entre eux une longue et agréable conversation, dans laquelle Sancho dit tant de mots plaisants et malins, qu'ils ne pouvaient se lasser d'admirer à la fois son esprit et sa naïveté. Don Quichotte demanda la permission de partir le jour même, car aux chevaliers vaincus comme lui, une étable convenait mieux qu'un palais. Ils y consentirent de bonne grâce, et la duchesse lui demanda s'il avait du ressentiment contre Altisidore. Madame, répondit Don Quichotte, tout le mal de cette demoiselle ne vient que de l'oisiveté. Le remède en est dans une occupation honnête et continuelle. Elle m'a dit tout à l'heure qu'en enfer on portait de la dentelle; sans doute elle sait en faire, qu'elle s'y occupe sans relàche; en maniant les fuseaux, son esprit ne lui retracera pas sans cesse l'image de celui qu'elle aime. Tel est mon avis, mon conseil et la vérité. C'est aussi le mien, dit Sancho, car de ma vie je n'ai vu ouvrière en dentelle mourir d'amour. Les demoiselles bien occupées pensent plus à finir leur tâche qu'à l'amour. Pour moi, lorsque je fouis la terre, je ne pense pas à ma Thérèse, qui m'est pourtant plus chère que les cils de mes yeux. Yous avez bien raison, dit la duchesse, je veux qu'à l'avenir Altisidore s'occupe de ces ouvrages délicats dans lesquels elle excelle. Il ne sera pas besoin, madame, d'user de ce remède, dit Altisidore; le souvenir des cruautés dont a usé envers moi ce malandrin barbare suffira pour arracher son image de mon cœur, sans avoir recours à d'autres moyens; et, avec la permission de votre grandeur, je vais me retirer pour ne plus voir devant mes yeux, non plus sa triste figure, mais son aspect effroyable et abominable. Ceci rappelle, dit le duc, ce mot connu:

Celui qui dit des injures est bien près de pardonner.

Altisidore fit semblant de s'essuyer les yeux avec son mouchoir, salua ses maîtres et se retira. Pauvre fille, dit Sancho, tu fus bien mal inspirée en t'adressant à une âme de jone, à un cœur de chêne. Si tu étais venue à moi, tu aurais trouvé un coq chantant d'autre façon. La conversation finie, Don Quichotte s'habilla, dîna avec le duc et la duchesse, et se mit en route le soir.

#### CHAPITRE LXXI.

De ce qui arriva à Don Quichotte avec son écuyer Sancho en se rendant à leur village.

Don Quichotte vaincu et fugitif s'en allait, moitié pensif, moitié joyeux. Sa défaite causait sa tristesse, sa joie venait de la vertu secrète de Sancho. La résurrection d'Altisidore l'avait fait connaître, encore qu'il se fit scrupule de croire que l'amoureuse demoiselle eût été réellement morte. Sancho n'était nullement joyeux, parce que Altisidore ne lui avait point donné les chemises qu'elle lui avait promises. Tourmenté de ces pensées: En vérité, seigneur, dit-il à son maître, je suis le plus malheureux médecin du monde: il y en a qui, après avoir tué le malade qu'ils soignent prétendent être payés de leur peine, qui consiste uniquement à écrire une petite ordonnance de quelque médecine qu'ils ne font pas eux-mêmes, mais bien l'apothicaire, et ils s'en vont satisfaits; et moi, à qui la guérison d'autrui coûte du sang, des chiquenaudes, des pincements, des piqures, des coups de fouet, cela ne me rapporte pas un maravédi. Mais je jure Dieu que, si on amène un autre malade entre mes mains, il faudra qu'on me les graisse avant que je le guérisse. L'abbe vit de ce qu'il chante, et je ne puis croire que le ciel m'ait donné la vertu que je possède pour

la communiquer gratis 1 aux autres. Tu as raison, ami Sancho, répondit Don Quichotte, Altisidore a très mal fait de ne te pas donner les chemises qu'elle t'avait promises. La vertu que tu as t'a bien été donnée gratis, elle ne t'a coûté aucune étude, mais le martyre de ta personne est au-dessus de toute étude. Pour moi, je puis te dire que, si tu avais voulu que je te payasse les coups de fouet du désenchantement de Dulcinée, tu en aurais reçu un bon prix. Je ne sais pourtant si le salaire ne nuira pas à la guérison, et je ne voudrais pas que le prix empêchât la cure. Au bout du compte, nous ne perdrons rien pour en faire essai ; vois, Sancho, ce que tu demandes ; fouettetoi promptement, et paye-toi par tes mains, puisque tu as mon argent. Cette offre fit ouvrir à Sancho des yeux et des oreilles d'une palme; il consentit dans son cœur à se fouetter de bonne grace, et dit à son maître: Maintenant c'est bien, seigneur, je veux me disposer à donner satisfaction à vos désirs, puisque j'y trouve mon profit. L'amour que j'ai pour ma femme et pour mes enfants me fait paraître intéressé; dites-moi ce que vous voulez me donner pour chaque coup. S'il me fallait te payer, Sancho, répondit Don Quichotte, en raison de la grandeur et de la nature du service, le trésor de Venise et les mines du Potosi seraient peu de chose. Vois ce que tu as à moi, et fixe toimème le prix de chaque coup. Il y a, répond Sancho, trois mille trois cents et tant de coups; je m'en suis déjà donné cinq, reste le surplus. Que ces cinq passent pour et tant. Venons aux trois mille trois cents: à un quartillo 2 chacun (je n'en rabattrai rien quand tout le monde me l'ordonnerait), cela fait trois mille trois cents quartillos. Les trois mille font mille cinq cents demi-réaux, qui font sept cent cinquante réaux ; les trois cents font cent cinquante demi-réaux, ou soixante-quinze réaux, qui, joints aux sept cent cinquante, font en tout huit cent vingtcinq réaux. Je prélèverai cette somme sur ce que j'ai à vous. et rentrerai dans ma maison riche et content, quoique bien fouetté. On ne prend pas les truites.... Je n'en dis pas davantage. O béni Sancho! aimable Sancho! répondit Don Quichotte. Combien Dulcinée et moi serons obligés de te servir tous les

<sup>1</sup> De bobilis bobilis.

<sup>2</sup> Un quart de réal, cinq liards.

jours que Dieu nous accordera! Si elle recouvre son premier état (et il est impossible qu'elle ne le recouvre pas), son infortune deviendra félicité, et ma défaite le plus heureux triomphe. Vois, Sancho, quand tu veux commencer, je te donne cent réaux de plus si tu veux t'y mettre promptement. Quand? dit Sancho; cette nuit sans faute. Faites en sorte que nous la passions en pleine campagne, à ciel ouvert, et moi je m'ouvrirai la peau.

La nuit que Don Quichotte attendait avec la plus grande impatience arriva enfin. Il lui semblait qu'Apollon avait brisé les roues de son char, et que le jour était plus long que de coutume; c'est ce qui arrive aux amoureux, qui ne mesurent jamais l'accomplissement de leurs désirs. Enfin, ils entrèrent sous le frais ombrage de quelques arbres un peu éloignés du chemin, où laissant vides la selle et le bât de Rossinante et du grison, ils s'étendirent sur la verdure, et soupèrent avec les provisions de Sancho. Celui-ci faisant une discipline forte et flexible du licou de son âne, se retira à vingt pas de là dans les haies. Don Quichotte le voyant aller d'un air dégagé et résolu, lui dit: Ami, prends garde de te mettre en pièces; que les coups s'attendent l'un l'autre, ne te hate point tant dans la carrière, que l'haleine vienne à te manquer au milieu : je veux dire, ne te fouette pas avec tant d'ardeur que la vie te manque avant d'atteindre le nombre exigé. Mais, afin que tu ne perdes pas pour une carte de plus ou de moins, je me tiendrai ici à l'écart, comptant sur mon rosaire les coups que tu te donneras. Oue le ciel te favorise comme ta bonne intention le mérite. Un bon payeur ne craint pas de fournir des gages, dit Sancho. Je yeux m'en donner de manière à souffrir sans m'ôter la vie; c'est sans doute en cela que consiste le miracle. Il se dépouilla aussitôt de la ceinture en haut, et, saisissant la corde, commenca à se frapper, et Don Quichotte à compter les coups. Sancho s'en était bien donné six ou huit quand le jeu commenca à lui paraître lourd et le prix bien modique: il s'interrompit donc un moment pour dire à son maître qu'il en appelait comme d'abus; que chaque coup de fouet, comme il se les donnait, méritant d'être payé un demi-réal, et non un quartido, Poursuis, ami Sancho, dit Don Quichotte, ne faibhs pas, je double le prix. De cette manière, répondit Sancho, à la main de Dieu, pleuvent les coups de fouet! Mais le fripon cessa de se les donner sur les épaules; il frappait sur les arbres, et poussait de temps en temps des soupirs, à faire croire qu'avec chacun d'eux il s'arrachait l'âme. Don Quichotte, naturellement sensible, craignit qu'il ne s'ôtât la vie, et qu'ainsi son attente ne fût trompée par l'imprudence de Sancho. Au nom de Dieu, lui dit-il, restes-en là pour le moment. Ce remède me paraît bien dur; il faut prendre du temps 1 : Zamora n'a pas été prise en une heure. Tu t'es donné plus de mille coups, si j'ai bien compté; en voilà assez pour cette heure. L'ane, pour parler trivialement, souffre la charge, non la surcharge. Non, non, seigneur, répondit Sancho, on ne dira pas de moi : argent bien payé, bras rompus. Écartez-vous encore un peu, et laissez-moi me donner encore mille coups; en deux assauts pareils l'affaire sera terminée, et il nous restera du drap. Puisque tu es en si bonnes dispositions, dit Don Quichotte, continue, je vais m'éloigner, frappe-toi, et que le ciel t'assiste. Sancho reprit sa tàche avec une telle ferveur qu'il avait déjà enlevé l'écorce de plusieurs arbres tant il mettait de conscience à se fouetter; une fois enfin, élevant la voix et frappant un coup démesuré sur un hêtre : C'est ici, dit-il, que mourra Samson et tous ceux qui sont avec lui. Don Quichotte accourut à cette exclamation douloureuse, et, au bruit de ce grand coup, il s'empara du licou qui servait de nerf de bœuf à Sancho. Ami, lui dit-il, à Dieu ne plaise que pour ma satisfaction tu perdes une vie si nécessaire à ta femme et à tes enfants. Que Dulcinée attende un autre moment : je me renfermerai dans les bornes d'une espérance prochaine, et j'attendrai que tu aies repris de nouvelles forces pour terminer cette affaire au contentement de tous. Puisque vous le voulez ainsi, dit Sancho, à la bonne heure ; mais jetezmoi votre manteau sur les épaules. Je suis en sueur, et je crains de m'enrhumer; les nouveaux pénitents y sont sujets. Don Quichotte se dépouilla, et, demeurant nu, couvrit Sancho, qui dormit jusqu'au lever du soleil. Ils poursuivirent ensuite leur route, qui les conduisit cette fois jusqu'à un village distant de trois lienes de là.

<sup>1</sup> Par tiempo al tiempo, donner du temps au temps

Ils mirent pied à terre dans une hôtellerie, que Don Quichotte reconnut pour telle, et non pour un château avec fossés, tours, herses, pont-levis; depuis sa défaite, il discourait plus sensément de toutes choses, comme on le verra à présent. Ils s'établirent dans une salle basse où, au lieu de cuir doré ', on avait mis de vieille serge peinte, comme cela se pratique dans les villages. Sur l'une d'elles était peint, d'une très mauvaise main, l'enlèvement d'Hélène, au moment où l'hôte téméraire la ravit à Ménélas. Sur l'autre, on voyait l'histoire d'Énée et de Didon; celle-ci, montée sur une haute tour, faisait avec la moitié d'un drap de lit des signes à son fugitif amant, qui s'enfuyait sur mer dans un brigantin ou une frégate. Les deux histoires lui donnèrent lieu de remarquer qu'Hélène se faisait enlever de fort bonne grâce, car elle riait sous cape et d'un air de dissimulation, la belle Didon au contraire versait des larmes grosses comme des noix. Ces deux femmes, dit Ouichotte en regardant ces tapisseries, furent bien malheureuses de ne pas être nées dans ce siècle, et moi plus malheureux de n'être pas né dans le leur. Si j'avais rencontré ces deux hommes, Troie n'eût pas été brûlée, ni Carthage détruite. Je n'aurais eu qu'à tuer Pàris, pour détourner tant de maux. Je gage, dit Sancho, qu'avant peu il n'y aura cabaret, taverne, hôtellerie, boutique de barbier où ne soit peinte l'histoire de nos exploits; mais je voudrais qu'ils le fussent de la main d'un meilleur peintre que celui qui a couvert ces toiles-ci. Tu as raison, Sancho, dit Don Quichotte, car ce peintre-ci ressemble à Orbaneja, peintre d'Ubeda, qui, quand on lui demandait ce qu'il peignait, répondait : Ce qui viendra. Si, par aventure, il peignait un coq, il écrivait au-dessous : Ceci est un coq, afin qu'on ne crùt pas que c'était un renaid. Il me semble, Sancho, que le peintre ou écrivain (car c'est tout un) qui a mis au jour l'histoire du nouveau Don Quichotte, a dû amsi peindre ou écrire au hasard, ou bien il aura fait comme un poète, nommé Mauléon, qui était ces années passées à la cour. fl repondait sur-le-champ à tout ce qu'on lui demandait. On lui demanda un jour ce que voulait dire Deum de Deo, il répondit : Donne de quelque part que vienne le don. Mais laissons cela. D.s-moi, Sancho, si tu veux continuer ta tàche de cette nuit, et

<sup>1</sup> trustian 1 All dors, teging for the vegae du temps de tres afts

si tu préfères que ce soit sous un toit ou à ciel découvert? Par Dieu, seigneur, pour les coups que je pense me donner, autant vaut que ce soit dans une maison qu'en plein champ. Cependant, j'aimerais mieux que ce fût sous des arbres; il me semble qu'ils me font compagnie et m'aident merveilleusement à supporter mon mal. Non, ami Sancho, il n'en sera pas ainsi; pour te laisser reprendre des forces, il faut réserver cela pour notre village, où nous arriverons au plus tard après demain. -Comme il vous plaira, seigneur; j'aimerais pourtant mieux finir au plus tôt pendant que je suis échauffé, et que la meule est en train. C'est souvent dans le retard qu'est le danger. Tout en priant Dieu, il faut frapper du maillet. Mieux vaut un prends que deux tu l'auras. Le moineau dans la main vaut mieux que le vautour qui vole. Au nom de Dieu, Sancho, plus de proverbes: on dirait que tu retournes au sicut erat. Parle clairement, simplement, sans figure, comme je te l'ai dit souvent, tu verras qu'un pain t'en rendra cent. Je ne sais quel est mon malheur, répondit Sancho, mais je ne puis avancer une raison sans proverbe, ni un proverbe qui ne me semble une raison; mais je me corrigerai si je le peux. Ainsi finit pour cette fois leur conversation.

## CHAPITRE LXXII.

Comment Don Quichotte et Sancho arrivèrent à leur village.

Don Quichotte et Sancho passèrent toute la journée dans cette hôtellerie, attendant la nuit, l'un pour achever sa tâche de discipline en rase campagne, l'autre pour en voir l'effet, dans lequel étaient placées toutes ses espérances. Cependant il arriva à l'hôtellerie un voyageur à cheval, suivi de trois ou quatre domestiques, l'un d'eux dit à celui qui paraissait leur maître: Seigneur don Alvar Tarfé, vous pouvez vous arrêter ici pour y faire la sieste, la maison paraît propre et fraîche. A ces mots, Don Quichotte dit à Sancho: Quand j'ai feuilleté ce livre de la seconde partie de mon histoire, je crois être tombé sur ce nom de don Alvar Tarfé. Cela peut être, dit Sancho, laissons-le mettre pied à terre, ensuite nous le lui demanderons. Le cavalier descendit, et l'hôtelière le logea dans une salle

basse, en face de celle de Don Quichotte, et tapissée comme la sienne de serge peinte. Le nouveau venu prit un vêtement d'été, et vint sous le vestibule de l'auberge, qui était spacieux et frais, et où se promenait Don Quichotte. Seigneur gentilhomme, lui dit-il, puis-je vous demander où vous allez? Je vais, répondit Don Quichotte, à un village ici près, d'où je suis natif; et vous, seigneur? Moi, dit le voyageur, je vais à Grenade, mon pays. - Beau pays, répliqua Don Quichotte : mais, veuillez, de grâce, me dire votre nom, car il m'importe de le savoir plus que je ne saurais dire. — Je m'appelle don Alvar Tarfé. — Vous êtes sans doute ce même don Alvar Tarfé dont il est question dans la seconde partie de l'histoire de Don Quichotte de la Manche, récemment imprimée et mise au jour par un auteur moderne? - C'est moi-même, répondit le gentilhomme, et ce Don Quichotte, le héros de l'histoire, fut mon grand ami. Ce fut moi qui le tirai de son pays, ou du moins le déterminai à venir aux joutes que l'on faisait à Saragosse, et où j'allais moi-même. En vérité, je lui rendis de grands services, car j'empêchai que le bourreau ne lui fouettat les épaules pour sa trop grande témérité<sup>1</sup>. — Et vous paraît-il, seigneur, que je ressemble en quelque sorte à ce Don Quichotte dont vous parlez? - Non certes, en aucune manière. - Et ce Don Quichotte, avait-il avec lui un écuyer nommé Sancho Panca? - Oui, vraiment; mais quoique cet écuyer eût la réputation d'être fort plaisant, je ne lui ai jamais entendu dire rien qui le fût. Je le crois bien, dit Sancho, il n'appartient pas à tout le monde d'être plaisant, et ce Sancho dont vous parlez, seigneur gentilhomme, doit être quelque grandissime coquin, un grand sot et voleur tout à la fois. Le vrai Sancho, c'est moi, qui dis plus de bons mots que s'il en pleuvait. Si vous ne me crovez, faites-en l'expérience: suivez-moi tout au moins pendant une année, vous verrez qu'ils me viennent à chaque pas, tels et en si grande abondance, que, le plus souvent, sans savoir ce que je dis, je fais rire tous ceux qui m'écoutent. Quant au véritable Don Quichotte de la Manche, le fameux, le vaillant, le sage, l'amoureux, le défaiseur de torts, le tuteur des pupilles et des orphelins, le rempart des veuves, le meurtrier des demoiselles, celui qui a pour unique

<sup>1</sup> Vayez les chapitres viii. ix et xxvi du Don Quichotte d'Avellaneda.

dame l'incomparable Dulcinée du Toboso, c'est ce seigneur que vous voyez ici présent, c'est mon maître: tout autre Don Quichotte, tout autre Sancho ne sont que rèveries et mensonges. Par Dieu, je le crois, répondit don Alvar, car, en quatre mots que vous avez dits, ami, vous avez montré plus de grâces que l'autre Sancho dans les nombreux discours que je lui ai entendu tenir. Il avait plus du glouton que du beau parleur, et d'un sot que d'un plaisant. Je crois fermement que les enchanteurs qui persécutent le bon Don Quichotte m'ont voulu persécuter moi aussi avec Don Quichotte le mauvais; mais, pourtant, je ne sais qu'en dire, car j'oserais bien jurer que j'ai laissé ce dernier dans la maison des fous à Tolède, pour qu'on l'y traite, et maintenant je vois reparaître ici à l'improviste un autre Don Quichotte, quoique bien différent du mien. Je ne sais, dit Don Quichotte, si je suis bon, mais je sais bien, du moins, que je ne suis pas le mauvais; et la preuve, seigneur don Alvar, c'est que de ma vie je ne suis allé à Saragosse. Au contraire, pour avoir appris que ce Don Quichotte fantastique s'était trouvé aux joutes de cette ville, je n'y voulus point entrer, afin de démontrer l'imposture à tout le monde. Je poursuivis mon chemin jusqu'à Barcelone, séjour de la courtoisie, asile des étrangers, hòpital des pauvres, patrie des hommes vaillants, refuge des offensés, centre commun de toutes les amitiés sincères, ville unique par son site et sa beauté; quoique les événements qui m'y sont arrivés ne soient rien moins qu'agréables, et très fâcheux au contraire, le plaisir de l'avoir vue me les fait supporter sans regret. Enfin, seigneur don Alvar Tarfé, je suis Don Quichotte de la Manche, celui dont parle la renommée, et non ce misérable qui a voulu usurper mon nom et se faire honneur de mes pensées. Je supplie votre grâce, sur ses devoirs de gentilhomme, de vouloir bien faire, devant l'alcade de ce lieu, la déclaration que vous ne m'aviez jamais vu de votre vie jusqu'à présent, et que je ne suis point le Don Quichotte imprimé dans la seconde partie, et que Sancho, mon écuyer que voici, n'est pas celui que vous avez connu. Je le ferai de bien bon cœur, répondit don Alvar, mais c'est une chose digne d'admiration que de voir en même temps deux Don Quichotte et deux Sancho, si conformes par le nom, si différents dans les actions. Je répète, et je crois que je n'ai pas vu ce que j'ai vu, que ce qui m'est arrivé ne m'est point arrivé. Il faut, seigneur, dit Sancho, que votre grace soit enchantée comme madame Dulcinée du Toboso, et plût à Dieu que votre désenchantement ne tint qu'à trois mille trois cents et tant de coups de fouet, comme ceux que je me donne pour elle; je me les appliquerais sans aucun intérêt. Je ne sais ce que vous voulez dire avec ces coups de fouet, reprit don Alvar. Ce serait long à vous raconter, répondit Sancho, mais je vous l'apprendrai si nous suivons le mème chemin. L'heure de diner arriva sur ces entrefaites; Don Quichotte et don Alvar dinèrent ensemble. L'alcade du lieu entra par hasard dans l'hôtellerie avec un greffier. Don Quichotte devant cet alcade, présenta sa requête et exposa qu'il importait à ses droits que le seigneur don Alvar Tarfé, le gentilhomme qui était là présent, déclarât devant sa grâce qu'il ne connaissait pas le Don Quichotte de la Manche également présent, et qu'il n'était pas le Don Quichotte dont il était question dans une histoire intitulée : Seconde partie de Don Quichotte de la Manche, composée par un certain Avellaneda, natif de Tordesillas. L'alcade procéda juridiquement; la déclaration fut revêtue de toute l'autorité des formes usitées en pareil cas. Don Quichotte et Sancho s'en réjouirent extrêmement, comme si la chose eût été fort importante, et qu'il n'eût pas suffi de leurs paroles et de leurs actions pour bien distinguer les deux Don Quichotte et les deux Sancho. Les deux gentilshommes se firent force compliments, et le héros de la Manche montra taut de sagesse et d'esprit qu'il acheva de désabuser don Alvar, qui se croyait sous l'influence d'un enchantement pour avoir touché de la main deux Don Quichotte si différents l'un de l'autre. Le soir venu, ils partirent ensemble de l'hôtellerie. Au bout d'une demi-lieue, le chemin se partageait en deux : l'un conduisait au village de Don Quichotte, l'autre était celui que devait suivre don Alvar. Dans ce court espace, Don Quichotte lui raconta le malheur de sa défaite, l'enchantement de Dulcinée, et le moyen de le détruire, tous nouveaux sujets d'admiration pour don Alvar. Il embrassa le maitre et l'écuver, et poursuivit son chemm. Don Quichotte continua le sien, et passa la muit sons des arbres, pour fourmir à Sancho le moven de terminer sa

pénitence. Il y procéda comme la nuit précédente, aux dépens de l'écorce des hêtres, beaucoup plus que de ses épaules, car il les préserva si bien que les coups n'en auraient pas chassé une mouche, si elle y avait été posée. Don Quichotte, toujours abusé, n'omit pas un seul coup du compte, et trouva qu'avec ceux de la nuit précédente, il y en avait trois mille vingt-neuf. Ce jour-là le soleil parut se lever plus tôt qu'à l'ordinaire, pour être témoin du sacrifice de Sancho; à sa lumière, ils se remirent en route, s'entretenant de l'erreur où ils avaient trouvé don Alvar, et de l'heureuse idée qu'ils avaient eue de lui faire signer une déclaration aussi authentique, et devant la justice.

Ils cheminèrent toute la journée et la nuit, sans qu'il leur arrivât rien 'qui soit digne d'être raconté, sauf l'accomplissement de la tâche de Sancho pendant cette nuit. Don Ouichotte en ressentait une joie extrême, et attendait le jour avec impatience pour voir s'il ne rencontrerait pas en chemin sa dame Dulcinée désenchantée. Aussi, dans la route, il ne rencontrait pas une femme sans aller reconnaître si c'était Dulcinée du Toboso, tant il avait de confiance dans l'infaillible promesse de Merlin. Plein de ces pensées et de ces espérances, ils arrivèrent sur le sommet d'une colline d'où ils découvrirent leur village. A cette vue, Sancho se mit à genoux et s'écria : Ouvre les yeux, patrie désirée, vois revenir à toi ton fils Sancho, sinon bien riche, du moins très bien fouetté. Ouvre les bras, et recois aussi ton fils Don Quichotte, qui, s'il revient vaincu par un bras étranger. revient vainqueur de lui-même, ce qui, selon ce qu'il m'a dit, est la plus grande victoire que l'on puisse ambitionner. J'apporte de l'argent, car, si j'ai reçu de bons coups de fouet, j'étais bien assis sur ma monture. Laisse là ces folies, Sancho, dit Don Quichotte, et allons droit à notre village, où nous donnerons carrière à notre imagination et tracerons le plan de la vie pastorale que nous devons mener. En disant ces mots, ils descendirent la côte et s'approchèrent de chez eux.

## CHAPITRE LXXIII.

Des présages qui s'offrirent à Don Quichotte à l'entrée de son village, et autres événements qui ornent et accreditent cette grande histoire.

A l'entrée du village, au rapport de Cid Hamet, Don Quichotte

rencontra sur les aires deux enfants qui se disputaient, et l'un dit à l'autre : Ne te tourmente pas tant, Periquillo, tu ne la verras de la vie. - Don Quichotte l'entendit et dit à Sancho: Fais-tu attention, ami, à ce que dit cet enfant? tu ne la verras de ta vie. - Et qu'importe, répondit Sancho, ce qu'a dit cet enfant? - Comment, qu'importe? ne vois-tu pas qu'en faisant l'application de ces paroles à ma pensée, elles veulent dire que je ne verrai Dulcinée de ma vie? Sancho allait répondre, mais il en fut détourné par la vue d'un lièvre, poursuivi par des chasseurs et des lévriers, et qui vint tout tremblant se blottir sous les pieds du grison. Sancho le prit à la main et le présenta à Don Quichotte, qui ne cessait de répéter : Malum signum, malum signum : un lièvre fuit, des chiens le poursuivent, Dulcinée ne parait pas. En vérité, dit Sancho, vous êtes un homme étrange. Supposons que ce lièvre soit Dulcinée, et les chiens qui le poursuivent les malandrins enchanteurs qui l'ont métamorphosée en paysanne; elle fuit, je la prends, je la mets en votre pouvoir, vous la tenez dans vos bras, vous la caressez, quel mauvais signe est-ce là, quel fàcheux augure peut-on en tirer? Les deux enfants qui se disputaient s'approchèrent pour voir le lièvre; Sancho demanda à l'un d'eux ce qu'ils avaient à disputer. L'enfant qui avait dit ces paroles : « Tu ne la verras plus de ta vie », répondit qu'il était question d'une cage à grillons qu'il avait prise à l'autre et qu'il n'avait pas intention de lui rendre. Sancho tira de sa poche quelque menue monnaie qu'il donna au petit garcon, lui prit la cage, et la remit à Don Quichotte : Les voilà détruits, dit-il, ces présages qui n'ont pas plus de rapport à nos affaires que les nuages de l'an dernier, à ce que j'imagine, quoique je ne sois qu'un sot. Si j'ai bonne mémoire, j'ai ouï dire à notre curé que des personnes chrétiennes et sages ne s'arrêtent point à ces enfantillages. Votre seigneurie elle-même, ces jours passés, m'a fait entendre que tous les chrétiens qui consultaient les augures étaient des insensés. Ne nous arrêtons donc pas plus longtemps sur cela, mais avançons et pénétrons dans notre village. Les chasseurs s'approchèrent et demandèrent leur lièvre, qu'on leur rendit. A l'entrée du village, Don Quichotte trouva dans un petit pré le curé et le bachelier Carrasco qui priaient Dieu. Il est bon de savoir que, sur les armes que portait le grison, Sancho avait jeté comme couverture la robe de boucassin parsemée de flammes dont on l'avait revêtu au château du duc, la nuit de la résurrection d'Altisidore. Il lui avait mis aussi sur la tête le bonnet pointu, ce qui faisait la plus étrange transformation et parure où jamais ane se fût vu. A peine le bachelier et le curé les eurent-ils reconnus, qu'ils accoururent les bras ouverts. Don Quichotte descendit de cheval et les embrassa étroitement. Les enfants, qui ont des yeux de lynx auxquels rien n'échappe, apercurent la mitre de l'âne, ils accoururent pour le voir et se disaient les uns aux autres : Venez voir l'âne de Sancho Panca plus brave que Mingo, et la bête de Don Quichotte plus maigre aujourd'hui que le premier jour. Enfin, entourés d'enfants et accompagnés du curé et du bachelier, ils entrèrent, et se dirigèrent vers la maison de Don Quichotte. Ils trouvèrent à la porte la nièce et la gouvernante, instruites déjà de son arrivée. Thérèse Pança avait recu la même nouvelle, elle accourut demi-nue et tout échevelée, tenant par la main sa fille Sanchica, pour voir son mari. Ne le voyant point paré comme elle pensait que devait l'être un gouverneur : Comment se peut-il, dit-elle, que tu viennes ainsi à pied et fatigué? tu as plus l'air d'un débauché que d'un gouverneur. - Taistoi, Thérèse, répondit Sancho, souvent où il y a des chevilles il n'y a pas de lard. Allons à notre maison, tu apprendras des merveilles. J'apporte de l'argent, ce qui est l'important, et je l'ai gagné par mon industrie, sans faire de tort à personne.-Tu apportes de l'argent, mon bon mari, dit Thérèse; qu'il soit gagné ici ou là et de quelque manière que ce soit, tu n'auras point amené une mode nouvelle. Sanchica embrassa son père. lui demanda s'il apportait quelque chose, et lui dit qu'elle l'attendait comme l'eau au mois de mai. Elle le prit d'un côté tirant l'ane après elle, Thérèse de l'autre, et tous trois s'en allèrent à leur maison, laissant Don Quichotte au pouvoir de sa nièce et de sa gouvernante, et en compagnie du bachelier et du curé.

Don Quichotte, à peine entré, prit à l'écart ses deux amis, et sans attendre d'autre occasion ni un autre moment leur raconta brièvement sa défaite, l'obligation qu'il avait contractée de rester dans sa maison pendant un an, l'intention où il était

<sup>1</sup> Desgobernado ... que gobernador.

de tenir sa parole au pied de la lettre, sans s'en écarter d'un seul point, ainsi que devait le faire un loval chevalier errant, soumis aux règles étroites de l'ordre de chevalerie errante, et le projet qu'il avait formé de se faire berger pendant cette année. et de vivre dans la solitude des champs, où il pourrait en toute liberté s'abandonner à ses amoureuses pensées dans les vertueuses occupations de pasteur. Il les conjura, s'ils n'avaient pas beaucoup à faire et s'ils n'étaient pas retenus par des soins plus importants, de devenir ses compagnons, et qu'il se chargerait d'acheter un troupeau suffisant pour leur donner le nom de bergers. Il ajouta que le plus important était fait, puisqu'il avait trouvé des noms qui leur iraient à merveille. Et quels sont ces noms, demanda le curé? - Je m'appellerai, répondit-il, le berger Quichottiz; le bachelier, le pasteur Carrascon ; vous, seigneur curé, Curiambro; et Sancho, Pancino. Ils restèrent stupéfaits de la nouvelle folie de Don Quichotte. Cependant, pour l'empêcher de retourner une autre fois à ses chevaleries, et dans l'espoir que pendant l'année on pourrait le guérir, ils feignirent d'approuver son dessein comme sage et raisonnable, et lui offrirent d'être ses compagnons. Je suis, comme tout le monde le sait, un excellent poëte, dit Carrasco. A toute heure je composerai des pastorales, des vers galants, ou comme ils me viendront, pour nous occuper dans les solitudes où nous allons errer. Mais, seigneurs, le plus pressant est que chacun choisisse le nom de la bergère qu'il veut célébrer dans ses vers, et que nous ne laissions pas un arbre, tant dur soit-il, où nous ne gravions leurs noms, comme c'est l'usage des bergers amoureux. C'est à merveille, dit Don Quichotte; pour moi, je suis débarrassé du soin de chercher le nom d'une bergère imaginaire, puisque j'ai l'incomparable Dulcinée du Toboso, la gloire de ces rives, l'ornement de ces prairies, le soutien de la beauté, la crème de la bonne grâce, le sujet en un mot le plus digne de tous les éloges tant hyperboliques soient-ils. - Vous avez bien raison, dit le curé; pour nous, nous chercherons des bergères accommodantes, qui, si elles ne conviennent de tout point, nous conviendront en quelque chose. - Si elles nous manquent, ajouta Carrasco, nous leur donnerons les noms qu'on trouve dans les livres, dont le monde

est plein, Philis, Amaryllis, Diane, Fleride, Galatée, Bélisarde. Puisqu'on les vend sur la place, nous pouvons bien les acheter et nous les approprier. Si ma dame, ou pour mieux dire ma bergère, s'appelle Anne, je la célébrerai sous le nom d'Anarda; Francoise deviendra Francenia; Lucie Lucinda; cela va tout seul. Si Sancho se met dans notre confrérie, il pourra célébrer sa Thérèse sous le nom de Thérésaina. Don Quichotte sourit à l'application de ce nom. Le curé le loua beaucoup de son honorable et honnête résolution, et s'offrit de nouveau à lui tenir compagnie tout le temps que lui laisseraient les devoirs de son ministère. Ils prirent alors congé de lui, l'engageant à soigner sa santé et à se donner tout ce qui lui serait bon. Le sort voulut que la nièce et la gouvernante entendissent la conversation qui avait eu lieu, de sorte que, lorsque les autres furent partis, elles entrèrent à la fois chez Don Quichotte, et la nièce lui dit : Qu'est ceci, seigneur oncle? maintenant que nous pensions vous voir revenir avec l'intention de rester chez vous etd'y mener une vie honorable et tranquille, vous voulez vous jeter dans de nouveaux labyrinthes en vous faisant pasteur qui t'en viens, pasteur qui t'en vas. En vérité, la paille est trop dure pour en faire des chalumeaux. Et comment, ajouta la gouvernante, pourrez-vous supporter dans les champs les chaleurs de l'été, la froidure de l'hiver, et les hurlements des loups? L'état de berger convient à des hommes robustes, endurcis, qui v sont élevés dès les langes et le maillot. Mal pour mal, mieux vaut être chevalier errant que berger. Croyez-moi, seigneur, suivez mon conseil, je ne le donne pas après excès de pain ni de vin, mais à jeun, et sous le poids de cinquante ans que i'ai. Restez dans votre maison, soignez votre bien, confessez-vous, faites du bien aux pauvres, et s'il en arrive mal, je le prends sur moi.

Taisez-vous, mes filles, répondit Don Quichotte, je sais bien ce que j'ai à faire. Menez-moi au lit, il me semble que je ne suis pas bien, et tenez pour assuré que, chevalier errant ou berger pour errer, je n'en pourvoirai pas moins à tout ce qui vous sera nécessaire, vous en jugerez par l'effet. Les bonnes filles, elles l'étaient sans doute, nièce et gouvernante, le conduisirent au lit, lui donnèrent à manger, et le traitèrent le mieux qu'il leur fut possible.

#### CHAPITRE LXXIV.

Comment Don Quichotte tomba malade, du testament qu'il fit et de sa mort.

Comme les choses de ce monde ne sont point éternelles, qu'elles vont en déclinant, depuis leur commencement jusqu'à ce qu'elles atteignent leur fin dernière, spécialement la vie humaine, et comme celle de Don Quichotte n'avait pas obtenu du ciel un privilége pour s'arrêter dans son cours, elle parvint à son terme lorsqu'il y pensait le moins. Soit qu'il faille l'attribuer au chagrin de sa défaite ou à l'ordre du ciel qui le voulait ainsi, il lui prit une fièvre qui le retint six jours au lit. Le curé, le bachelier et le barbier, ses amis, le visitèrent souvent, et Sancho, son bon écuyer, ne quitta point le chevet de son lit. Persuadés que sa maladie venait du souvenir de sa défaite et du chagrin de ne pas voir accomplis la délivrance et le désenchantement de Dulcinée, ils employèrent tous les moyens possibles pour le distraire et pour le divertir. Carrasco l'exhortait à prendre courage, et à se lever pour commencer leur vie pastorale. Il avait, disait-il, déjà composé une églogue qui éclipsait toutes celles de Sannazar, et acheté de ses deniers deux fameux chiens peur garder le troupeau, l'un avant nom Barcino, et l'autre Butron. C'était un berger de Quintanar qui les lui avait vendus. Rien de tout cela n'adoucissait la mélancolie de Don Ouichotte. Ses amis appelèrent le médecin, qui lui tâta le pouls et n'en fut pas content. Il dit qu'à tout événement, le malade devait songer au salut de son âme, car celui du corps était en danger. Don Quichotte recut cette nouvelle avec calme, mais il n'en fut pas de même de la nièce, de la gouvernante et de son écuyer, qui commencèrent à pleurer, comme s'ils le voyaient déjà mort devant eux. L'avis du médecin fut qu'une mélancolie et une douleur cachées le conduisaient à sa fin. Don Ouichotte demanda qu'on le laissât seul, parce qu'il voulait dormir un peu. On obéit, et il dormit tout d'une traite pendant plus de six heures; déjà les deux femmes craignaient qu'il ne se réveillat plus. Il se réveilla pourtant au bout de ce temps, et dit à haute voix : Béni soit le Dieu tout-puissant de la grâce qu'il m'a faite! Sa miséricorde est sans bornes : les péchés des hommes ne sauraient l'affaiblir ni l'éteindre. La nièce écoutait les paroles de son oncle, et elles lui semblèrent plus raisonnables qu'à l'ordinaire, au moins depuis sa maladie. Que ditesvous, seigneur? lui demanda-t-elle. Y a-t-il quelque chose de nouveau? de quels péchés, de quelle miséricorde parlez-vous? - Cette miséricorde, ma nièce, est celle dont Dieu use envers moi en cet instant, et que n'ont point détournée mes péchés. Mon jugement est maintenant libre et sain, et dégagé de ce nuage épais d'ignorance qu'avait répandu sur moi la dangereuse et continuelle lecture des détestables livres de chevalerie; j'en reconnais, à présent, les mensonges et les folies, et je n'ai qu'un regret, c'est que le désabusement vienne si tard qu'il ne me laissera pas le loisir de réparer le temps perdu par la lecture d'autres livres qui porteraient la lumière dans mon âme. Je me sens près de la mort, ma chère nièce ; je voudrais qu'elle fût telle que l'on sût qu'elle n'a pas été si mauvaise que j'aie dû laisser la réputation de fou. Quoique je l'aie été, je ne voudrais pas que ma mort en fournit un nouveau témoignage. Appelez, ma chère nièce, mes bons amis le curé, le bachelier et maître Nicolas le barbier : je désire me consesser et faire mon testament. La nièce n'eut pas la peine de les aller chercher, car ils arrivèrent tous les trois. A peine Don Quichotte les eutil aperçus qu'il s'écria : Félicitez-moi, mes dignes amis, de ce que je ne suis plus Don Quichotte de la Manche, mais bien Alonzo Quijano, auquel sa vie avait mérité le surnom de Bon. Je me déclare ennemi d'Amadis de Gaule et de son interminable lignage. Toutes les histoires profanes de la chevalerie errante me sont maintenant odieuses; je reconnais ma folie et le danger où m'a mis leur lecture. Maintenant, par la miséricorde de Dieu, je suis devenu sage à mes dépens, et je les ai en horreur. En l'entendant parler ainsi, les trois amis le crurent atteint d'une nouvelle folie. Quoi! seigneur Don Quichotte, lui dit Samson, maintenant que nous savons Dulcinée désenchantée. parlez-vous de la sorte? maintenant que nous sommes sur le point de nous faire bergers, et de mener en chantant une vie de princes, vous voulez vous faire ermite? Cessez, de grâce, revenez à vous et laissons là ces contes. Ceux qui jusqu'ici, répondit Don Quichotte, n'ont servi réellement qu'à ma perte, ma mort, avec l'aide du ciel, va les tourner à mon profit. Je sens ma vie s'échapper, laissons là les plaisanteries, amenezmoi un prêtre pour me confesser, et un notaire pour faire mon testament. Dans l'extrémité où je me trouve, l'homme ne doit point jouer avec son âme. Ainsi je vous supplie de m'aller chercher le notaire, pendant que le seigneur curé me confessera. Tous les assistants se regardaient, étonnés du bon sens de Don Quichotte, et quoique incertains encore, inclinaient à le croire. Ce qui leur sembla un indice certain de sa mort, ce fut la promptitude avec laquelle il était revenu à la raison. En effet, à ses premiers discours il en ajouta beaucoup d'autres, si bien dits, si raisonnables, si chrétiens, que le doute disparut et qu'on eut pleine confiance dans le retour de sa raison. Le curé fit sortir tout le monde, resta avec lui et le confessa. Le bachelier alla chercher le notaire, et le ramena peu de temps après avec Sancho. Celui-ci, instruit par Carrasco du triste état de son maître, et trouvant les femmes en pleurs, se mit à pleurer et sangloter de compagnie. La confession finie, le curé sortit en disant : Il se meurt véritablement Alonzo Quijano le Bon, et il est véritablement dans son bon sens; nous pouvons entrer pour qu'il fasse son testament. Ces mots donnèrent une telle commotion aux yeux gonflés des deux femmes et de Sancho, qu'ils fondirent en larmes et poussèrent mille soupirs. Car, ainsi que nous l'avons déjà dit, Don Quichotte, tout le temps qu'il fut simplement Alonzo Quijano le Bon, et tant qu'il fut Don Quichotte de la Manche, fut toujours du caractère le plus doux et du commerce le plus agréable. Aussi était-il chéri non seulement de ceux de sa maison, mais encore de tous ceux qui le connaissaient. Le notaire entra, suivi de tout le monde ; le préambule fait, et après avoir disposé de son àme suivant toutes les formules chrétiennes en usage, Don Quichotte, arrivé aux legs, dit:

Hem, ma volonté est que de l'argent qu'a dans les mains Sancho Pança, que dans ma folie j'avais fait mon écuyer, comme il a existé entre nous certains comptes de recette et de dépense, on ne lui demande aucun compte, et que s'il lui reste quelque chose, quand il sera payé de ce que je lui dois, le surplus, qui sera bien peu considérable, lui demeure en propriété, et grand bien lui fasse. Si, dans ma tolie, je lui procurai le gouvernement

d'une île, je voudrais, maintenant que je suis de bon sens, pouvoir lui donner le gouvernement d'un royaume, car son attachement et sa fidélité le méritent.

Se tournant alors vers Sancho: Pardonne, ami, lui dit-il, l'occasion que je t'ai donnée de paraître fou comme moi, en te faisant tomber dans l'erreur où j'étais, de croire qu'il y a eu et qu'il y a dans le monde des chevaliers errants. Ah! seigneur, s'écria Sancho en pleurant, ne vous laissez pas mourir, mais suivez mon conseil, et vivez de longues années. La plus grande folie que puisse faire un homme est de se laisser mourir sans que personne le tue, ni que d'autres mains l'achèvent que celles de la mélancolie. Ne vous laissez point abattre. Sortez de ce lit, et allons dans les champs, vètus en bergers comme nous en sommes convenus. Peut-être, derrière quelque buisson, trouverons-nous madame Dulcinée désenchantée qu'il n'y aura rien à y reprendre. Si c'est le chagrin de votre défaite qui vous fait mourir, jetez-en la faute sur moi, en soutenant que vous n'avez été abattu que parce que j'avais mal sanglé Rossinance. Votre grace aura vu, d'ailleurs, dans ses livres de chevalerie, que c'est une chose ordinaire de voir un chevalier renversé par un autre, et le vaincu d'aujourd'hui être vainqueur demain. Sancho a raison, dit Carrasco, et ne dit rien que de vrai sur ces sortes d'accidents. Seigneurs, reprit Don Quichotte, allons pas à pas. Aux nids de l'an passé, il n'ya point d'oiseaux cette année. J'étais fou, je suis devenu sage. J'étais Don Quichotte de la Manche, et maintenant, comme je vous l'ai dit, Alonzo Quijano le Bon. Puissent mon repentir et la vérité de mes sentiments me faire recouvrer l'estime que vous aviez autrefois pour moi, et que le seigneur notaire continue.

Item, j'institue héritière unique, universelle de mon bien, Antonia Quijana, ma nièce ici présente, après avoir prélevé sur le plus clair le montant des legs que j'ai faits. Je désire que le premier payement soit d'acquitter ce que je dois à ma gouvernante, à laquelle, en outre, on donnera vingt ducats pour un habillement. J'institue pour mes exécuteurs testamentaires le seigneur curé et le seigneur bachelier Samson Carrasco ici présents.

Item, ma volonté est que dans le cas où ma nièce Antonia

Quijana voudrait se marier, elle se marie avec un homme que l'on saura, après information, ignorer ce que sont les livres de chevalerie; s'il se trouvait qu'il en eût connaissance, et que ma nièce persistàt à vouloir l'épouser, j'entends qu'elle perde tout ce que je lui laisse, et mes exécuteurs testamentaires pourront l'employer en œuvres pies à leur volonté.

Item, je supplie lesdits seigneurs, mes exécuteurs testamentaires, que si par hasard ils viennent à connaître l'auteur d'une histoire qui circule sous le titre de Seconde partie de l'histoire de Don Quichotte de la Manche, ils lui demandent excuse de ma part, le plus instamment qu'ils pourront, de lui avoir, sans y penser, fourni l'occasion d'écrire tant et de si grandes extravagances que celles qui s'y trouvent. J'emporte avec moi le scrupule de lui avoir donné sujet de les écrire.

Le testament clos, il lui prit une faiblesse, et il s'étendit tout de son long dans son lit. Tout le monde prit l'alarme, on le secourut, et pendant trois jours qu'il vécut encore, il s'affaiblissait à vue d'œil. Toute la maison était en émoi; cependant la nièce mangeait, la gouvernante buvait, et Sancho se consolait; tant un héritage efface ou allége dans l'héritier la peine que l'on doit ressentir de la mort du défunt!

Enfin arriva le dernier jour de Don Quichotte, après avoir reçu les sacrements et maudit mille fois les livres de chevalerie. Le notaire se trouva présent à sa mort, et dit n'avoir jamais lu dans aucun de ces livres qu'un chevalier errant fût mort dans son lit, aussi tranquillement, aussi chrétiennement que Don Quichotte, qui rendit l'esprit au milieu des regrets et des larmes de tous les assistants, je veux dire qu'il mourut. Le curé requit le notaire de lui donner un acte attestant qu'Alonzo Quijano le Bon, généralement connu sous le nom de Don Quichotte de la Manche, avait cessé de vivre et était mort de sa mort naturelle, ladite attestation devant lui servir à ôter l'occasion à tout autre auteur que Cid Hamet Benengeli, de prétendre faussement le ressusciter et poursuivre à l'infini l'histoire de ses exploits.

Telle fut la fin de *l'ingénieux gentilhomme de la Manche*, dont Cid Hamet n'a pas voulu nous faire connaître positivement la patrie, afin que tous les bourgs et villages de la Manche se disputassent l'honneur de lui avoir donné le jour, comme autrefois les sept villes de la Grèce pour Homère. Nous passons sous silence les plaintes de Sancho, de la nièce et de la gouvernante de Don Quichotte. Nous omettons aussi les nouvelles épitaphes que l'on fit en son honneur. En voici pourtant une de Samson Carrasco:

Ci-git le valeureux gentilhomme qui posséda tant de valeur, que la mort même en le mettant au tombeau ne put triompher de sa vie.

Il fit peu de cas du monde, il en fut l'admiration et l'effroi, et son bonheur fut de mourir en sage après avoir vécu en fou 1.

Le sage Cid Hamet adresse ici ces mots à sa plume: O ma petite plume, bien ou mal taillée, tu resteras suspendue à ce crochet par ce fil de laiton. Tu y resteras des siècles si de présomptueux et méchants historiographes ne te décrochent point pour te profaner. Mais, avant qu'ils arrivent à toi, tu peux les avertir et leur dire de ton mieux:

Holà! Holà! écrivains de bas aloi, que nul de vous ne me touche, car cette entreprise, bon roi, était réservée à moi seule 2.

C'est pour moi seule que naquit Don Quichotte, et moi je suis née pour lui. Il sut agir et moi écrire. Nous ne faisons qu'un, en dépit de l'écrivain supposé de Tordesillas, qui, avec une plume d'autruche grossière et mal taillée, a osé ou oserait écrire les exploits de mon valeureux chevalier. Ce n'est point un fardeau fait pour ses épaules, ni un sujet pour son esprit glacé. Tu lui diras, si tu viens à le connaître, de laisser reposer dans la tombe les os fatigués et déjà blanchis de Don Quichotte; de ne pas entreprendre, contre les décrets de la mort, de le montrer à la Vieille-Castille<sup>5</sup>, et de le faire sortir du sombre asile où

1 A cette épitaphe Florian a substitué la suivante :

Passant, ici repose un héros fier et doux, Dont les nobles vertus égalaient le courage. Hélas! s'il n'eût été le plus charmant des fous, On eût trouvé dans lui des humains le plus sage.

2 Vers d'une ancienne romance.

3 Avellaneda termine son livre en laissant Don Quichotte dans la maison des fons de Tolède. Mais, ajoute-t-il, la tradition rapporte qu'il en sortit, qu'il se rendit à Madrid, et de la dans la vicille Castille, où lui arrivèrent des aventures extraordinaires. C'est à cette continuation dont menaçant l'Aragonais que Cervantes fait ici allusion. véritablement il git étendu tout de son long, dans l'impuissance de faire une nouvelle sortie, et une troisième journée! Pour tourner en dérision toutes celles que firent tant de chevaliers errants, c'est assez des deux journées, qui ont été si bien accueillies de tous ceux qui en ont eu connaissance dans ces royaumes et dans les pays étrangers. En agissant ainsi, tu rempliras un devoir de chrétien, qui donne des conseils salutaires à qui lui veut du mal : et moi, je serai satisfait et glorieux d'avoir été le premier à jouir du fruit de mes écrits, selon mes désirs. Je n'en ai point eu d'autre que d'inspirer aux hommes une juste horreur pour les mensongères et extravagantes histoires des livres de chevalerie, qui, depuis l'apparition de mon véritable Don Quichotte, chancellent déjà et tomberont entièrement sans aucun doute?

#### Adieu.

- 1 Troisième journée. Par journée, il faut entendre ici les deux parties du Don Quichotte, qui ne parurent qu'à once aus l'une de l'autre. La première est censee sous-divisée en quatre sections, après les chapitres vui, xiv et xxvii. Quant aux sorties de Don Quichotte, elles sont au nombre de trois.
- <sup>2</sup> Malgré toutes les precautions de Cervantes pour empécher qu'on ne cherchât à prêter d'autres aventures à ses héros, un Espagnol, tout en respectant la mort de Don Quichotte, a voulu prolonger l'histoire de son ceuver, qu'il conduit jusqu'à sa mort. Nous avons : Adeionnes a la historia del ingenioso hidalgo Don Quijose de la Mancha, en que se prosiguen los sucesos ocurrados a su escudero el famos Sameho Panza, escritas en arabago por Cale Hamet Ben Engeli, y traducedas al castellano can las memorias de la vida de este, por don Jacinto Maria Delgado: Madrid, blas Roman, S. D., in-8. Ce nom parati ètre un pseudonyme, car il signifie en espagnol, subtil, ténu, mince, fin, ingénieux.

# TABLE DES CHAPITRES.

# SECONDE PARTIE.

| ÉPITRE DÉDICATOIRE AU COMTE DE LEMOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PROLOGUE AU LECTEUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  |
| Chapitre I. — De ce qui se passa entre le curé, le barbier et Don                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  |
| Quichotte, au sujet de sa maladie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| CHAP. II. — Qui traite de la grande querelle qu'eut Sancho avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| la nièce et la gouvernante de Don Quichotte, et autres aventures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| agréables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Chap. III. — Du risible entretien qui eut lieu entre Don Quichotte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 |
| Sancho et le bachelier Samson Carrasco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| CHAP. IV. — Où Sangho conjecut and de la conjecut a | 21 |
| CHAP. IV. — Où Sancho satisfait aux doutes et demandes du ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| chelier Samson Carrasco, et autres événements dignes d'être                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 |
| CHAP. V. — De la spirituelle et agréable conversation qui eut lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| entre Sancho Pança et sa femme Thérèse, avec d'autres événe-<br>ments dignes d'heureuse mémoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| CHAP VI - Do co qui co memoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 |
| CHAP. VI. — De ce qui se passa entre Don Quichotte, sa nièce, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| sa gouvernante, et c'est ici un des chapitres les plus importants de toute l'histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 |
| CHAP. VII. — De ce qui se passa entre Don Quichotte et son écuyer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| avec d'autres événements mémorables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 |
| CHAP. VIII. — Où l'on raconte ce qui arriva à Don Quichotte allant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| voir sa dame, Dulcinée du Toboso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 |
| Chap. IX. — Où l'on raconte ce que l'on y verra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59 |
| CHAP. X. — Où l'on raconte la manière adroite dont s'y prit Sancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| pour enchanter Dulcinée, avec d'autres événements aussi risi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| bles que véritables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62 |
| CHAP. XI De l'étrange aventure du valeureux Don Quichotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| avec le char ou charrette des cortès de la mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

| CHAP. MI De l'étrange aventure du valeureux Don Quichotte          |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| avec le brave chevalier des Miroirs.                               | 77  |
| Снар. XIII. — Où se poursuit l'aventure du chevalier du Bois, avec |     |
| le sage, nouveau et suave colloque qui s'établit entre les deux    |     |
| écuyers.                                                           | 83  |
| Chap. XIV Où se poursuit l'aventure du chevalier du Bois.          | 88  |
| CHAP. XV. — Où l'on raconte quels étaient le chevalier des Miroirs |     |
| et son écuyer.                                                     | 98  |
| Chap. XVI De ce qui advint à Don Quichotte avec un sage            |     |
| chevalier de la Manche.                                            | 100 |
| CHAP. XVII Où se manifeste le dernier terme qu'atteignit et        |     |
| pouvait atteindre le courage inour de Don Quichotte avec l'a-      |     |
| venture, heureusement terminée, des lions.                         | 109 |
| CHAP. XVIII De ce qui advint à Don Quichotte dans le châ-          |     |
| teau ou la maison du chevalier du Vert-Gaban, ct autres choses     |     |
| extravagantes.                                                     | 119 |
| CHAP. XIX Où l'on raconte l'aventure du berger amoureux, et        |     |
| autres événements aussi vrais qu'agréables.                        | 127 |
| CHAP. XX. — Où l'on raconte les noces du riche Camache, et ce      |     |
| qui arrive à Basile le pauvre.                                     | 134 |
| CHAP. XXI Où se continuent les noces de Camache, avec              |     |
| d'autres événements agréables.                                     | 142 |
| CHAP. XXII. — Où est racontée la grande aventure de la caverne     |     |
| de Montésinos, située au milieu de la Manche, et comment le va-    |     |
| leureux Don Quichotte de la Manche la conduisit à heureuse fin.    | 148 |
| CHAP. XXIII Des choses admirables que l'excellent Don Qui-         |     |
| chotte dit avoir vues dans la profonde caverne de Montésinos, et   |     |
| tellement impossibles et incroyables, qu'on regarde cette aven-    |     |
| ture comme apocryphe.                                              | 156 |
| CHAP. XXIV Où l'on rapporte mille balivernes aussi imperti-        |     |
| nentes que nécessaires à l'intelligence de cette grande histoire.  | 165 |
| CHAP. XXV Où est racontée l'aventure du braire de l'ane, du        |     |
| joueur de marionnettes, et les mémorables divinations du singe     |     |
| devin.                                                             | 171 |
| CHAP. XXVI Suite de l'agréable aventure du joueur de marion-       |     |
| nettes, avec d'autres choses excellentes.                          | 180 |
| CHAP. XXVII Où l'on verra qui était maître Pierre et son singe,    |     |

et le mauvais succès de Don Quichotte dans l'aventure du braiment, qu'il ne termina pas comme il l'aurait voulu et comme il

198

l'avait pensé.

| CHAP. XXVIII Des choses que dit Benengeli, et que saura le        |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| lecteur, s'il les lit avec attention.                             | 194 |
| CHAP, XX IX. — De la fameuse aventure de la barque enchantée.     | 199 |
| CHAP. XXX De ce qui advint à Don Quichotte avec une belle         |     |
| chasseresse.                                                      | 203 |
| CHAP. XXXI Qui contient beaucoup de grandes choses.               | 209 |
| CHAP. XXXII De la réponse que sit Don Quichotte à celui qui       |     |
| le réprimandait, avec d'autres choses agréables et importantes.   | 217 |
| CHAP. XXXIII De l'agréable conversation de la duchesse et de      |     |
| ses demoiselles avec Sancho Pança, digne d'être lue et con-       |     |
| servée.                                                           | 220 |
| CHAP. XXXIV Qui rend compte de la connaissance que l'on           |     |
| acquit des moyens propres à désenchanter l'incomparable Dul-      |     |
| cinée, et qui est une des plus grandes aventures de ce livre.     | 236 |
| CHAP. XXXV Où se poursuit l'instruction donnée à Don Qui-         |     |
| chotte pour désenchanter Dulcinéc, et autres choses admirables.   | 243 |
| Chap. XXXVI. — Où l'on raconte l'étrange et inouïe aventure de la |     |
| duègne Doloride, autrement dit la comtesse Trifaldi, avec la      |     |
| lettre que Sancho Pança écrivit à sa femme Thérèse Pança.         | 249 |
| Chap. XXXVII. — Où se continue la fameuse aventure de la duègne   |     |
| Doloride.                                                         | 255 |
| Chap. XXXVIII. — Où est répété le récit que sit de son infortune  |     |
| la duègne Doloride.                                               | 257 |
| Сиар. XXXIX. — Où la Trifaldi poursuit sa mémorable et surpre-    |     |
| nante histoire.                                                   | 265 |
| Снар. XL. — De choses qui touchent et appartiennent à cette aven- |     |
| ture et à cette mémorable histoire.                               | 265 |
| Силр. XLI. — Arrivée de Chevillard, et fin de cette longue his-   |     |
| toire.                                                            | 270 |
| CHAP. XLII Des conseils que donna Don Quichotte à Sancho,         |     |
| avant qu'il allât gouverner son île, avec d'autres choses dignes  |     |
| de remarque.                                                      | 279 |
| Chap. XLIII. — Des seconds conseils donnés par Don Quichotte à    |     |
| Sancho Pança.                                                     | 285 |
| CHAP. XLIV. — Comment Sancho Panç a fut mis en possession de      |     |
| son gouvernement, et de l'étrange aventure arrivée à Don Qui-     |     |
| chotte dans le château.                                           | 290 |
| CHAP. XLV. — Comment le grand Sancho prit possession de son       | 0.0 |
| ile, et des commencements de son gouvernement.                    | 300 |
| Chap. XLVI. — Du terrible assaut des sonnettes et des chats, que  |     |
|                                                                   |     |

| recut Don Quichotte dans le cours des amours de la passionnée       |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Altisidore.                                                         | 306 |
| Chap. XLVII. — Où se continue le récit de la conduite de Sancho     |     |
| dans son gouvernement.                                              | 310 |
| Снар. XLVIII. — De ce qui arriva à Don Quichotte avec dona Ro-      |     |
| driguez, la duègne de la duchesse, avec d'autres faits dignes       |     |
| d'être écrits et d'une éternelle mémoire.                           | 318 |
| CHAP. XLIX. — De ce qui arriva à Sancho, faisant sa ronde dans      |     |
| son île.                                                            | 325 |
| Chap. L. — Où l'on déclare quels étaient les enchanteurs et les     |     |
| bourreaux qui fustigérent la duègne, pincèrent et égratignèrent     |     |
| Don Quichotte, et ce qui arriva au page porteur de la lettre à      |     |
| Therèse Pança, femme de Sancho.                                     | 335 |
| Chap. Ll Continuation du gouvernement de Sancho, et autres          |     |
| événements non moins intéressants.                                  | 343 |
| Chap LII Où est racontée l'aventure de la seconde duègne Do-        |     |
| loride, ou affligée, autrement appelée dofia Rodriguez.             | 351 |
| CHAP. LIII De la fin penible qu'eut le gouvernement de              |     |
| Sancho.                                                             | 358 |
| Chap. LIV. — Qui traite de choses relatives à cette histoire et non |     |
| à d'autres.                                                         | 363 |
| CHAP. LV - De ce qui arriva à Sancho dans le chemin, et autres      |     |
| choses intéressantes.                                               | 370 |
| CHAP. LVI Du terrible et inoui combat qui eut lieu entre Don        |     |
| Quichotte de la Manche et le laquais Tosilos, pour la defense       |     |
| de la fille de la duègne Rodriguez.                                 | 377 |
| CHAP. I.VII Qui traite de la manière dont Don Quichotte prit        |     |
| congé du duc, et de ce qui lui arriva avec l'habile et hardie       |     |
| Altisidore, demoiselle de la duchesse.                              | 381 |
| CHAP. LVIII Qui dit comment les aventures se pressèrent si          |     |
| fort sur Don Quichotte, qu'elles ne laissèrent pas d'intervalle de  |     |
| l'une à l'autre.                                                    | 385 |
| CHAP. LIX Où est raconté l'événement extraordinaire, qui peut       |     |
| passer pour une aventure, qui arriva à Don Quichotte.               | 395 |
| CHAP. LX De ce qui arriva à Don Quichotte en se rendant à           |     |
| Barcelone.                                                          | 402 |
| CHAP. LXI De ce qui arriva à Don Quichotte à son entrée dans        |     |
| Barcelone, avec d'autres choses plus vraies que sensées.            | 414 |
| CHAP. LXII Qui traite de l'aventure de la tête enchantée et au-     |     |
| tres balivernes indispensables a raconter.                          | 116 |
|                                                                     |     |

CHAP, LXIII. - Du malheur arrivé à Sancho dans la visite des

455

| galères, et aventure de la belle Maure.                            | 42 |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| CHAP. LXIV Qui traite de l'aventure qui, de toutes celles qui      |    |
| lui étaient arrivées, donna le plus de chagrin à Don Qui-          |    |
| chotte.                                                            | 4  |
| CHAP. LXV Où l'on fait connaître qui était le chevalier de la      |    |
| Blanche Lune, avec la délivrance de don Grégorio, et autres        |    |
| événements.                                                        | 4  |
| CHAP. LXVI Qui contient ce que verra celui qui le lira, ou en-     |    |
| tendra celui qui l'entendra lire.                                  | 4  |
| CHAP. LXVII. — De la résolution que prit Don Quichotte de se faire |    |
| berger, et de mener la vie pastorale pendant l'année de son in-    |    |
| action, avec d'autres événements agreables.                        | 4  |
| Curp IXVIII - De l'aventure des nourceaux arrivée à Don Oui-       |    |

CHAP. LXIX. — De la plus étrange aventure qui soit arrivée à Don
Quichotte, et la plus surprenante de toute cette histoire.

459

chotte.

Chap. LXX. — Qui suit le soixante-neuvième, et traite de choses non inutiles pour l'intelligence de cette histoire.

464

CHAP. LXXI. — De ce qui arriva à Don Quichotte avec son écuyer Sancho, se rendant à leur village. 470

CHAP. LXXII. — Comment Don Quichotte et Sancho arrivèrent à leur village. 475

Chap. LXXIII. — Des présages qui s'offrirent à Don Quichotte à l'entrée de son village, et autres événements qui ornent et accréditent cette grande histoire.

479

CHAP. LXXIV. — Comment Don Quichotte tomba malade, du testament qu'il fit, et de sa mort.

FIN DE LA TABLE DU SECOND ET DERNIER VOLUME.



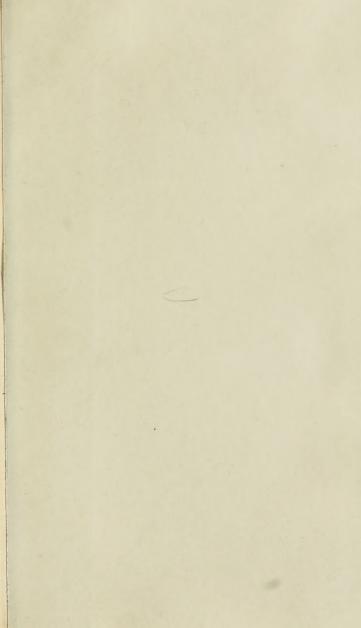

La Bibliothèque niversité d'Ottawa Echéance The Library
University of Ottaw
Date Due



CE



CE PQ 6330 •A2 1844 V002 COO CERVANTES SA HISTOIRE ACC# 1246586

